

# MEMOIRES

CONCERNANT

# LES CHINOIS.

TOME SEIZIÈME.

De l'Imprimerie de CHARLES, rue de Thionville, nº 36.

# MEMOIRES

CONCERNANT

# L'HISTOIRE, LES SCIENCES,

LES ARTS, LES MŒURS, LES USAGES, etc.

# DES CHINOIS,

PAR LES MISSIONNAIRES DE PÉKIN.

### TOME SEIZIÈME.





No. 1833

4649

### A PARIS,

Chez Treuttel et Würtz Libraires, ancien hôtel de Lauraguais, rue de Lille, nº 17, vis à-vis les Théatins; Et à Strasbourg, même maison de Commerce

M. DCCC. XIV.



24 Cm.

# AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR.

LE quinzième volume des Mémoires concernant les Chinois, qui sut publié en l'année 1791, se terminait par l'Abrégé de l'histoire chinoise de la grande dynastie Tang, ouvrage du père Gaubil, composé par ce savant et respectable missionnaire en 1753. Ce précieux morceau d'histoire avait été communique à l'Editeur des Mémoires, par M. de Guignes. On ignore si l'intention de cet Editeur avait été d'abord de publier en entier l'histoire abrégée de la dynastie Tang dans ce quinzième volume, et si les circonstances qui commençaient dès-lors à devenir peu favorables aux grandes entreprises littéraires, furent le motif qui le détermina à n'en donner que la plus petite partie, et à réserver, comme il le dit dans l'avertissement mis à la tête du volume, la continuation pour le tome suivant. Quoiqu'il en soit, les événemens survenus depuis 1791, interrompirent totalement la publication des Mémoires sur les Chinois, et la promesse de l'Editeur resta sans effet. L'in-

térêt qu'inspirait ce morceau historique dans lequel l'empire de la Chine paraît en liaison avec beaucoup de nations occidentales de l'Asie, faisait regretter aux savans que la suite de cet Abregé fût restée inédite. Une copie du manuscrit original du P. Gaubil se trouvait parmi les papiers conservés dans le dépôt des cartes, plans et journaux de la Marine, et qui font aujourd'hui partie de celui du bureau des longitudes. M. le comte Laplace, dont l'attention s'est portée plus d'une fois sur les connaissances astronomiques des Chinois, et qui sert également la science par ses propres travaux, et par le zèle éclairé avec lequel il s'empresse de communiquer au public tout ce qui peut contribuer aux progès des connaissances utiles, ayant trouvé ce manuscrit, ainsi qu'un Traité de la chronologie chinoise, dû pareillement au P. Gaubil, pensa qu'il convenait de publier l'un et l'autre, et m'engagea à me charger de diriger l'impression de ces ouvrages, et à chercher un libraire qui consentît à saire cette entreprise. J'aurais eu peine à me rendre à son désir, si je n'avais en l'espérance d'être aidé dans la publication de ces ouvrages par un jeune littérateur, qui a su joindre l'étude de la langue chinoise à

, celle de l'art de guérir, et qui déjà est connu avan-tageusement du public par un Essai sur la langue et la littérature chinoise, publié à Paris en 1811, et par quelques opuscules où l'érudition est jointe à un discernement juste et à une critique sûre. L'édition de la suite de l'Abrégé de l'histoire chinoise de la grande dynastie Tang, qui paraît aujourd'hui, présentait plus de difficultés qu'on ne scrait porté à le supposer au premier abord. A l'obscurité du style, défaut ordinaire au P. Gaubil, à qui un long séjour à la Chine avait rendu sa propre langue presque étrangère, se joignaient les nombreuses erreurs du copiste, qui le plus souvent a omis la ponctuation, ou l'a tellement altérée que ce n'est qu'après avoir lu plusieurs fois une série de phrases, qu'on parvient à saisir la suite des idées, et à en rétablir la division. Ce travail fastidieux, et par fois un peu conjectural, a été fait pour la trèsgrande partie par M. Abel de Rémusat, qui s'est concerté avec moi dans les endroits où il lui restait quelques doutes. Nous avons aussi réformé quelquesois, mais avec une extrême réserve, le style de l'auteur. Pour le rendre régulier, il eût fallu le refaire en entier : nous avons préféré lui conserver sa physionomic

étrangère, et presque chinoise, comme un caractère d'authenticité.

Dans la première partie de cet Abrégé publice dans le tome XV, on n'avait point suivi la disposition de l'ouvrage manuscrit. Dans celuici la suite de l'histoire est fréquemment interrompue par des notes qui ne se rapportent pas précisement à tel ou tel mot du texte, mais sont plutôt un supplément à l'Abrégé de l'histoire. L'Editeur avait jugé à propos de rejeter ces notes au bas des pages, mais par cette disposition, plus convenable peut-être pour la typographie, il s'était vu contraint d'attacher ces notes, presque au hasard, à des endroits du texte avec lesquels elles avaient à peine un léger rapport, ou niême elles n'en avaient aucun. Cet inconvénient nous a paru trop considérable, pour que nous nous conformassions en cela à la marche suivie par l'Editeur de la première partie. Nous avons donc cru devoir préférer celle qu'avait adoptée le P. Gaubil lui-même, et nous nous sommes conformés à la disposition du manuscrit. Quant aux notes marginales du même manuscrit, notes dont l'Editeur de la première partie avait également surchargé les marges de l'imprimé, nous n'avons conservé à

cette place que celles qui indiquent les dates des événemens; toutes les autres ont été rejetées au bas des pages. Nous avons aussi ajouté nous-mêmes quelques notes, mais en très-petit nombre, et nous avons eu soin de les distinguer de celles de l'auteur.

Il est presque inutile de dire que pour ce qui concerne les sources historiques où a puisé le P. Gaubil, et pour d'autres particularités relatives à cet Abrégé d'histoire, nous renvoyons le lecteur à la préface de l'auteur qu'on lit dans le quinzième volume.

Nous ne doutons point que malgré l'attention que nous avons apportée à cette édition, il ne s'y soit glissé quelques fautes. Se tromper est le sort général de l'hmanité, mais c'est surtout lorsqu'on publie le travail d'autrui qu'il est presque impossible d'éviter toutes méprises. Le lecteur assez instruit pour reconnaître et corriger celles qui auront pu nous échapper, sera aussi assez juste pour ne les pas imputer au savant missionnaire. Si nous eussions eu à notre disposition le manuscrit original, nous aurions eu moins de peine, et cette édition y aurait sans doute gagné; le dépôt ou

s'est trouvée la copie dont nous nous sommes servis, ne possède point cet original.

Au manuscrit se trouve jointe une attestation que nous croyons devoir transcrire ici.

Attestation du P. Joseph-Louis Desrobert, supérieur de la Mission de la Chine à Peking, au sujet de l'Abrégé de l'histoire de la dynastie Tang, envoyé au P. Berthier par le P. Gaubil.

Je soussigné certific avoir lu l'Abrégé de la dynastie Tang, composé par le R. P. Antoine Gaubil de la Compagnie de Jesus. Cet Abrégé me paraît curieux et intéressant, même pour l'Europe.

J. L. DESROBERT, J.

A Peking, ce 24 mai 1753.

Sur cette attestation est écrit d'une autre main qui ne nous est pas connue:

Le P. Berthier m'ayant communiqué son manuscrit, j'en ai pris copie, en mai 1757.

Le traité de la Chronologie chinoise dont nous avons parlé, paraîtra en même temps que ce volume, et formera une appendice naturelle aux Mémoires concernant les Chinois.

## A. I. SILVESTRE DE SACY

# SUITE DE L'ABRÉGÉ

# DE L'HISTOIRE CHINOISE

## DE LA GRANDE DYNASTIE TANG.

L'IMPÉRATRICE cacha quelques jours la mort de l'empereur, pour lier son parti. Elle nomma des gens de sa faction pour être à la tête des affaires, et après avoir pourvu à la sûreté du palais, elle fit publicr la mort de l'empereur, et un faux ordre du prince qui nommait son fils Ly-tchong-mao, âgé de seize ans, pour prince héritier, l'impératrice pour régente de l'empire, et le prince Lytan (1) pour assister la régente. Le prince Ly-tchong-mao fut déclaré empereur. Le ministre Tsong-tchou-ke représenta que le prince Ly-tan étant beau-frère de la régente, cela pourrait avoir quelque inconvénient dans les délibérations, et qu'il convenait de ne pas le mettre à la tête des affaires. Ce mauvais ministre et ses créatures, de concert avec la princesse Gan-lo, déterminèrent l'impératrice à gouverner selon la forme du gouvernement de l'impératrice Ou. On pensa à se défaire de l'empereur, du prince Ly-tan et autres, pour mettre sur le trône un seigneur de la famille Ou : c'était sans doute le mari de la princesse Gan-lo. On donna tous les grands

Année 716. Juillet.

<sup>(1)</sup> Il était frère cadet de l'empereur.

Année 710.

emplois aux seigneurs de la famille de l'impératrice, à ceux de la famille Ou et à leurs créatures, et on en exclut tous ceux dont on se désiait.

Le prince Ly-long-ki, fils du prince Ly-tan, fut celui qui rompit toutes les mesures de l'impératrice, de la princesse Gan-lo, du ministre et de leurs adhérens. Ce prince était savant, bon capitaine; il était estimé et aimé des officiers, des troupes et des mandarins attachés à sa famille et contraires au parti de la famille Ou. Il se lia étroitement avec beaucoup de ces mandarins et officiers, surtout avec ceux qu'il crut propres à l'exécution du dessein qu'il avait formé, d'exterminer les gens de la faction de l'impératrice, et prit mieux ses mesures que n'avait fait le feu prince héritier. Il fut parfaitement instruit des complots de l'impératrice, et il sut exactement les noms de ses adhérens et leurs demeures dans la ville de Si-ganfou, où était la cour. On convint du jour de l'exécution, et on choisit la nuit du 21 au 22 juillet. Le prince choisit une troupe considérable de bons officiers bien résolus, et on y joignit, d'entre les officiers qui étaient de garde dans le palais, ceux qui pouvaient les seconder : ceux - ci prirent leurs mesures en conséquence. Le prince donna le rendez-vous à un lieu marqué, et après avoir fait changer d habit aux officiers et tenu conseil, il les fit convenir qu'il ne fallait pas avertir le prince son père. Toute la troupe instruite en détail des désordres de la cour et du complot criminel de l'impératrice et du ministre, suivit le prince Ly-long-ki à la grande porte du palais. A la vue du prince, les officiers qui étaient du secret eurent soin de faire ouvrir les portes, et le prince entra avec sa suite. Ceux qui n'étaient pas instruits, ayant su en détail

Année 710.

tout ce qui s'était passé, se sirent un devoir d'aider le prince. On alla droit aux appartemens de l'impératrice et de la princesse Gan-lo, et on poignarda ces deux princesses, la dame Ouang-eul et le mari (1) de la princesse Gan-lo. Alors le prince alla se mettre à genoux devant son père, et lui sit des excuses de ne l'avoir pas averti. Le prince Ly-tan l'embrassa, et le remercia d'avoir sauvé sa famille. Le prince Ly-long-ki avait eu soin d'empêcher qu'on n'ouvrit les portes de la ville, et avant de les ouvrir, on fit main-basse sur tous ceux de la famille de l'impératrice, sans épargner les enfans à la mamelle; on mit à mort les ministres Tsong-tchou-ke et Ki-tchounou avec les mandarins de leur faction, on sit mourir .. ceux des seigneurs de la famille Ou qui avoient paru les plus factieux, et·l'on détermina un lieu d'exil pour les autres. Tout cela fait, les portes de la ville furent ouvertes, et tout fut tranquille. Il n'y eut, du reste, nul désordre; les boutiques des marchands furent ouvertes à l'ordinaire, les paysans d'alentour entrèrent dans la ville pour vendre leurs denrées, et la joie fut générale. Le prince Ly-long-ki, après la démission du jeune prince qui avait été déclaré empereur, proclama empereur, le prince Ly-tan son père (2); celui-ci fut installé avec les cérémonies ordinaires. On nomma les ministres et les grands officiers, et on eut grand soin de ne pas laisser en place ceux qui étaient suspects d'attachement aux familles de l'impératrice et de Ou.

a Sixième lune jour Sin - tcheou. 22 juillet.

Quand le nouvel empereur eut été installé, on jeta à Ly-tchong-tsun. la voierie le corps de l'impératrice; on déterra le corps de Ou-san-sse, on le mit en pièces, et on détruisit sa

<sup>(1)</sup> Ou-yen-sieou,

<sup>(2)</sup> C'est l'empereur Jouy-isong.

Annde 7:0.

sepulture; on rétablit la mémoire des mandarins qui avaient été mis à mort (1) à cause de l'entreprise du feu prince héritier. Ou donna à celui-ci une sépulture honorable et les titres qui lui convenaient. On donna des titres honorables aux deux accusateurs de l'impératrice et du ministre; on détruisit tous les monumens érigés en l'honneur de la famille Ou, et on récompensa dignement les grands et les officiers qui avaient aidé le prince Lylong-ki. L'empereur nomma prince héritier son fils Lylong-ki. Ly-long-ki ne voulut pas accepter ce titre; il voulait qu'il fût donné au prince Li-tcling-ki son ainé; mais celui-ci refusa avec beaucoup de sincérité et de droiture. Ly-long-ki fut obligé d'accepter la dignité de prince héritier. Le jeune prince qui s'était demis de l'empire eut son ancien titre de prince de Ouen. On enterra avec hon-· Onzième lune, neur l'empereur mort. a Un grand lettré offrit un placet contre les bonzes de la secte de Fo et de Tao; il dit de très-belles choses sur les maux que leur fausse doctrine avait causés à la dynastie. L'empereur loua le lettré qui était en charge, mais ne suivit pas réellement son conseil, pour détruire ou affoiblir les deux sectes.

jour Ki-reou.

27 novembre.

#### NOTES.

1º Celte aunée 710 eut, pour l'empereur Tchong-tsong, le titre de quatrième année King-long, et après l'installation de l'empereur Jouy-tsong, l'année eut le titre de King-yun.

2º Un grand nombre d'officiers et de mandarins avaient le secret du dessein du prince Ly-long-ki; il n'y en eut pas un seul qui le revelat, et ni l'impératrice, ni le ministre, malgré leurs espions, n'en surent rien.

b Au jour Pingencore au jour Ting-mao.

5º A la première lune b de l'an 710, l'empereur et l'impératrice, yn, 17 sévrier, et et les dames et leurs suivantes allèrentaux places de la ville pour y

(1) On n'oublia pas Ly-to-tso quoique étranger.

11

voir les lanternes (c'était la nuit); plusieurs milliers de suivantes et autres femmes et silles qui étaient au palais, à la suite de l'impératrice, des reines et des dames, sortirent à cette occasion du palais, et un graud nombre ne voulurent pas rentrer au palais.

4º Ni-ni-che, qu'on traitait à la cour de roi de Perse, était depuis plusieurs années dans le pays de Tokarestan. Il revint à la cour à la première année King-long (707), et y demeura en qualité de général des gardes du corps : il mourut la même année à Si-gan-fou.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE (1).

L'empereur avait depuis un an remis le gouvernement de l'état au prince héritier, malgré les brigues de la princesse Tay-ping, qui n'aimait point ce prince. Elle fut trèsmortifiée de voir que le prince son frère voulait abdiquer la couronne. C'est ce qu'il fit à la huitième lune a de l'année 712, en faveur du prince héritier. Celui-ci prit possession de l'empire, et la princesse Ouang, son épouse légitime, fut déclarée impératrice. Le Cet empereur a le titre de Hiuen - tsong: on le nomme aussi Ming-hoang.

A la deuxième lune de l'an 713, l'empereur et le prince son père étant montés sur le pavillon d'une grande porte du palais, voulurent jouir du plaisir de voir les lanternes allumées. (2) A la septième lune, la princesse Tayping trama une noire conspiration contre l'empereur, ou voulut l'empoisonner: son dessein était de mettre sur le trône le frère aîné de l'empereur. Cette princesse était tendrement aimée de son frère l'empereur Jouy-tsong, et, à la faveur de cette protection, elle avait procuré de grands emplois à ses créatures, parmi lesquelles il y avait des ministres. La conjuration étant bien avérée, l'empereur

Année 710.

Année 712.

Jour Keng-tse. 8 septembre.

Hiuen - tsong empereur.

b Huitième lune jour Ting-ouey. 15 septembre.

Année 713.

• 5 octobre.

<sup>(1)</sup> Au jour Ting-mao, 1et de la neuvième lune e, il y eut éclipse de solcil. (2) Il y eut à cette occasion un grand
festin.

Année 715.

sit mourir les principaux conjurés, et ordonna à la princesse sa tante de se donner la mort. L'eunuque Kao-li-che fut nommé par l'empereur un de ses généraux d'armée; ce fut par l'élévation de cet eunuque, que les eunuques commencèrent à être puissans, et ce fut là une des causes de la perte de la dynastie Tang, et des grandes révolutions du règne de Hiuen-tsong. Kao-li-che était homme de mérite et si les eunuques avaient tous été de son caractère, tant de malheurs ne seroient pas arrivés (1).

#### NOTES.

- 1º La princesse Tay-ping avait pour ses créatures la moitié des grands officiers des troupes. L'empereur, par respect pour le prince son père, avait beaucoup d'égards pour elle, et eut bien de la peine à se résoudre à donner l'ordre par lequel elle devait se donner la mort. Un des considens et des complices de cette princesse dans le projet de détrôner l'empereur, était le bonze étranger Hoey-fan, dont on a dejà parlé (2).
- 2° Les cinq dernières lunes de l'année 712 ont le titre de Sientien; c'est de ce temps Sien-tien que parle le monument de la religion chrétienne, quand il dit qu'au temps Sien-tien des lettrés attaquèrent la religion chrétienne.
- 3º Le monument de la religion chrétienne parle de l'eunuque Kao-li-che, et dit que cet eunuque fut envoyé par l'empereur pour mettre dans l'église des portraits ou images. Les mémoires sur la vie de l'eunuque Kao-li-che disent qu'il sit un temple de Fo dans la place appelé Y-ning. Or Y-ning est le nom d'une place ou rue de Sigan-fou, de ce temps-là. Cette place ou rue est celle où l'empereur Tay-tsong avait ordonné de bâtir une église des Chrétiens. Les Chinois, soit d'autrefois, soit d'aujourd'hui, confondent aisément les noms de Dieu et de Fo, comme c'est une chose constante, et

mire) envoya cette année 713 une ambassade à l'empereur. L'histoire ou notice des pays occidentaux du temps de

<sup>(</sup>i) Le prince de Kia-che-mi-lo (Cache- Tang, fait assez bien connaître le pays de Kia-che-mi-lo; elle le met vers le sud du pays de Pourrout.

<sup>(2)</sup> Voy. le Tom. XV, psg. 511.

le nom de Fo, donné dans l'Histoire chinoise de Kao-li-che au temple qu'il sit batir, pourrait bien être le nom de Dien. Peutêtre ajouta-t-il à l'ancienne église quelque chapelle, peut-être aussi rehâtit-il de nouveau l'église.

4º Tou-hoen, roi du pays de Kang (1) dans la Transoxanc, envoya un ambassadeur, l'an 713, à l'empereur Hiuen-tsong.

SUITE DE L'ABRÉCÉ DE L'HISTOIRE.

Le culte de Fo était fort en vogue; , et bien des gens s'empressaient de le faire valoir; les gens riches employaient beaucoup d'argent pour les statues des temples, et un grand nombre de gens riches et distingués se faisaient bonzes. L'empereur, sur les représentations d'un grand a, diminua de plus de 12,000 le nombre des bonzes et bonzesses, et défendit qu'on fit de nouvelles statues et lune. de nouveaux temples.

Les hordes des Tartares Ki-tan et Hi (2) devenaient puissantes, et il fallait entretenir bien des troupes pour arrêter leurs courses. A la troisième lune, les Turcs commandés par Tong-go fils de Me-tcho, allèrent attaquer la forteresse Pe-ting b; le prince turc y fut tué, et les Turcs y firent une perte considérable.

L'empereur paraissait fort occupé du gouvernement, et semblait vouloir remédier aux désordres; il avait aussi grand soin d'entretenir la paix parmi les princes de sa famille. Il avait envoyé des inspecteurs dans toutes les provinces pour qu'ils remédiassent aux abus des vexations, et qu'ils l'instruisissent exactement de la conduite des

sud du steuve Sihon, et était voisine du l'expédition de Catha, général du Khapays de Samarcande vers le nord.

Le roi de Kang svait été entièrement defait per les troupes du Khalife, il demandait du secours à l'empereur. On

(1) La cour du roi de Kang était au veut parler sans doute de la guerre et de life Valid.

> (2) Les hordes de Hi étaient contiguës à celles des Ki-tan, vers l'ouest.

Aunce 713,

Annie -14.

a A la première

hA la seconde

Année 714.

mandarins, de la culture des terres et de l'état des mainufactures. Le bruit se répandit qu'on allait faire choix de beaucoup de filles pour les faire entrer au palais; c'était un faux bruit. L'empereur, en ayant été instruit, sit sortir du palais quantité de filles, et les renvoya à leurs parens. Pour réprimer le luxe dans les habits, les meubles et équipages, il sit ramasser quantité de meubles et d'habits, et sit tout brûler, comme choses dangereuses à l'état; il sit distribuer beaucoup d'argent pour les besoins pressans et empêcha les folles dépenses en bijoux, et en pierreries. Le prince donnait l'exemple de la frugalité et de la modestie dans ses habits, sa table et ses meubles. Il sit bâtir le palais Hing-king-kong.

NOTES.

1º Pe-ting étoit trente ou quarante lieues vers le nord de Turphan. Dans le recueil du P. du Halde, tom. 1er, pag. 46, on place Pe-ting au sud de Ning-hia du Chen-sy, et le Gan-sy est supposé etre vers ce pays-là. Il s'agit d'une guerre des Tou-fan (Thibétains), au temps de la dynastic Tang. Or, dans ce temps-là, Pe-ting avait la situation que je viens de marquer. Le pays de Turphan était voisin de Pe-ting; Irghen, Ku-tse, Sou-le, Yen-ki, et autres lieux voisins formaient le pays appeté alors Gan-sy.

2º Le monument de la religion chrétienne dit que l'empereur Hiuen-tsong ordonna à des prêtres ou religieux chrétiens d'aller au palais Hing-king-kong, pour y faire des prières; il y fit donc construire quelque chapelle ou oratoire pour les Chrétiens.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 715.

Me-tcho, Ko-han des Turcs du nord, était âgé et maltraitait les hordes. Plusieurs Turcs mécontens avaient pris parti dans les troupes chinoises (1); d'autres quittèrent leurs pays pour venir au sud du désert de sable, et y vivre sous la protection de l'empereur; leur nombre

(1) A la septième lune, jour Keng-tchin , il y eut éclipse de soleil.

Annee 715.

allait à puns de 10,000 familles. Les généraux de Tayguerron et de Leang-tcheou eurent ordre de mettre en stat leurs troupes à la quatrième lune, et de veiller sur les démarches du Ko-han Me-tcho. On assigna le pays d'amous aux Turcs qui s'étaient rendus aux Chinois, et on prétendait s'en servir dans l'occasion contre Me-tcho.

A la neuvième lune, le général Ko-kien-koan fut nomme pour aller commander dans les pays de Gan-sy. Il prit 10,000 hommes choisis pour le suivre et renforcer les troupes chinoises qui étaient dans le Gan-sy. Les Chinois avaient dans ce pass des corps de troupes tartares, et des princes du pays à leur solde.

Le roi du Thibet (1) sit en ce temps là une grande irruption dans le pays de Pa-han-na, qui faisait autrefois partie du royaume Ou-sun. Le prince du pays, allié des Chinois, vint dans le Gan-sy chercher du secours. Le général Chinois Tchang-hiao-song assembla ses troupes, prit outre cela 10,000 hommes du pays de Ku-tse, fit plusieurs milliers de ly à l'ouest, soumit plus de cent -villes, et envoya des lettres aux pays voisins pour qu'ils eussent à reconnaître la puveraineté de l'empereur de la Chine. Le royaume de Ta-che et huit autres états reconnurent l'empereur de la Chine pour leur premier souverain. Le général chinois revint glorieux, après avoir fait ériger dans le pays occidental une colonne où il fit graver le détail de son expédition.

NOTES ...

1º Il serait à souhaiter que l'histoire sit un pros grand détail de

(C) Ce prince setait alors rendu maître tre les sources des fleuves Gihon et la nord des indes, et avait des troupes Si-hiun; il pensait à se rendre maître a des des la pays de Gan-sy. Annee 715.

l'expédition du général chinois; on ne dit pas si elle fut dans la Transoxane ou dans le pays au sud du Gihon.

2º Le royaume de Ou-sun était, au temps de dynastis Hartrès-puissant au nord du fleuve Si-hiun et à l'ouest de la rivière l'it; les princes de ce royaume étaient Huns ou Hiong-nou. Paharma, commee l'ai dit, était voisin du pays de Sou-le vers l'ouest. I stait au nord du fleuve Sir ou Si-hiun, dans le pays est, ouest, nord et sud de Sairan ou Sayran, ou Sairin; il est difficile de déterminer les limites de cet état de Pa-harona.

3º Ta-che est le titre que l'histoire chinoise donne au Khalife.

4º Turphan s'appelait alors Sy-tcheou: 220 ly au sud-ouest, il y avoit deux villes, Nan-ping et Gan-thang; de-là à la montagne Tien (1) au sud-ouest, est une vallée; on passe un désert, et après 220 ly on arrive au mont Yn-chan (mont d'Argent): il y a un désert de sable. 1000 ly à l'ouest de la rivière I-li, est la ville de Souy-ye: cette distance de 1000 ly, marquée dans l'histoire, me paroît un peu trop grande. Quand le roi du Thibet sit l'irruption dont il s'agit dans le pays de Pa-han-na, il était lié avec le Khalife et daus l'armée du Thibet il y avait des troupes du Khalife.

5º So-ko étant mort, Sou-lon sut reconnu Ko-han des Turcs de l'ouest; il devint puissant. Il avoit été général de So-ko.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Sixième lune, jour Kia-tse. Le 13 juillet , l'empereur Jouy-tsong, père de l'empereur régnant, mourut âgé de cinquante-cinq ans (2). C'était un prince d'un bon naturel, éloigné des affaires : il était attaché aux sectes de Fo et de Tao (3).

Le Ko-han Me-tcho était allé au nord attaquer la horde de Pa-ye-kou: il fut victorieux; au retour, il ne se tint pas sur ses gardes, au no officier tartare de cette horde, suivi de quelques Tartares, s'étant caché dans un bois, surprit

<sup>(1)</sup> Tien-chan, mont du ciel. (3) La onsiène lune de cette année (2) Il fat enterre à la dixième lune. fui intercalaire.

Année 715

e no man le tua, et donna sa tête le 22 juillet à un officier chine a que l'empereur avait envoyé au nord du désert, gui se trouva dans le lieu par où passait le Tartare de la horde Pa-ye-kou. La horde de Pa-ye-kou, celle de Hoey-he et autres, au nombre de cinq, se soumirent à la dynastie Tang. Les Turcs choisirent Me-ki-lien pour leur Ro-han; Pi-kie était le titre du grand Ko-han des Tartares du nord du désert. Tou-yn-kou, vieux officier, était âgé de soixante-dix ans : e'était un Turc de grande expérience et de bon conseil, et Me-tcho l'estimait, et le consultait; Me-ki-lien en fit de même. Me-ki-lien fit bâtir, près de la rivière Orgoun, la ville qui fut depuis appelée Holin (1), c'est aujourd'hui Erdeni-tchao. Le Ko-han voulait bâtir des villes, et faire des temples pour les exercices de la religion, etc., mats Tou-yn-kou l'en détourna, et lui dit que cela le perdrait, et le Ko-han se désista de son projet. Il fût bien mortifie d'apprendre que Sou-lou était Ko-han des Turcs de l'ouest.

A la huitième lune, les Turcs qu'on avait placés dans le pays d'Ortous, se soulevèrent et commirent des désordres; on en fit mourir une grande partie: ces Turcs voulurent aller rejoindre Me-ki-lien, quand ils surent que ce prince avait mis Tou-yn-kou à la tête de son conseil.

### NOTES.

Les le nord du pays de Cachemire, et au nord-est étaient

<sup>1</sup>º Me-tcho avait subjugué les hordes de So-ko à la faveur d'une dissention survenue dans sa famille. Les Turcs occidentaux se dispersaient de tous côtés; Sou-lou les ramassa et les mit en état de se défendre Sou-lou, fait Ko-han, fut confirmé dans son titre par l'emperair ; et ce fut ce qui fâcha si fort Me-ki-lien.

<sup>(6)</sup> Dans les livres européens c'est Cara-corom.

Annde 715.

deux petits états appelés le grand et le petit Po-lu. Le prince du petit Po-lu vint l'an 715 à la cour de l'empereur, et se mit sous sa protection. A l'ouest on place une grande ville appelée Kia-pou-lo; n'est-ce pas Ca-boul?

3º On loue beaucoup les talens et la probité du ministre Songking.

### SUITÉ DE L'ADRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 717.

L'an 717 les Turcs occidentaux, mécontens des Chinois, portèrent le Khalife et le roi du Thibet à les aider de leurs troupes, pour se saisir du pays de Gan-sy. Les Thibétains, les troupes du Khalife et les Turcs assiégèrent deux villes dans le pays de Casgar. Les Chinois, aidés de plusieurs hordes turques du voisinage de Turphan, firent lever le siége de ces villes; on fit un accommodement avec les Turcs occidentaux et avec le Thibet.

Aunée 718.

En 718, les Turcs du nord demandèrent la paix aux Chinois.

Année 719.

• En 719, les princes de Ku-mi, de Kang et de Gan envoyèrent des députés à l'empereur pour le prier de les protéger contre les vexations du Khalife (1).

#### NOTES.

1º A la septième année Kay-yuen (année 719 de J.-C.), le roi de Tou-ho-lo ossirit à l'empereur un savant, nommé Ta-mou-tou, trèsversé dans les mathématiques. Le roi disait, dans la lettre qu'il écrivit à cette occasion, que Ta-mou-tou pouvait très-bien répondré sur tout ce qu'on lui proposerait sur les sciences; le roi priait l'empereur de donner à ce savant des revenus fixes et un temple pour les exercices, de sa religion. L'auteur du livre (2) où est cité ce trait d'histoire, dit

(1) L'an 719, au jour Ki-tcheou, 1er de Ce trait d'histoire se trouve, dit l'aula 5e lune a, éclipse de soleil. teur, dans le grand recueil appele Tchi-

la 5° lune °, éclipse de soleil. teur, dans le grand recueil appelé Tchi(2) Celivre est en onze pen ou volumes. fou-yuen-kouey, fait au temps de la
L'auteur vivait du temps de Kang-hi. grande dynastie Song.

24 mai.

que cet homme était comme Li-ma-lheou (le père Ricci) et que les savans de la cour de Hiuen-tsong par jalousie sirent renvoyer cet étranger.

Anhée 719.

2º Les mémoires de l'histoire des Tang sur le royaume de Ta-tsin on Fou-lin, disent qu'a la septième année Kay-yuen, le roi de Fou-lin se servit de la voie de Tou-ho-lo pour faire commage à Fempereur et qu'on offrit un lion ; et la notice des pays connus des Chinois, dit que le roi de Ta-tsin ou Fou-lin, à la septième année Kay-yuen, paya le tribut à l'empereur, et lui envoya un religieux outprêtre d'une grande vertu; on peut aussi traduire d'un grand talent, et par-là on voit que Ta-mou-tou était ce prêtre ou religieux d'une grande vertu, envoyé par le roi de Fou-lin, c'est-à-dire, par l'empereur des Grecs. Les guerres des Mahométans ne permettaient pas un libre passage de Constantinople en Chine par terre; la voie de la mer aurait été aussi fort difficile. La route de Tou-holo à la Chine était alors fort fréquentée, et l'empereur des Grecs pouvait aisément trouver le moyen de faire passer un homme à Tou-ho-lo, et le recommander au prince du pays, Tou-ho-lo était u partie du Tokarestan et du Korassan.

### SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

L'empereur estimait le ministre Song-king, mais il ne connaissait pas assez le bonheur qu'il avait de posséder un tel ministre. Ce prince commença à donner accès à des mandarins qui étaient prévenus contre le ministre, parce qu'ils n'obtenaient pas de lui ce qu'ils souhaitaient. Ce ministre ne pouvait se résoudre à être flatteur; il était exact à ne donner les charges qu'aux gens de mérite, et était incapable de se laisser gagner par des éloges affectés, par des présens, par des recommandations. Sur les discours de plusieurs flatteurs qui abusaient du penchant de l'empereur pour les passe-temps frivoles, ce prince commença à ne plus témoigner au ministre les mêmes égards qu'auparayant; le ministre crut donc qu'il

Ann # 720

Année 720.

convenait de se retizer, et c'est ce qu'il fit. L'empire perdit beaucoup à cette retraite. Cela se passa au commencement de l'année 720.

Les Tartares Pa-si-mi étaient au voisinage de Pe-ting au nord et Turphan. Plusieurs légions ou régimens de ces Tartares marchèrent pour se rendre au pays des Turcs boréaux. Selon le projet du général chinois de Ning-hia, ils devoient y être joints par les troupes du général et celles des Tartares Hi et Ki-tan. Le général chinois prétendait détruire Me-ki-lien, Ko-han des Turcs au nord du désert. Les Tartares Pa-si-mi étant arrivés sur les limites des hordes de Me-ki-lien, n'apprirent aucune nouvelle des troupes qui devaient se joindre à eux, et pour ne pas être exposés à périr, ils s'en retournèrent. Me-ki-lien, au lieu de les poursuivre, alla en diligence, par des chemins écartés, se placer entre Peting et les chemins par où devaient passer les Pa-si-mi. Ce fut donc pour eux une nécessité de combattre; ils furent presque tous prisoutués. Ensuite Me-ki-lien entra dans le Chen-sy par le pays de Leang-tcheou, et y fit un grand butin. Après avoir battu en plusieurs rencontres divers corps de troupes chinoises, Me-ki-lien se fit beaucoup d'honneur dans l'esprit des Turcs, et un grand nombre d'entre eux qui avaient déserté, rentrèrent à son service.

NOTE.

L'an 713, le prince ou roi de Kia-che-mi-lo (Cachemire) avait envoyé une ambassade à l'empereur Hiuen-tsong. Le roi de Cachemire, de même que celui du milieu des Indes, était grand enpemi du roi du Thibet. L'an 720 l'empereur donna au prince de Cachemire les patentes de roi. Ce pays, dit l'histoire, est difficile à attaquer; il est environné de très-hautes montagnes, et la ville royale est près d'un grand fleuve; le pays est abondant en tout, et il y a d'excellens

Année 720.

fruits, des raisins, de l'or, de l'argent, des éléphans. A 500 / au nord, est l'extrémité occidentale du pays appelé petit Po-lu. Le petit Polis est a 300 ly au nord-ouest du grand Polis (Pourrout): il est au nord du Thibet; 400 ly à l'ouest du petit Po-lu, est le pays Ou-tchang, qui est un bon pays; 600 ly à l'ouest de Ou-tchang, est Ki-pen (Samarcande). Dès le temps de l'empereur Tag-tsong, sils de l'empereur Kao-tsou, le roi de Ou-tchang envoya à l'empereur des ambassadeurs. Depuis ce temps là , le prince de Ou-tchang et les princes voisins furent fortement attaqués par les Khalifes, mais ils ne voulurent jamais reconnaître leur autorité : ils firent toujours hommage à l'empereur. On dit aussi que les princes de To-po-ssetan (Tabarestan), sujets du roi de Perse (Po-sse), avaient le titre de général des pays orientaux de Po-sse : ils résistèrent long-temps aux Khalifes, et reconnaissaient pour leur souverain l'empereur de la Chine. Ce pays est entouré de montagnes; au nord il aboutit à un grand lac ou mer.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le 11 mars \* de l'an 721 (1), l'empereur reçut une lettre du Ko-han des Turcs du nord, par laquelle ce prince jour Ping-su. demandait la paix. L'empereur lui fit répondre que le Ko-han Metcho était un homme sans foi; que contre les traités qu'il avait faits, il avait souvent commis des pillages sur les frontières, et qu'à cause de ses injustices l'Esprit l'avait puni d'une mort honteuse. L'empereur ajoutait qu'il était inutile d'envoyer si souvent des députés, si l'on n'avait pas un désir sincère de vivre en paix. L'empereur reprochait au Kozhan ses courses dans le Chen-sy, et lui disait qu'il lui pardonnoit le passé, mais ques'il attaquait de nouveau la Chine, on prendrait de bonnes mesures pour l'en faire repentir. Ser la sin de l'année, le bonze Y-hang (2), par ordre de l'empereu,

Année 721. "Deuxième lune,

(a) On dit aussi Y-hing. Il ctait natif de la secte de l'o.

La soptombre.

<sup>(1)</sup> Nenvième lune, 1er jour Ys-se, b de Ta-ming-fou dans le l'and il éclipse de soleil. Clait d'une samille illustre, et an in bouze

Annee 721.

publia une nouvelle astronomie : la methode de Ly-chunfong (1) se trouvait défectueuse.

#### NOTES.

- 1° L'histoire rapporte les observations faites sous la direction de Y-hang pour connoître la hauteur de l'étoile polaire (2). C'est la longueur de l'ombre d'un gnomon de huit pieds, à midi du solstice d'été, dans les villes capitales de la Cochinchine, et du Tonking, dans quelques villes du Hou-koang, du Ho-nan, et du Chan-sy. L'histoire rapporte encore un voyage que sit saire Y-hang sur mer, pour observer les étoiles qu'on ne voyait pas à la Chine. Elle parle aussi de l'instrument que ce bonze sit saire pour bien représenter les mouvemens célestes,
- 2º Y-hang sit encore observer l'ombre du gnomon dans un pays des Indes sort éloigné, et qui n'était pas bien désigné par l'ombre observée. Ce pays devait être vers le sixième deg. de lat. boréale. Il sit aussi observer l'ombre au nord du désert de sable, jusqu'à une hauteur du pôle qui passait cinquante degrés. Ce bonze sit mesurer la distance des lieux atâcha de connaître la mesure d'un degré du nord au sud, sans doute pour en conclure la mesure du contour de la terre. On a parlé de Y-hang et de ses ouvrages dans le deuxième tome du recueil du P. Etienne Souciet : ce qui y est dit de Y-hang doit être encore examiné. L'ouvrage du bonze sut mis en ordre à la cour, et publié par des personnes mal instruites, et il s'y glissa bien des sautes.
- 3º L'empereur Kang-hi dans un petit traité de géométrie et de trigonométrie, dit que Y-hang, puisa sa méthode dans les écrits des Mahométans.
- 4º Ly-chun fong était grand astrologue. On a encore de lui un grand recueil sur les pronostics, à l'occasion des éclipses, des comètes, et des componentions des planètes, soit entre elles, soit avec les étoiles, aussi bien que des occultations ou approximations des planètes et étoiles par la lune.
- (1) Ly-chun-fong était natif du pays de Fong-tsiang-fou du Chen-sy. On a de lui un traité assez curieux sur le triangle rectangle. C'était un grand astrologue.
- (2) L'étoile polaire de Y-hang n'était pas l'étoile polaire d'aujourd'hui. Y-hang croyait savoir la distance de cette étoile au pôle, et par là il déterminait la hauteur du pôle.

Suite

### SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

L'année 722, le roi du Thibet envoya des troupes pour assiéger la ville où était la résidence du prince du petit Po-lu. Ce prince demanda du secours au général chinois qui commandait à Pe-ting. Celui-ci, en toute diligence, assembla des troupes tartares et chinoises, et leur donna un capitaine expérimenté. L'officier qui était Chinois, s'instruisit exactement des routes et alla attaquer les troupes du Thibet qui assiégeoient la ville de Po-lu; les Thibétains furent entièrement désaits, et le prince du petit Po-lu se vit délivré du péril où il était.

La famille impériale était, comme on l'a vu, originaire de la partie occidentale du Chen-sy; elle vint ensuite s'établir à Lou-tcheou, ville du Chan-sy. L'empereur, en l'année 723, voulut visiter la partie boréale de la Chine. Il alla à Lou-tcheou a, et prit plaisir à bien voir le pays de ses ancêtres. Il accorda des priviléges à cette ville. jour Keng-tchin. L'histoire rapportant les divers arrangemens faits par l'empereur relativement aux emplois des mandarins, rapporte le jugement d'un politique qui dit que Hinentsong causa de grands maux à l'empire par son peu de discernement, ou d'attention pour placer les mandarins dans les postes qui lui convenaient.

L'impératrice Ouang était dans de grandes inquiétudes, depuis qu'elle savait que l'empereur voulait la dégrader, sous prétexte qu'elle n'avait pas d'enfans. Le frère aîné de cette princesse, appréhendant la perte de la famille, s'adressa à un bonze appelé Ming-ou qui, en faveur de l'impératrice, fit des cérémonies aux étoiles du nord et du sud, prit une branche d'un arbre qui avait

Anne 722.

Année 725.

a Première lune 25 février.

Année 722.

été frappé de la foudre, en ôta l'écorce, écrivit dessus les caractères du ciel, de la terre et du nom de l'empereur, et ensuite mit cette branche à sa ceinture. Le frère de l'impératrice croyait cela sceret; mais l'empereur l'ayant su, fit mourir le frère de l'impératrice et le bonze, et dégrada l'impératrice. Celle-ci, se voyant au nombre des femmes ordinaires et sans titres, mourut de chagrin; elle ne savait rien de la démarche de son frère. Elle était fort aimée dans le palais, et l'empereur se repentit de l'avoir dégradée. (1)

\* Annee 724 , septieme lune , jour *Kirmao* ,

Année 725.

A la quatrième lune, l'empereur envoya un grand en ambassade aux Turcs du nord. Cet envoyé étant un jour dans une tente avec les principaux Turcs, ceux-ci se plaignirent amèrement de ce que l'empereur ne leur accordait pas de princesse du sang en mariage, tandis qu'il en accordait au prince du Thibet, et à ceux des hordes Hi et Ki-tan. Ils dirent: nous sommes bien au-dessus d'eux; les chefs des hordes Hi et Ki-tan sont nos anciens esclaves; les Thibétains sont des gens de rien et des sauvages; peut-on comparer tous ces gens à nous autres Turcs? L'envoyé chinois promit de parler en leur faveur, et sut traité avec distinction. De retour, il sit part à l'empereur des plaintes des Turcs. Ceux-ci envoyèrent un officier pour demander une princesse; l'officier turc fut reçu honorablement, mais on ne lui accorda ni ne lui refusa positivement la princesse.

A la dixième lune, le bonze Y-hang acheva le grand instrument qu'il avait entrepris de faire faire : au moyen de l'eau, les roues par leurs divers mouvemens représentaient le mouvement commun et le mouvement

<sup>(1)</sup> L'année 724, au premier jour de la 12e lune intercalaire, éclipse de soleil.

particulier des astres, les lieux du soleil et de la lune, des étoiles et des planètes, et les éclipses. Outre cela, une statue, en frappant le tambour, annonçait les quarts d'heures; une autre en frappant sur une cloche, annonçait les heures; ces statues disparaissaient ensuite.

A la dixième lune, l'empereur partit de Lo-yang avec une grande suite. Etant arrivé au bas de la montagne Tay-chan, a il monta à cheval sur le haut de la montagne, voulut qu'on fît voir à tous les grands le cossret jour Ping-su, 12 qu'on ne laissait voir à personne, et ne parla pas de faire la cérémonie pour ce coffre mystérieux. Il dit que s'il demandait du bonheur, c'était pour le peuple. Au haut de la montagne, l'empereur sacrissa b au ciel, Auguste souverain. Les grands, au bas de la montagne, firent jour Kengyn, 16 des cérémonies aux cinq souverains (1) et à tous les Esprits. L'empereur sit la cérémonie, e sur un mont voisin, à l'Auguste Esprit de la terre. Après la cérémonie d tous les grands lui firent la révérence chinoise devant une grande tente où était un trône. Il y eut amnistie, et l'empereur donna le titre de roi céleste à l'Esprit de la chin, 25 décemb. montagne. Il y eut de grands murmures et plaintes, parce que l'empereur ne fit pas assez de largesses. En revenant de Tay-chan, il passa par l'endroit où avait logé Confucius. (2)

NOTES.

1º L'histoire marque que si l'ancien ministre Fong-king avait été en place, l'empereur n'aurait pas fait le voyage de Tay-chan, et que ce fut l'effet de l'esprit adulateur de Tchang-yue, ministre, qui ouvrit la porte à toutes sortes de flatteries qui séduisirent l'empereur.

Onzième lune,

18 janvier.

Année 725.

a Onzieme lune, décembre.

b Onzième lune décembre.

· An jour Sinmao, 20 décemb.

d Au jour Gintchin, 21 décemb.

· Au jour Ping-

rins faire des cérémonies au tombeau de jour Keng-chin. (1) Ou-ti, cinq souverains.

<sup>(2)</sup> L'empereur envoya des manda- Confucius.

Année 723.

2º Les lettrés chinois se sont toujours récriés contre le culte aux cinq souverains; il n'y a, disent-ils, qu'un seul souverain qui mérite d'être honoré, c'est Chang-ti, ou le souverain Maître.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Annce 726.

L'année 726, à la dixième lune, le prince de Mo-ko envoya un tribut à l'empereur. Ce pays de Mo-ko était au nord-ouest de la Corée.

#### NOTES

- 1º Le pays de Mo-ko fut divisé en deux états; l'un était le pays de He-choui. (cau noire) Il avait ce nom de la rivière He-choui qui y coule; ce fut le prince de ce pays qui envoya payer tribut. L'autre état de Mo-ko était appelé Po-hay.
- 2º Le prince de *Yu-tien* (Irghen) dans le *Gan-sy*, excitait, l'an 725, les Tures et autres peuples du pays de *Gan-sy*, à seconer le joug des Chinois. Le général chinois découvrit l'intrigue du prince et le fit tuer.
- 5? L'historien Sse-ma-tching était natif du pays de Oucy-hoeyfou dans le Ho-nan; il était contemporain du bonze Y-hang. C'est
  le permier historieu chinois qui a mis à la tête de l'histoire chinoise,
  l'histoire fabuleuse des trois Hoang, savoir : le roi ciel ou céleste,
  le roi terre ou roi terrestre, le roi hômme ou roi humain; chacun de
  ces rois eut des successeurs sous ce même titre. Depuis le temps de
  Sse-ma-tching, d'autres historiens ont donné plus en détail l'histoire de ces trois Hoang et celle des temps avant Fou-hi, fort inconnue aux premiers historiens chinois. Sse-ma-tching ne parle pas
  de Pan-kou, roi ou premier homme, dans l'histoire fabuleuse chinoise avant Fou-hi. Ce nom de Pan-kou ne se voit que dans les historiens postérieurs à Sse-ma-tching. Cet auteur fit un bon commentaire sur la grande histoire de Sse-ma-tsien, fameux historien du
  temps de la dynastie des Han occidentaux, avant J.-C. Sse-matching a le nom de Siao-sse-ma ou petit Sse-ma.

### SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 727. Malgré une grande victoire remportée par les Chinois Jour Sin-tcheou. sur les Thibétains à la première lune, à à l'ouest du lac de 25 février.

Kokonor, les Thibétains revinrent faire des courses à la neuvième lune (1) et après avoir attaqué et pris \* la ville de Koua-tcheou, ils la détruisirent et se retirèrent. Le an jour Ping ise, roi du Thibet écrivit alors au Ko-han des Turcs du nord. pour l'inviter à joindre ses troupes aux siennes, et à attaquer de concert la Chine. Le Ko-han envoya la lettre du roi à l'empereur. Celui-ci en fut satisfait et assigna la ville de Cheou-hiang-tching sur le bord du fleuve Hoang-ho, au pays d'Ortous, pour qu'on y pût faire le commerce des chevaux avec les Turcs. Ce commerce procura à la Chine les chevaux dont elle avait besoin, et aux Turcs beaucoup d'argent et d'étoffes. L'empereur fut le premier qui attaqua les Thibétains; leur roi avant prétendu traiter d'égal à égal avec l'empereur, cette prétention détermina celui-ci à lui déclarer la guerre.

Durant le cours de l'année 728, la guerre dura avec les Thibétains; l'avantage fut presque toujours du côté des Chinois.

L'empereur irrité(2) à cause de la fierté de la cour du roi du Thibet, se résolut à humilier cette conr. Il fit assembler une armée formidable, dont il donna le commandement au prince de Sin-gan, (5) fils d'un prince frère de l'empereur Kao-tsong. Ce prince eut soin de faire de grandes provisions pour l'armée, et d'avoir de bons officiers; il s'instruisit des routes et des désilés à passer pour aller faire le siège de la ville Che-pou-tching. Cette ville était à l'ouest du fleuve Hoang-ho, sur le chemin du pays de Kokonor. (4) Les Thibétains s'en étaient saisis et

(1) On intercala la neuvième lune.

(3) Son nom était Ouey.

(2) Dixième lune, premier jour Ouou, éclipse de soleil » presque totale. la ville de Si-ning.

(4) A 20 ou 26 lieues au sud-ouest de

On yeut dire annulaire.

Aunée 727. Neuvième lane, 26 septembre.

Année 728.

b 27 octobre.

Année 725.

2° Les lettrés chinois se sont toujours récriés contre le culte aux cinq souverains; il n'y a, disent-ils, qu'un seul souverain qui mérite d'être honoré, c'est Chang-ti, ou le souverain Maître.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 726.

L'année 726, à la dixième lune, le prince de Mo-ko envoya un tribut à l'empereur. Ce pays de Mo-ko était au nord-ouest de la Corée.

#### NOTES

- 1º Le pays de Mo-ko fut divisé en deux états; l'un était le pays de He-choui. (cau noire) Il avait ce nom de la rivière He-choui qui y coule; ce sut le prince de ce pays qui envoya payer tribut. L'autre état de Mo-ko était appelé Po-hay.
- 2º Le prince de *Yu-tien* (Irghen) dans le *Gan-sy*, excitait, l'an 725, les Turcs et autres peuples du pays de *Gan-sy*, à seconer le jong des Chinois. Le général chinois découvrit l'intrigue du prince et le fit tuer.
- 5º L'historien Sse-ma-tching était natif du pays de Ouey-hoeyfou dans le Ho-nan; il était contemporain du bonze Y-hang. C'est
  le permier historien chinois qui a mis à la tête de l'histoire chinoise,
  l'histoire fabuleuse des trois Hoang, savoir: le roi ciel ou céleste,
  le roi terre ou roi terrestre, le roi homme ou roi humain; chacun de
  ces rois eut des successeurs sous ce même titre. Depuis le temps de
  Sse-ma-tching, d'autres historiens ont donné plus en détail l'histoire de ces trois Hoang et celle des temps avant Fou-hi, fort inconnue aux premiers historiens chinois. Sse-ma-tching ne parle pas
  de Pan-kou, roi ou premier homme, dans l'histoire fabuleuse chinoise avant Fou-hi. Ce nom de Pan-kou ne se voit que dans les historiens postérieurs à Sse-ma-tching. Cet auteur fit un bon commentaire sur la grande histoire de Sse-ma-tsien, fameux historien du
  temps de la dynastie des Han occidentaux, avant J.-C. Sse-matching a le nom de Siao-sse-ma ou petit Sse-ma.

### SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 72 Malgré une grande victoire remportée par les Chinois Jour Sin-tcheou. sur les Thibétains à la première lune, à à l'ouest du lac de 23 février.

Kokonor, les Thibétains revinrent faire des courses à la neuvième lune (1) et après avoir attaqué et pris à la ville de Koua-tcheou, ils la détruisirent et se retirèrent. Le roi du Thibet écrivit alors au Ko-han des Turcs du nord, pour l'inviter à joindre ses troupes aux siennes, et à attaquer de concert la Chine. Le Ko-han envoya la lettre du roi à l'empereur. Celui-ci en fut satisfait et assigna la ville de Cheou-hiang-tching sur le bord du fleuve Hoang-ho, au pays d'Ortous, pour qu'on y pût faire le commerce des chevaux avec les Turcs. Ce commerce procura à la Chine les chevaux dont elle avait besoin, et aux Turcs beaucoup d'argent et d'étoffes. L'empereur fut le premier qui attaqua les Thibétains; leur roi ayant prétendu traiter d'égal à égal avec l'empereur, cette prétention détermina celui-ci à lui déclarer la guerre.

Durant le cours de l'année 728, la guerre dura avec les Thibétains; l'avantage fut presque toujours du côté des Chinois.

L'empereur irrité (2) à cause de la fierté de la cour du roi du Thibet, se résolut à humilier cette cour. Il fit assembler une armée formidable, dont il donna le commandement au prince de Sin-gan, (3) fils d'un prince frère de l'empereur Kao-tsong. Ce prince eut soin de faire de grandes provisions pour l'armée, et d'avoir de bons officiers; il s'instruisit des routes et des défilés à passer pour aller faire le siège de la ville Che-pou-tching. Cette ville était à l'ouest du fleuve Hoang-ho, sur le chemin du pays de Kokonor. (4) Les Thibétains s'en étaient saisis et

On veut dire annulaire.

Aunée 727.

"Neuvième lane, au jour *Ping-tse*, 26 septembre.

Année 728.

b 27 octobre:

<sup>(1)</sup> On intercala la neuvième lune.

<sup>(2)</sup> Dixième lune, premier jour Ouou, éclipse de soleil » presque totale.

<sup>(3)</sup> Son nom était Ouey.

<sup>(4)</sup> A 20 ou 26 lieues au sud-ouest de la ville de Si-ning.

Anuée 729.

en avaient fait une place qui passait pour imprenable; on ne pouvait l'aborder que d'un côté. La garnison était nombreuse, et la plupart des officiers chinois croyaient l'entreprise téméraire. Le prince Ouey fit faire les préparatifs pour le siège, malgré les représentations de ces officiers, et après avoir occupé tous les lieux par où la ville pouvait avoir des secours, il la fit attaquer jour Troisième lune, et nuit, si vivement, qu'il s'en rendit maître au grand jour Kiann, 26 étonnement des Chinois, des peuples du pays, et des Thibétains qui, par le moyen de cette forte place, fai-

avril.

2: novembre.

saient des courses préjudiciables aux Chinois. Le prince Ouer, après sa conquête, marcha à l'ouest, mit tout à contribution, et se trouva dans les terres même du Thibet. L'empereur reçut toutes ces nouvelles avec beaucoup de plaisir, et la cour du Thibet fut dans de grandes alarmes. h Aujour Ou-tse, Le roi, à la dixième lune b de l'année 730, envoya un grand à la cour pour demander la paix, et une princesse en mariage. L'empereur se plaignit des termes des lettres du roi du Thibet, et voulut en avoir satisfaction à quelque prix que ce fût. Alors un grand lui dit que le roi du Thibet était jeune, qu'il ne savait rien du contenu de ces lettres, que la faute venait des conseillers du roi et de ses généraux placés sur les frontières, qui trouvaient leur compte à faire continuer la guerre; qu'il était da bien public de finir une guerre qui était si préjudiciable, et ruinerait les peuples; qu'il valait mieux faire la paix, envoyer la princesse et un plénipotentiaire à la cour du Thibet, et se contenter d'obliger le roi à se reconnaître tributaire de la Chine; l'empereur suivit ce conseil. Le roi du Thibet reçut avec de grands honneurs l'ambassadeur chinois, et renvoya des ambassadeurs

pour payer le tribut; dans sa lettre, il se disait sujet de l'empereur. Celui-ci fut satisfait d'avoir ainsi humilié l'orgueil de la cour du Thibet.

Année 729.

#### NOTES.

- ro L'histoire remarque qu'on s'aperçut des suites qu'au rait le penchant de l'empereur pour ses plaisirs.
- 2º A la dixième lune a Lo-tchi-tan, prince de Hou-mi, pays au nord de celui de Cachemire, vint à la cour. L'empereur lui donna le titre de général des gardes. On ne dit pas pourquoi ce prince quitta son pays; il était de race turque; sa ville royale était près du fleuve Oxus.

Année 750.
Dixième lune,
jour Kia-yn.
18 octobre.

### SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

L'empereur fit mourir b un grand qui avait du talent, mais qui abusait de son crédit et de ses richesses. Il fut accusé à la première lune comme un homme dangereux. Les eunuques étaient alors en grande faveur, et l'eunuque Kao-li-che en particulier avait de grands biens, de grandes charges et beaucoup de crédit. Cet eunuque confirma ce qu'on disait des craintes que ce grand pouvait inspirer à l'empereur, et ce fut ce qui engagea l'empereur à le faire mourir.

L'ambassadeur du roi du Thibet demanda à l'empereur, au nom de la princesse nouvellement mariée à son souverain, des livres, surtout des livres classiques : le Chi-king, le Li-ki, le Tchun-tsieou et autres. Il y eut conseil à ce sujet : un grand fut d'avis de refuser ces livres, disant que les Thibétains, en y apprenant l'art de gouverner, pourraient faire bien du mal aux Chinois. Un autre dit au contraire, que ces livres contenaient les vraies règles de la morale, que les Thibétains apprendraient dans les livres chinois, à être plus exacts à garder

Année 751. <sup>b</sup> Première lune. Année 731.

les règles de l'équité et de l'obéissance aux souverains, et qu'en conséquence ils ne penseraient pas tant à attaquer injustement la Chine: l'avis du dernier l'emporta, et on envoya les livres demandés.

Jour Ping-chin. 28 mai. A la quatrième lune, l'empereur ordonna de construire dans la ville impériale et dans les autres principales villes de l'empire, un Miao pour honorer la mémoire de Tay-kong, et il fut statué qu'en des temps réglés, on ferait pour Tay-kong les mêmes cérémonies que pour Confucius. Dans le Miao de Confucius, on honore la mémoire d'un grand nombre d'anciens sages qui se sont distingués par leur vertu et leur science. L'empereur fit choix de plusieurs grands généraux d'armée, fameux dans l'histoire, et voulut qu'on honorât leur mémoire dans le Miao de Tay-kong.

#### NOTES.

- 1º Tay-kong est un ancien ministre et général d'armée, qui fut d'un grand secours à l'empereur Ou-ouang, pour fonder la dynastie de Tcheou; ainsi il vivait l'an 1111 avant J.-C.
- 2° Les lettrés chinois reprennent avec chaleur l'empereur Hiuentsong: 1° D'avoir égalé Tay-kong à Confucius; 2° d'avoir ordonné d'houorer avec Tay-kong, plusieurs généraux d'armée qui ont répandu tant de sang et fait des guerres cruelles.
- 5° On assigna en l'année 731, un lieu sur les frontières, pour faire le commerce des chevaux avec le Thibet.

#### SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le prince de Sin-gan qui se distingua si fort dans la guerre contre les Thibétains, remporta de grands avantages à la première lune sur les hordes de Hi et de Kitan liguées contre les Chinois. On compta cette année dans

dans l'empire 7,861,236 familles, qui faisaient le nombre de 45,431,265 personnes.

Année 732.

#### NOTES.

1º Au jour Kia-su, premier de la deuxième lune de l'année 752, éclipse de soleil. (1er mars)

Au jour Sin-ouey, premier de la huitième lune de l'année 752, 'éclipse de soleil. (25 août)

Au jour Y-tcheou, premier de la septième lune de l'année 753, éclipse de solcil; l'année 753, on intercala la troisième lune.

Année 733.

2º La cause de la guerre avec les Ki-tan et les III, fut le pen de cas que la cour de la Chine fit des envoyés des Ki-tan. Le prince de ces Tartares en fut indigné et pensa à se venger.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Un grand seigneur, (1) nommé Ly-lin-fou, entra dans le ministère à la cinquième lune de l'an 754; c'était un homme artificieux et intriguant. Il trouva le moyen d'avoir de grandes liaisons avec les eunuques favoris, et, par leur moyen, avec celles des dames ou reines que l'empereur aimait le plus. L'empereur ne disait ou ne faisait rien que ce fourbe ne le sût. Ses intrigues causèrent dans la suite un mal infini.

Un magicien, appelé Tchang-ko, assurait qu'il avait le secret de l'immortalité. Il disait qu'il avait été grand mandarin du temps de Yao, c'est-à-dire, plus de 2,900 ans auparavant. Il était dans le Hou-koang, retiré sur une montagne. L'empereur le fit venir, et se laissa séduire par cet imposteur; il le traita honorablement, lui fit de grands présens, lui donna un grand titre de mandarin, et le fit reconduire avec honneur à sa montagne.

(1) Il était descendant d'un oncle paternel de l'empereur Kao-isou, sondateur de la dynastie Tang.

Année 754.

Année 734.

Cet immortel mourut ensuite, et on fit entendre à l'empereur qu'il avait pris un autre corps. Les idées d'immortalité aveuglèrent entièrement l'empereur, et ce prince, depuis ce temps-là, ne parut penser qu'à ses plaisirs et aux immortels.

Ko-to-kan était prince des Tartares Ki-tan; il ne songeait qu'à s'allier avec les Turcs pour attaquer la Chine. Ses fourberies furent connues par les chefs des hordes, et un de ces chefs l'assassina. Les dissentions étaient fréquentes parmi les Ki-tan, et leurs chefs se détruisaient facilement les uns les autres. A la huitième lune, le Kohan des Turcs du nord sut empoisonné par un de ses grands, et son sils Teng-li sut fait Ko-han. (1)

#### NOTES.

1º Dans l'histoire de la dynastie Tang, on voit des inondations du fleuve Hoang-ho dans les districts de Ta-ming-fou et Ho-kien-fou du Pe-tche-ly. Dans ce temps-là, ce fleuve allait du nord de Kai-fong fou, capitale du Ho-nan, à Ta-ming-fou, et de-là au district de Tong-chang-fou du Chan-tong, d'où il allait par le district de Ho-kien-fou du Pe-tche-ly se décharger dans la mer du Pe-tche-ly sur les frontières du Chan-tong.

L'an 754, l'empereur voulait transporter la cour à Lo-yang, à cause de la difficulté du transport du ris et autres choses qui venaient des provinces méridionales du Kiang-nan, Tche-kiang, etc. Un grand mandarin représenta qu'on pouvait remédier à cet inconvévient, et il proposa des moyens de faire venir les denrées, les deniers de cuivre, les ris et d'autres choses, en profitant des rivières, et en creusant des canaux pour faire arriver les barques jusqu'au district de Ho-kien-fou, et de-là jusqu'à Lo-yang; il proposait divers expédiens pour le transport de Lo-yang à Sigan-fou; il voulait qu'on fit de grands magasins de distance en distance depuis le pays de Ho-kien-fou jusqu'à Lo-yang et de Lo-yang à la

(1) A la douzième lune au premier jour Ou-tse, (30 décembre) éclipse de soleil.

cour. Il prétendait que par-là, la cour et les pays d'alentour auraient toujours de quoi pourvoir à l'entretien de l'armée et des peuples, malgré lés pluies et la sécheresse.

Année 754.

2º A la deuxième lunc de l'an 734, un tremblement de terre sil périr dans la ville de Tsin-cheou, du district de Kong-tohang-jon du Chen-sy, plus de 4,000 personnes. Les pays situés depuis les environs de Pe-king jusqu'aux extrémités occidentales du Chen-sy, ont toujours été sort sujets aux tremblemens de terre.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la quatrième lune, Gan-lo-chan eut ordre de donner bataille aux Tartares Hi et Ki-tan, ligués contre la Chine. Ce général perdit la bataille, et la perte fut considérable. Il fut fortement accusé d'être, sous main, uni à ces Tartares, et de s'être laissé battre exprès. Le grand général qui ne se trouva pas à la bataille, envoya Gan-lo-chan à la cour, et il priait l'empereur de le faire mourir. Les officiers de guerre et autres mandarins curent ordre d'examiner cette affaire; un des principaux soutint que ce général avait tout l'air d'un traître, et qu'il était dangereux de le laisser en vie; d'autres dirent qu'il fallait lui pardonner à cause de ses bonnes qualités, qui pourraient le rendre utile à l'empire: cet avis prévalut. L'empereur le fit mettre en liberté et lui donna de l'emploi dans les troupes. (1)

NOTES.

1º Gan-lo-chan était Tartare, d'une des hordes de IIi; son père n'avait aucun rang, c'était sans doute quelque esclave. Il habitait près de la Grande-Muraille, sur la frontière de la Chine et du Leao-tong. Sa mère était d'une des principales familles turques; elle se remaria à un officier qui avait le surnom de Gan. Gan-lo-

(1) A la onzième lune intercalaire, premier jour Gin-ou (19 décembre), éclipse de soleil.

Année 755.

Année 735.

chan eut par là le nom de Gan, auquel il ajouta son ancien nom Lochan. La horde où étaient sa mère et son beau-père s'étant dissipée, Gan-lo-chan entra dans la Chine et fut donné au général qui commandait dans le Pe-tche-h. Ce général, voyant que Gan-lo-chan était plein d'esprit, de force, de courage, et d'ailleurs homme de bonne mine, le sit bientôt avancer dans les troupes; par là, sans le vouloir, et sans prévoir l'avenir, il avança un homme qui faillit à perdre la dynastie. C'était un fourbe, un ambitieux et un intriguant.

2º A la sin de l'an 755, le ministre Ly-list-sou vint à bout, par ses intrigues, d'éloigner du gouvernement de bons ministres qui lui saisaient ombrage; il sit aussi en sorte que de zélés censeurs se dégoûtassent d'exhorter l'empereur. On trouva le moyen de rendre le prince héritier et d'autres sils de l'empereur, suspects à leur père; les jalousies et les intrigues parmi les princesses du palais causèrent du trouble. L'empereur avait le malheur d'être trompé, d'être aveuglé, et de ne prendre aucun moyen pour voir par lui-même le mal, et parvenir à y remédier.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 757.

Tsong-hi-y avait été envoyé comme ambassadeur de l'empereur au roi du Thibet. Au retour il trouva sur les frontières le général du Thibet avec une armée considérable; les Chinois avaient aussi de leur côté une bonne armée. Tsong-hi-y dit au général Thibétain, que tant de troupes réunies de part et d'autre, étaient nuisibles aux peuples, et faisaient tort aux pâturages et aux laboureurs; que la paix subsistait entre les deux états, et qu'ainsi il fallait retirer la plupart de ces troupes. Le général Thibétain n'y consentit, qu'après les assurances que le seigneur chinois lui donna, qu'il n'y avait rien à craindre. On tua un chien blanc, et de part et d'autre, on sit serment. Le roi du Thibet était alors en guerre contre le prince de Po-lu, vers le nord de Cachemire.

Année 737.

L'empereur instruit par un exprès du prince de Po-lu, qu'il avait àscraindre d'être opprimé par le roi du Thibet, pria le roi du Thibet de retirer ses troupes. Le roi n'en fit rien; l'empereur s'en plaignit, comme si le roi n'avait pas exécuté les ordres qu'il avait donnés pour faire cesser la guerre contre Po-lu. Un général chinois, profitant de cette occasion, obtint de l'empereur l'ordre d'aller attaquer le général du Thibet, assurant que ce général n'avait pas des troupes suffisantes pour faire résistance. Malgré le traité, l'empereur y consentit, et les Chinois ayant attaqué le général Thibétain qui ne s'y attendait pas, le désirent entièrement à l'ouest du lac Kokonor. a Le général Thibétain eut peine à se sauver. Le roi du Thibet irrité d'une telle infraction d'un traité et jour Sin-moo. d'un serment, déclara qu'il ne payerait point le tribut, et qu'il se vengerait. Tsou-hi-y était droit et équitable. A la nouvelle qu'il eut d'une telle entreprise, confus de passer dans l'esprit du roi du Thibet et de son général pour un perfide, il en conçut un tel chagrin qu'il en mourut. A la quatrième lune, (1) un censeur soutint avec fermeté à l'empereur qu'il faisait un mauvais choix en nommant requirement requirement requirement. pour grand mandarin un homme qui ne le méritait pas; l'empereur fit battre rudement le censeur, et l'exila; il mourut de ses blessures. L'empereur en colère ayant voulu savoir quel était celui qui avait proposé ce censeur, le fourbe Ly-ling-fou dit que ce censeur avait été proposé par le ministre Tchang-kieou-ling. Sur cela ce sage et zélé ministre fut cassé.

h Au jour Sin-

Trosiemelane,

21 avril.

Sur des accusations frivoles et des calomnies, le prince

<sup>(1)</sup> Le nom du censeur était Tcheou-tse-leang.

Année 757. jeur Y-tcheou. 25 mai.

héritier fut cassé, a deux de ses frères furent aussi accusés. \* Quatrième lune, Ly-ling-fou (1) interrogé par l'empereur, répondit froidement que c'étaient des affaires de famille qui ne regardaient pas le dehors; l'empereur permit aux trois princes de se donner la mort. Ils n'étaient coupables d'aucune faute, et ils avaient du mérite. L'histoire se récrie contre de telles injustices. L'ancien ministre Song-king mourut à la dixième lune, estimé et aimé de tous ceux qui avaient du zèle pour le bien de l'état.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Annde 758.

· L'empereur était fort attaché au culte des Esprits; il se servait d'un mandarin pour faire des cérémonies aux Esprits, et les invoquer par des prières. Ce mandarin brûlait des monnaies de papier, et imitait les grimaces et les contorsions des Ou; cela faisait rougir les mandarins qui s'exerçaient aux cérémonies. Le ministre Ly-ling-fou pressait l'empereur de nommer prince héritier un de ses fils, pour qui il s'intéressait fort. Ce jeune prince avait un aîné qui était fort du goût de l'empereur, à cause de sa modestie et de son amour pour l'étude: l'empereur ne savait à quoi se résoudre. Il demanda l'avis de l'eunuque Kao-li-che. Celui-ci, qui était au fait de l'inclination de l'empereur pour le prince Tchong-ouang-yn, dit à l'empereur que personne n'oserait s'opposer à la nomination du prince que Sa Majesté voudrait choisir pour héritier. Alors l'empereur donna les patentes de prince hérib Sixiemelune, tier a au prince Tchong-ouang-yn, et celui-ci prit possession de cette haute dignité. (2)

jour Keng-tse. 24 juin.

4 18 octobre.

(2) Au jour Ping-chin, 1et de la neu-(1) L'histoire dit que ce mauvais ministre contribua beaucoup à la disgrâce vième lune, e il y eut éclipse de soleil. et aux malheurs des trois princes.

Depuis que Sou-lou, Ko-han des Turcs occidentaux. avait épousé une princesse de la famille impériale, il ne faisait point part à ses officiers de ce qu'il gagnait dans ses courses. Cette conduite lui aliéna les cœurs, et il fut assassiné une nuit par un de ses grands. (1) Kou-tcho, fils du Ko-han Sou-lou fut fait Ko-han. (2)

Les Thibétains s'étaient emparés de la ville Gan-jongtching, et en avaient fait une forte place; les Chinois tentèrent plusieurs fois de la reprendre, mais ils échouèrent dans ces tentatives. Le général de la province de Ssetchouen fit construire deux forts aux environs. Les Thibétains vinrent au secours de la ville, ruinèrent les deux forts, et défirent a entièrement le général chinois; armes et bagages, tout fut pris. La cour punit le général: il jour Keng-ise. mourut peu de temps après.

\* Neuvieme lane 22 octobre.

Munde 738.

Le prince de Mong-che (3) dans le Yun-nan; devint puissant. Après avoir gagné par argent Ouang-yu, gouverneur du Sse-tchouen, il obtint le titre de roi du Yun-nan, et l'empereur lui en donna les patentes avec le nom de Kouey-y. Ce prince est celui qu'on appela le roi Nan-tchao; il établit sa cour à la ville Tay-ho-tching; (4) les ancêtres de la famille de ce prince étaient dans le pays de ceux qu'on appelle barbares Gai-lao ou étrangers Gailao. Il y eut ensuite de grandes guerres entre ce pays et · la Chine. On parlera encore des princes ou rois Nan-tchao.

NOTES.

<sup>1</sup>º Ou est le nom de certains charlatans qui se vantaient d'avoir

<sup>(1)</sup> Il s'appelait Ta-mo-ho-ta-kan. (4) Il y a des vestiges de cette ville (2) On le nomma le Ko-han Tou- près de Ta-li-fou, ville considérable du ho-sien. Yun-nan.

<sup>(5)</sup> Il s'appelait Pi-lo-ko.

52

Annee -58.

communication avec les Esprits. Quoique méprisés de la plupart des geus, ils étaient assez en vogue dans les funérailles pour prier les Esprits pour les malades, et pour dire ce que demandaient les Esprits. Dans leurs cérémonies ou prières, ils semblaient des convulsionnaires. Il y a encore de ces Ou; les Tartares les nomment Saman. La plupart passent pour sorciers et magiciens.

2º La cour prévenue par le meurtrier Ta-ho-mo-ta-kan, ordonna au général chinois du voisinage, d'assembler les troupes des Tures de Pa-han-na et autres, pour attaquer Kou-tcho; celui-ci se fortifia dans la ville de Souy-ye, et Hi-sin, Ko-han de ses amis, se fortifia dans le ville de Ta-la-sse; (Tharas) ils se liguèrent ensemble pour résister aux Chinois.

5° Le mot Ta-kan est sans doute le mot tartare Targan, qui était le titre de plusieurs grands seigneurs chez les Turcs Hoev-he, et autres Tartares.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Aunée 750.

A la huitième lune, jour J-hay. 18 septembre. Sou-lou, Ko-han des Turcs de l'ouest, passait pour rebelle à la cour. Elle soutint Ta-mo-ho-ta-kan, et résolut de perdre le nouveau Ko-han Kou-tcho. Le général chinois des frontières livra bataille à Kou-tcho. Ce prince fut pris de même que la princesse veuve du Ko-han Sou-lou. On sit présent au prince (1) de Pa-han-na, de plusieurs milliers de Turcs qui furent pris ou qui se rendirent.

Malgré l'attachement de l'empereur pour les sectes de Tao et Fo, et son amour pour les plaisirs; ce prince estimait les livres classiques et avait grand soin que partout il y eut des collèges et des écoles pour les étudier. Il donna à Confucius, à la huitième lune de cette année 739, le titre de prince, et honora ses disciples d'un grand titre.

A la première lune, Tchang-kieou-ling, ancien

ministre

<sup>(1)</sup> Il s'appelait A-si-lan Ta-kan. A-si-lan est le mot Arslan.

ministre déposé, mourut. L'empereur, même après sa disprece, l'estimait et en faisait l'éloge. (1)

A la dixième lune, les Chinois, à la faveur d'une intelligence avec plusieurs Thibétains de la ville Gan-yang, reprirent cette forte place. A la dixième lune, l'armée du Thibet, qui s'était mise en marche à la nouvelle du siège dont la ville était menacée, ayant appris que par trahison, elle avait été livrée aux Chinois, se retira. L'empereur avait nommé le prince turc A-sse-na-hin, Ko-han des dix hordes des Turcs occidentaux. Ta-mou-hota-kan prétendit que cela était injuste, et qu'il avait droit à ce titre à cause qu'il avait tué Sou-lou. Il souleva les Turcs et se fit nommer par eux Ko-han. L'empereur confirma ce choix: Mou-ho-ta-kan sit mourir A-sse-na-hin.

#### NOTES.

L'empereur ayant feit conduire à la cour le Ko-han Touno-sien, lui donna un titre de général.

2º Le prince de Che (c'est le pays situé vers Schasch) reçut cette année (740) le titre de prince de l'empire.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la première lune, il y eut ordre de distribuer du Année 741. ris aux pauvres, dans tous les lieux où était la famine; on ordonna qu'on en fit de même dans la suite, et qu'on en rendit compte.

A la septième lune, la division se mit dans la famille de Tengeli, Ko-han des Turcs du nord; ce prince fut tué, et il y eut un autre Ko-han. (2) Les hordes du nord du désert de sable furent en mouvement. Gan-lo-chan sut, par ses intrigues, se faire des amis et des protecteurs.

(2) Le nouveau Ko-han et un autre. la lime, a il y ent delipse de soleil.

a rer avril.

Année 741.

A la huitième lune, il fut nommé général et gouverneur de Yng-tcheou, (i)

Année 742. Au jour *Kouey*- A la douzième lune, les Thibétains se rendirent muitre de la forte ville Che-pou-tching:

17 janvier.

NOTES.

1º Le prince ou roi du pays de Che (Schasch) écrivit à l'empereur, cette année 741; il le priaît de faire marcher une arméd contre le Khalife Le roi de Che dit que le Khalife était le fléau de tous les états. L'empereur ne juges pas à propos de déclarer la guerre au Khalife.

2° Cossus au temps du règne de l'empereur Hiuen-tsong que plusieurs Chinois commencèrent à brûler du papier aux funérailles. Le papier destiné à cet usage s'appela monnaie de papier ou deniers de papier. Cette cérémonie est devenue depuis fort commune, et la plupart des Chinois brûlent de ce papier aux funérailles.

3º A la quatrième lune l'empereur vit en songe Lag-kun qui lui disait: Mon portrait est à 100 ly au sud-ouest de la cour. L'empereur l'envoya chercher et le plaça avec respect dans le palais. Hing-king-kong. L'histoire déplore l'aveuglement du prince pour cette secte de Lag-kun, ou Tag, et traite de supercherie insigne l'aventure du portrait de Lag-kun.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la première lune, Gan-lo-chan eut l'intendance générale de tous les pays de la Tartarie orientale. Un mandarin avertit que le précieux livre Hiuen - yuen-hoang-ti (2) était caché dans l'ancienne demeure de Yn-hi. L'empereur envoya chercher ce livre, et on le trouva: ce livre fut nommé bijou précieux. A la réquisition des grands, l'année eut le titre de Tien-pro-out bijou céleste.

<sup>(1)</sup> Ville alors considerable sur les (2) Au jour Kauer-mao, 14 de la ville frontières du Leào-tong.

Les chefs des hordes Pa-si-mi, Hoey-he(1) et Ko-lo-lou sujettes des Turcs du nord s'étant ligués, attaquèrent et merent Ko-to général des Turcs. Le chef de la horde Pa-si-mi fut choisi pour être Ko-han. (2) Les chess des Igours et Ko-lo-lou se firent eux-mêmes généraux de la droite et de la gauche. Ce qui restait des Turcs élut pour Ko-han Ou-sou, fils du prince Pan-kue. Le général chinois de Ning-hia se joignit au chef de la horde Pa-si-mi et autres. On attaqua le Ko-han Ou-sou, et il prit la fuite; A-pou-see; son principal officier, avec un grand nombre de Turce, se rendit aux Chinois. Depuis ce temps-là, les Turcs du nord allèrent toujours en dépérissant.

#### NOTES.

1º Les derniers mois de l'année où l'empereur prit possession de l'empire, curent le titre de Sien-tien: le reste des années jusqu'à l'an 742, eut le titre de Kay yuen. L'année 741 on disait vingt-neuvième année Tay-yuen, et l'année de J.-C. 742 eut le titre de première année Tien-pao.

2º Yn-hi est le nom d'un ancien gouverneur d'une forteresse près de Pao-ki, ville du district de Fong-tsiang-fou dans le Chen-sy. C'était l'ancienne demeure de Yn-hi. Selon les mémoires qui parlent des fameux solitaires partisans de la secte de Tao, Yn-hi était un grand mandarin de la dynastic Tcheou. Il avait une grande vertu, il savait l'astronomie et était embrasé du feu du soleil et de la lune, c'est-à-dire qu'il était très-vertueux, et détaché des choses terrestres. Il était plein de charité; sa vertu était connue de peu de personnes. Lao-tse (Lao-kun ou Lao-tan) passa par le pays où demourait In-hi; colui-ci respira un air qui lui sit comprendre qu'un horome admirable venait, il vit effectivement Lao-tse; ils samerent d'aliced. Lapitse avait fait un livre appelé la vertu du Tho Fishe avait aussi fait un livre en neuf chapitres, dans le meme gout Lao-tse remit son livre à Yn-hij tous les deux pleins d'un

Année 742.

esprit céleste dont ils étaient imbus, allèrent à l'occident du désert de sable, à l'ouest de la province du Chen-sy: on ne sait ni oui ai comment ils sinirent leurs jours.

5° Le livre de Lao-tse est le livre appete, 1 no-te-king; cost le grand livre classique de la secté de Tao. Ce n'est pas ici le lieu de donner une notice du livre. Le P. Noelas, missionnaire de notre compagnie, a traduit et commenté ce livre. Son ouvrage a été envoyé en France; je ne sais si on l'a fait connaître. Je ne suis pas instruit sur l'ouvrage de Yn-hi. Beaucoup de sectateurs de Tao disent que Luo-kun alla au Ta-tsin, grand pays dans lequel était la Judée Les lettrés chinois rapportent avec indignation se que l'empereur Hiuentsong faisait pour faire valoir la secte de Tao.

4º Dans le même temps que l'empereur était si fort attaché à la secte de Tao, selon l'histoire, il est remarquable que ce prince, selon le monument de la religiou chrétienne, envoya à la première année Tien-pao, l'ennuque Kao li-che à l'Eglise des Chrétiens, porter des portraits aux images et faire des présens considérables pour l'Eglise et les missionnaires.

# SUITE DE L'ABREGE DE L'HISTOIRE.

Année 743.

A la première lune, Gan-lo-chan vint à la cour où il fut reçu par l'empereur avec de grandes marques de distinction; il dit que les vers faisant beaucoup de mal aux campagnes de Yng-teheou, il avait fait faire des prières au ciel, et qu'il avait protesté qu'il souhaitait être rongé par les vers s'il venaît à violer les règles de la conscience, et celle de son devoir à l'égard du prince; que tout à coup des troupes d'oiseaux étaient venues et avaient mangé tous les vers. Gan-lo-chan priait l'empereur de faire consigner cet événement dans les registres qui devaient servir à faire l'histoire. L'empereur ordonna de faire ce que Gan-lo-chan souhaitait. Ce général fit voir qu'il ne connaissait pes un seul carac-

tère chinois. L'empereur le supposait habile, mais il croyait voir en lui des talens plus glorieux et plus utiles.

Ce prince approuva à la troisième lune un écrit ou Au jour Gin-tse. Lon disait que Lao-kun était descendant du célèbre

Kao-yao (1) un des grands de la cour au temps des empereurs Yao et Chun, et on donna à Kao-yao le titre d'empereur.

L'empereur eut le plaisir de voir des barques qui apportaient les provisions des provinces méridionales par le moyen des canaux et autres ouvrages. On fit venir les barques de la province de Kiang-nan jusqu'à un grand lac d'un jardin du palais de Si-gan-fou. On parle d'une montagne qu'on perça pour y faire passer un canal. L'empereur fit faire de grands festins et de grandes largesses, à l'occasion de l'arrivée des barques.

#### NOTES.

On a vu que les empereurs de la dynastic Tang, depuis Kao-tsou, voulaient passer pour les descendans de Lao-kun ou Lao-tse, ou Lao-tan Les partisans de la secte de Lao-kun se prévalurent bien de cette idée des empcreurs Tang. Plusieurs de ces sectaires voulurent donner une tige illustre à Lao-kun. Les historiens se moquent de ces généalogies fabuleuses; ils disent qu'on ne sait pas quel fut le père de Lao-kun, ni de quelle famille il était. Pour ce qui est de la famille des Tang, les historiens disent aussi qu'il n'y a nulle preuve qu'ils vinssent de Lao-kun. La famille des Tang était originaire du pays de Long-si, dans la partie occidentale du Chen-sy; ils venaient d'un prince de Leang, comme je l'ai dit, mais les historiens assurent qu'on ne saurait connaître la suite de leurs aucerres au-dessus et qu'il est ridicule de les faire descendre de Luo-kun. Les historiens ajoutent que les honneurs que les expereurs de Tang accorderent à Lao-kun, seront toujours un smet de raillerie pour la postérité.

Will Haivest plus dem, 200 ans avant J.-C.

Annce 743.

Je ne suis pas bien instruit sur le détail des ouvrages laits pont transporter par eau le ris et autres marchandises, depuis la province de Kiang-nan jusqu'à Si-gan-fou. Du Kiang-nan, on allait dans le Chan-tong, du Chan-tong dans le Petiche-ly, du Petiche ly à Lo-yang du Ho-nan, par le sleuve Hoding-ho, de Lo-yang à Si-gan-fou.

3° Le prince du pays de Y-ta envoya des députés à la cour pour payer tribut. Ce pays est vers le fleuve Gibon-an Oxus (1); la ville royale s'appelait Pa-thi yen et était considérable. C'est dans ce pays qu'était la ville Ouang-che dont parle le monument du la religion chrétienne. Dans le pays, il y avait beaucoup de temples et

des tours.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE,

Année 744.

L'empereur nomma général de Fan-yang, Gan-lo-chan qui était déjà gouverneur de Yng-tcheou et de Ping-lou. Sa faveur croissait toujours, et Ly-lin-fou faisoit de grands éloges de sa droiture. (2)

A la cinquième lune, le général chinois défit les troupes de Mo-ho-ta-kon, chef des Turcs de l'ouest; Mo-ho-ta-kon fut tué; ils avaient mécontenté l'empereur. Ce prince donna les patentes de Ko-han à Kouto-lou, appelé le Ko-han He-sin; il campait près de la ville de Ta-la-sse. (Tharas)

Le Ko-han Ou-sou, dont on a parlé, fut enfin pris et tué par le chef de la horde Pa-si-mi, et les Turcs du nord firent Ko-han son frère cadet Pe-mey. La cour qui voulait détruire les Turcs boréaux, fit marcher une armée contre le Ko-han. Cette armée désit les troupes de onze hordes. D'un autre côté, les Hoey-he et les Korlo-lou joints ensemble, désirent et tuèrent le Ko-han de la horde Pa-si-mi. Les chefs des Hoey-hande Ko-lo-lou

<sup>(1)</sup> Au nord de Cachemire. Ce pays (2) La seconde line sut interestante.

Année 744.

voulaient chacun être Ko-han. L'empereur, après avoir donné audience à leurs députés, se déclara en faveur de Kou-li-pey-lo, chefs des Igours ou Hoey-he, et lui donna la patente qui lui conférait le titre de Hoay-gin Ko-han. Depuis cela, ce Ko-han occupa au sud l'ancien pays des Turcs, et fut encore maître des hordes l'a-si-mi et Ko-lo-lou: dans toutes les hordes qui se soumirent à lui, il plaçà des officiers

#### NOTES.

FicCest à la huitième lune, que le Ko-han Ou-sou lut pris et tué. Sa lête fut portée à l'empereur.

Au jour *Ping-au*, 26 septembre.

- 2º L'empèreur donna une princesse en mariage à A-si-lan-ta-kan, prince de Pa-han-na, L'empereur le déclara Régulo ou prince de l'empire. On appela depuis Ning-yuen, le pays de Pa-han-na.
- 3º La ville de Yen-tcheou était près de la ville appelée aujourd'hui Ohun-tien-jou et Pe-king. Le gouverneur général ou gouverneur de Fang-yang résidait dans Yen-tcheou. Outre la plus grande partie du Pe-tche-ly, ce général avait dans son gouvernement les hordes Hi et Kitan, qui passaient pour sujettes de l'empire.
- L'année 744 de J.-C. était la troisième année Tien-pao du règne de l'empereur Hiuen-tsong. Le monument de la religion chrétienne parle de cette deuxième année Tien-pao. L'empereur avait fait placer le portrait de Lao-kun dans le palais appelé Ling-king kong, comme le rapporte l'histoire chinoise. Or, selon le mo-nument de la religion chrétienne à cette troisième année Tien-pao, l'empereur fit assembler les missionnaires chrétiens dans le palais Ling-king-kong, et voulut qu'ils y priassent Dieu et fissent les autres fonctions de leur religion.

# ASBITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la première lune, l'empereur dit à ses grands: « Dermèrement je priais dans l'intérieur du palais pour procuer le honneur à mes peuples; je mis sur la table un Annee 745.

papier jaune sur lequel j'avais écrit quelques daractères. Ce papier tout à coup vola vers le ciel; j'entendis dans l'air ces paroles. « Vie longue, vie sainte, d'une durés sans fin. » Ce prince eutencore la faiblesse de leur raconter d'autres paroles qu'il avait entendues, et qui désignaient une vie comme éternelle. Les grands offrirent des placets pour féliciter le prince.

Houy-gin, Ko-han des Eozy-hs (Igours), vint enfin à bout de prendre et de faire mourir Pe-mey, Ko-han des Turcs du nord. La tête de ce Ko-han fut envoyée à l'empereur. Par la mort de Pe-mey, les Igours devintent très-puissans; ils occupèrent au nord du désert tous les pays ci-devant soumis aux Turcs. Hoay-gin mourut; il eut pour successeur son fils Mo-yen-tcho. C'est le Ko-han Ko-le.

Les deux chefs des hordes Hi et Ki-tan avaient épousé deux princesses, dont l'une était fille de l'empereur. Gan-lo-chan, pour se faire un mérite à la cour, attaqua ces hordes à la neuvième lune. Les chefs de ces Tartares, firent mourir les princesses leurs épouses.

Année 746.

\*Au jour Gin-tse.

25 mai. Annee 747. L'an 746, au premier jour de la cinquième lune, éclipe de soleil.

Dans le cours de l'an 747, le général Kao-sien-tchi (1) eut l'adresse de surprendre la ville royale du petit Po-lu; et fit prisonniers le prince et la princesse son épouse. (2) Elle était de la famille du roi du Thibet; à la faveur de ce mariage, le pays du petit Po-lu et plusieurs entres voisins s'étaient soumis aux autres Thibétains. C'est pour obliger ce pays à payer tribut à l'empéreur, que Kao-

<sup>(1)</sup> Il daif Corcen.

<sup>(2)</sup> L'empéréur traite fort bien les prisonners

sien-tchi alla attaquer le prince de Po-lu. Le général Kao-sien-tchi commandait dans le Gan-sy. Ly-lin-fou travaillait toujours sous main à mettre en place ses créatures, et à rendre suspects tous ceux qu'il croyait capables de l'empêcher d'avoir à lui seul le maniement des affaires. Il avait grand soin que les généraux d'armée fussent des étrangers tartares, turcs ou autres.

nace 7/8.

Année 746

A la quatrième lune, l'eunuque Kao-li-che fut nommé grand général d'armée. Malgré son élévation et les marques d'estime que l'empereur, les princes, et les grands lui donnaient, il ne se laissait pas éblouir. Il était modéré, fort modeste, et n'avait point d'envieux : on n'avait rien à lui reprocher. L'empereur, toujours porté au plaisir, voulait se décharger du détail de tout le gouvernement, et le remettre à Ly-lin-fou. L'eunuque ne sit que lui indiquer le danger d'une telle démarche. L'empereur,, qui crut que l'eunuque voulait lui reprocher la trop grande confiance qu'il avait au ministre, parut fâché. L'eunuque vit bien qu'il devait se contenter d'être un favori honoré, mais qu'il ne devait pas parler d'affaires: ce fut ce qui le détermina à parler d'autres choses; dans une occasion qu'il croyait favorable pour faire ouvrir les yeux au prince aveuglé. Le général Gan-lo-chan reçut encore à la cinquième lune de grands honneurs à la cour. Il faisait venir de tous côtés ce qu'il y avait de plus rare et de plus curieux, pour en faire présent à l'empereur, et l'amuser agréablement. Il avait l'entrée libre au palais, dans les appartemens des princesses femmes de l'empereur. La première de ces princesses avait été deux fois renvoyée par l'empereur à sa famille, à cause de sa mauvaise hunfeur; mais elle trouva le moyen de rentrer en

42 .

Année 748.

grâce. Le nom de sa famille était Yang; elle devint la favorite et la première des reines. Cette princesse avait trois sœurs de beaucoup d'esprit et d'une grande beauté; elles furent mises au rang des femmes distinguées de l'empereur, et elles eurent, à la quatrième lune, le titre de reine. Les quatre sœurs procurèrent à leur famille de grands biens et de grands honneurs. On aurait dit que l'empire n'existait que pour contenter les inclinations de ces femmes. Ly-lin-fou et Gan-lo-chan étaient fort liés ensemble; ils n'oublièrent rien pour avoir la protection de la princesse reine et de ses sœurs; Gan-lo-chan surtout était bien vu au-dedans du palais, et il parlait souvent aux princesses.

#### NOTE.

L'histoire dit qu'on doit marquer exactement dans l'histoire tous les défauts du mauvais gouvernement des provinces, et surtout la cause de la destruction des empires les plus florissans. C'est pour cela, dit-elle, que relativement au règne de *Hiuen-tsong*, on a consigné par écrit sa négligence à gouverner par lui-même, la trop grande élévation des ennuques, l'amour désordonne des femmes, les cultes superstitieux, les sortilèges dont on se servait, etc.

### SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la dixième lune, Ko-chou-han sortifia très - bien la ville Yng-long-tching (1) dans le pays de Kokonor, pour arrêter les courses des Thibétains. Ko-chou-han était un prince turc de la horde Tou-ke-chi des Turcs occidentaux; il servit très-bien les Chinois, et était sort bon général. Il était alors général des troupes des frontières du Kokonor. Kouey-y, roi du Yun-nan, mourut; son sils Ko-lo-fong lui succéda.

<sup>(1)</sup> Près du lac Kokonor.

NOTES.

Année 748.

19 L'empereur chinois avait alors de grandes armées sur pied, et les dépenses nécessaires pour l'entretien des troupes étaient immenses. Outre les troupes entretenues dans les provinces de Chan-tong, Fou-kien, Tche-kiang, Kiang-sy, Kouang-tong, Ho-nan, Houkouang, il y avait de honnes armées dans le district Yong-ping fou du Pe-tche-ly, et près de la ville de Pe-king d'aujourd'hui, pour veiller sur les Tartares orientaux Mo-ko ou Po-hay, qui étaient puissans dans le Leao-tong et au nord de ce pays, et pour arrêter les courses des Tartares Hiet Ki-tan, voisins du Pe-tche-ly. Une armée était toujours en état sur les frontières du Chen-sy pour s'opposer dans l'occasion aux Tartares du noud. Il y avait de bons corps de troupes aux environs de Kouey-hoa-tching ou Koukou-hoton, hors de la grande-Muraille. Aux environs de Ning-hia dans le Chen-sy, il y avait encore une armée pour la sûreté du ays d'Ortous et pour repousser en cas de besoin les Tartares du nord. A Leang-tcheou (dans la partie occidentale du Chen-sy,) et aux places voisines, il y avait deux généraux avec des armées pour s'opposer d'un côté aux Tartares du nord, et de l'autre aux Thibétains qui venaient par le pays du Kokonor. A la capitale de la province de Ssc-tchouen, il y avait aussi un très-grand corps de troupes pour empêcher les courses des Thibétains et du prince ou roi de Yun-nan. Dans la ville de Ha-mi les Chinois avaient une forte garnison. Un général était à 30 ou 40 ly au nord et nord-ouest de Turphan, avec des troupes chinoises et tartares pour tenir en bride et les Turcs du nord, et ceux de l'ouest qui étaient sur la rivière d'I-li. A la ville de Sour-re et près de la ville de Tharas, aux pays de Irghen, Kasgar et autres pays voisins à l'est et à l'ouest, comme Yen-ki et Sou-le, il y avait des garnisons et des troupes chinoises mêlées avec des Tartares bien payés, pour empêcher les Thibétains d'attaquer le Gan sy, et pour veiller sur les princes des états à l'ouest.

dire roi. Il y avait six Tchao ou rois dans ce pays. Le roi, qui était le plus au sud, s'appelait le roi de Mong-che; les Chinois l'appelerent Nan-tchao à cause de cette situation. Au temps de l'empereur Kao-tsong, Si-nou-lo, roi de Mong-che, vint à la cour et sit

Année 748.

hommage; son fils fut Lo-ching. Lo-ching fut père de Ching-le pi et celui-ci fut père de Pi-lo-ko. Pi-lo-ko devint maître du pays des cinq autres Tchao ou rois : il soumit les peuples voisins, et devint puissant. L'empereur le déclara roi du Yun-nan; il eut le titre de Kouey-y.

3º Les Tartares Hi et Ki-tan, les pays qui répondaient à la Corée d'aujourd'hui, et les Mo-ko au nord et à l'ouest, ceux du Leao-tong, et les Tartares plus au nord, étaient tributaires, de même que tous les Tartares du nord du désert, les Turcs de l'ouest et les princes de Gan-sy. Les Thibétains se disaient tributaires quand il était de leur intérêt. Si les empereurs de Tang avaient su faire un bou choix des mandarins et des officiers des troupes, s'ils n'avaient pas donné tant d'autorité aux cunuques, s'ils avaient été toujours appliqués aux affaires, ils auraient pu maintenir leur grande puissance.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la quatrième lune, un grand mandarin fit un catalogue des crimes et des attentats du ministre Ly-lin-fou,
et l'envoya à l'empereur. Le ministre en étant instruit,
accusa le mandarin de tenir des discours magiques,
et eut l'adresse d'empêcher que l'empereur ne fût instruit, et ne fit examiner la chose. Les juges condamnèrent l'accusateur; il fut battu si rudement qu'il en mourut. Les historiens, à leur ordinaire, rendent justice à
l'accusateur, et se récrient contre une si grande tyrannie.

La paix régnait depuis long-temps. Sous prétexte d'épargner les dépenses, le ministre sit saire désense d'avoir des armées dans les provinces; on négligea l'exercice militaire, on cassa la plupart des officiers et soldats des provinces; on se contenta d'avoir sur les frontières, des armées dont les généraux pour la plupart étaient étrangers; un grand nombre des soldats de ces armées étaient des Tartares enrôlés. L'histoire sait bien

remarquer cette imprudence dans Hiuen-tsong, ou pour mieux dire, ces mauvais desseins du ministre, et du général Gan-lo-chan.

\*A la sixième lune (1), un paysan de la montagne Tay-pe avertit qu'il avait vu sur une pierre des caractères qui désignaient une longue et heureuse vie pour l'empereur. Ce prince eut un grand empressement de voir cette pierre. A cette occasion a il sit de grandes largesses, et donna un nouveau titre à Lao-kun, qu'il traitait toujours intercalaire. comme l'un de ses ancêtres. Le général Ko-chou-han jour Ping-yn. reprit enfin la forte ville Che-pou-tching dans le pays de Kokonor; cette conquête coûta aux Chinois une bonne partie de leur armée.

A la cinquième lune, l'empereur déclara prince ou Régulo le général Gan-lo-chan. Ce général aimait à faire boire des liqueurs empoisonnées aux Ki-tan et Hi: Il leur faisait ensuite couper la tête et les envoyait à l'empereur. Il vint ensuite lui-même à la cour. La famille de la première reine, seigneurs, dames et demoiselles, allèrent au-devant de lui. L'empereur l'attendit dans un appartement du palais; il lui fit beaucoup d'honneurs. Ce fourbe se fit suivre par 8,000 Tartares Hi qu'il avait faits esclaves. Il offrit à l'empereur une très - grande somme en deniers ou monnaies de cuivre qu'il avait fait fondre lui-même dans son gouvernement. L'empereur croyait que c'était dans Gan-lo-chan un effet de son attachement à son service, et les têtes des Tartares envoyées, passaient pour une preuve de sa vigilance pour punir les Tartares qui étaient désobéissans.

Sur la fin de l'année, Ko-lo-fong, roi de Yun-nan (1) On intercala la sixième lune.

Annee 748.

\* Sixieme lane

Année 750.

Année 750.

alla avec la princesse son épouse, ses enfans, et une grande suite, visiter le nouveau général que la cour avait envoyé dans le Sse-tchouen: les pays du Yun-nan soumis aux Chinois dépendaient du gouvernement de Sse-tcheou.

Le nouveau général était une créature de la famille de la principale reine Yang; il ne sut pas gouverner les gens du pays qu'il traitait fort mal. Le roi Ko-lo-fong prit les armes dans le Yun-nan, tua le commandant chinois qui y était, et s'empara de plus de trente villes.

NOTES

- 1º L'histoire dit que ce n'était pas la coutume de déclarer princes les généraux d'armée.
- 2º La cour sit faire la recherche des familles qu'on croyait descendre des samilles impériales Chang, Tcheou, Han. On youlait avancer les individus de ces samilles qu'on trouverait capables de servir l'état avec honneur.
- 3º A la troisième lune, l'empereur se laissa encore séduire par des relations fabriquées à plaisir, de quelques monumens de Lao-kun qui promettaient à l'empereur une longue vie.
- 4º Le roi du Yun-nan passant pas les terres soumises aux Chinois dans ce pays, le commandant chinois se compôrta très-mal; il demandait de l'argent et des choses curieuses au roi, et il séduisit des dames de la suite de la reine. Le roi irrité leva des troupes, tua le commandant et fit la guerre. Ce mauvais mandarin avait accusé le roi par un placet secret, pour se venger de ce que ce prince n'avait pas assez contenté son avarice et sa cupidité.

SUITE DE L'ADRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Cinq seigneurs de la famille des reines favorites allèrent se promener à cheval, au commencement de l'année, avec leurs familles dans les rues de la ville. C'était pendant la nuit. La princesse Koang-ping, fille de l'empe-

Année 751.

reur, marize avec un seigneur de la cour, parut à cheval avec ces seigneurs; il y eut quelques querelles et disputes à l'une des portes. Les esclaves de la suite de la princesse, firent écarter la populace à coup de fouet; quelques coups frappèrent sur les habits de la princesse; elle tomba de cheval. Le seigneur, époux de la princesse, accourut aussitôt pour la relever; elle alla trouver l'empereur, et répandit quelques larmes. L'empereur fit mourir les esclaves, priva son gendre de ses charges, et lui défendit de paraître au palais. Ce-même prince infatué de son attachement pour Gan-lo-chan, ordonna de ne rien épargner pour lui bâtir un palais. Il donna la direction du palais à un eunuque, et lui dit: Ne me rendez pas ridicule dans l'esprit des étrangers; saites bien les choses. Quand Gan-lo-chan logea dans son nouveau palais, l'empereur lui envoya les ministres pour lui faire honneur; ensuite tous les seigneurs de la famille de la reine y allèrent, et il y eut de grands festins. Au jour de la naissance du général, l'empereur et la reine lui firent les présens les plus magnifiques; trois jours après, le général fut appelé au palais, où il reçut de grandes fêtes; la reine fit des langes fort propres pour Gan-lochan, le fit mettre en cet état dans une chaise de diverses couleurs, et beaucoup de jeunes dames du palais, se trouvèrent à cette bizarre fête (1). L'empereur entendit du bruit; on lui dit que la reine avait adopté Gan-lo-chan. L'empereur fit à cette occasion de grands présens en or et en argent à Gan-lo-chan, comme fils de la reine. Après toutes ces fêtes Gan-lo-chan entrait dans le palais et en sortait comme il voulait, passait les nuits

<sup>(1)</sup> Elles traingient la chaise où Gan-lo-chan était emmailloté.

Année 751.

entières dans les appartemens des princesses et dames; comme il jugeait à propos; et malgré les bruits qui couraient au-dehors sur ces entrées et sorties fort suspectes, l'empereur n'eut aucun soupçon. L'histoire, après avoir rapporté tous ces faits, place la réflexion d'un savant illustre qui représente l'empereur comme un prince, à qui le ciel irrité avait ôté tout entendement, et l'usage de la raison au point de faire tant d'honneurs à un étranger, et de lui donner tant de liberté pour s'entretenir si familièrement jour et nuit avec les princesses et les dames qui etaient ses semmes.

L'année 749, le prince de Tou-ho-lo écrivit à l'empereur que le prince (1) de Kie-che (2) était fort attaché au roi du Thibet; qu'il maltraitait le prince du petit Po-lu, et empêchait la communication avec ce pays; il priait en conséquence Sa Majesté de punir le prince de Kie-che. Sur cette lettre, la cour ordonna au général Kao-sien-tchi (3) de punir cette audace. Kao-sien-tchi attaqua et sit prisonnier le prince de Kie-che; l'an 750, l'empereur nomma le frère (4) du roi pris, roi de Kieche. Ensuite Kao-sien-tchi sit semblant de vouloir saire un traité avec le roi de Che. Le général chinois avec un grand corps de troupe s'approcha de la ville (c'était la ville de Schasch) où était le roi, le surprit et le fit prisonnier. Il pilla le palais et la ville; il y avait de beaux instrumens de musique et beaucoup d'or (5), le général cut de quoi charger cinq ou six chameaux; sit beaucoup d'esclaves, et enleva un grand nombre de

<sup>(1)</sup> Il s'appelait Po-te-mo.

<sup>(2)</sup> Pays près de Po-lu.

<sup>(5)</sup> Il était de la Corée,

<sup>(4)</sup> Son nom était Sou-kia.

<sup>(5)</sup> Il y avait aussi des pierreries.

chevaux Kao-sien-tchi (1) était bon capitaine, mais avide et avare; la meilleure partie du butin fut envoyée à sa famille.

Année 531

Au commencement de l'année 751, Kao-sien-tchi arriva à la cour, et amena ses prisonniers; il repartit bientôt pour le pays de Gan-sy où il fut fort loué et récompensé.

Le gouverneur du Sse-tohouen (2) à la tête de 80 mille hommes, se disposa à marcher contre Ko-lo-song, roi du Yun-nan. Ce roi averti des préparatifs du gouverneur, lui envoya un officier pour lui dire qu'il ne voulait pas faire la guerre, et qu'il s'offrait à rendre les prisonniers et les villes qu'il avait pris. Le gouverneur ne sit aucun cas du roi, et fit mettre en prison son envoyé. Il se mit ensuite en marche, et arriva à la rivière S<sub>1</sub>-eul (3); le roi marcha à lui et le défit entièrement. Cinquante mille Chinois périrent dans la bataille, et le gouverneur eut lune, jour Gin-ou. bien de la peine à se sauver. Ko-lo-fong se sit tributaire du roi du Thibet, pour avoir un appui contre les Chinois. Les deux rois se liguèrent. Ko-lo-fong fit graver sur une table de marbre un manifeste contre les vexations des Chinois, qui l'avaient obligé à prendre les armes, et il voulut instruire la postérité de cet événement. La table de marbre sut mise sur les frontières de ses états. Les protecteurs du gouverneur cachèrent sa défaite, et eurent la hardiesse de faire à l'empereur des éloges du gouverneur et de ses exploits.

a A la quatrieme 20 mai.

NOTES.

(2) On l'appelle Sien-yu-tchong-tong.

Ġ

<sup>1</sup>º La rivière de Sy-eul est près de la ville de Ta-ly-fou, dans le Yun-nan. C'est près de cette ville qu'on voit encore la table de (1) J'ai déjà dit qu'il était de Corée. (3) Rivière du district de Ta-li-sou.

Année ~51.

marbre que Ko-lo-fong sit placer, et où il sit graver son manifeste. A l'ouest de Tchao-tcheou, ville du district de Ta-ly-fou, on voit encore l'endroit où le roi Ko-lo-fong sit enterrer les Chinois tués à Ja bataille.

2º Le roi de Che fut exécuté à mort à Si-gan-fou.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le fils du roi de Che fait prisonnier, courut les pays voisins pour avoir du secours contre Kao-sien-tchi, dont la mauvaise foi et l'avarice irritèrent tous les princes du pays. Ils implorèrent le secours du Khalife, et pour se venger, ils résolurent d'attaquer les places des Chinois dans le Gan-sy. Le Khalife leur donna des troupes, et les joignit à celles du fils du roi de Che, et des princes ses alliés. Kao-sien-tchi avait une armée de soixante mille hommes, presque tous Tartares; il avait de bons officiers chinois et quelques troupes chinoises. Ce général marcha plus de 700 ly, et son armée souffrit beaucoup dans \* A la septième cette marche; il y eut une bataille; a le général chinois fut défait entièrement. Malgré les remontrances de Lysse-ve, son lieutenant général, Kao-sien-tchi prit la fuite durant la nuit; un autre lieutenant général lui reprocha sa lâcheté et son peu d'attachement pour ceux qu'il abandonnait ainsi. Ly-sse-ye fit des efforts incroyables et sauva une bonne partie de l'armée, et arriva au Gan-sy, où Kao-sien-tchi s'était déjà rendu.

Gan-lo-chan ayant marché contre les Ki-tan avec une armée de soixante mille hommes, fit plus de 1,000 ly en c Tartarie; il y fut bien battu b par ces Tartares, et il eut peine à se sauver avec vingt cavaliers; tout le reste fut pris ou tué. Il rejeta la faute sur plusieurs officiers qu'il

fit mourir, et pensa à se venger de l'assront qu'il avait reçu.

Anuée 751.

#### NOTES.

- 1º La bataille que Kao-sien-tchi perdit, se donna près de la ville de Tharas. Ainsi, puisque Kao-sien-tchi sit plus de 700 ly jusqu'au lieu du combat, le lieu du départ de son armée devait être vers le nord du pays de Sairan. Le sils du roi de Che se sit tributaire du Khalife.
- 2º Les annales de l'empereur Hinen-tsong ne parlent point du prince de Kie-che, mais du chef de la horde turque Teu-ki-chi, l'une des hordes des Turcs de l'ouest. Les annales disent que le chef de cette horde fut pris, de même que le prince de Che. L'histoire Tong-kien-kang-mou ne parle pas de la prise du chef de la horde Tou-ki-chi, mais elle parle de la prise du prince de Kie-che.
- 5° On rapporte que le seu prit au magasin d'armes: il y ent 37,000 armes brulées.
- 4º Ly-sse-ye était natif de Si-gan-fou; l'autre lieutenant général s'appelait Touan-sieou-che; il était du territoire de Fong-tsiang-fou dans le Chen-sy.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

On a vu que le général turc A-pou-sse s'était rendu à l'empereur. Ce Turc avait du talent; l'empereur lui avait donné pour surnom Ly et pour nom Hien-tchong; il lui avait encore donné le titre de prince. A-pou-sse ne pouvait se résoudre à obéir à Gan-lo-chan. Celui-ci à cause de cela le haissait; cependant comptant sur l'expérience et la valeur de A-pou-sse, il le demanda à l'empereur pour l'aider dans la guerre qu'il voulait faire aux Ki-tan qu'il avait résolu d'attaquer. L'empereur nomina donc à A-pou-sse pour servir en qualité d'officier général dans l'armée de Gan-lo-chan. A-pou-sse, au lunc. lieu d'aller joindre ce général, s'enfuit avec les Turcs

Année 752.

<sup>a</sup> A la troisième inc. ... Année -52.

qu'il commandait au nord du désert. Il connaissait le général, et craignait d'en être maltraité. La fuite de A-pou-sse fut la cause ou le prétexte qui fit différer l'expédition que Gan-lo-chan méditait contre les Tartares Ki-tan.

Le ministre Ly-lin-fou mourut à la onzième lune. L'histoire relève ses défauts et ses vices, et le représente comme un ministre qui fut très-pernicieux à l'état par labus qu'il fit de son autorité, et par ses injustices criantes. Yang-koue-tehong fut fait premier ministre: il était de la famille de la première reine.

a A la onzième lune, au jour K*eng*chin.

27 décembre.

#### NOTES.

1" Le roi de Tsao occidental (1) et celui de Gan (2) envoyèrent en l'année 752 des députés à l'empereur. Ces princes priaient l'empereur d'envoyer une armée contre le Khalife à habit noir.

2° On ne voit pas dans l'histoire que les princes ligués en faveur du sils du roi de Che et secourus par le Khalife, aient prosités de la victoire qu'ils remportèrent à Tharas sur l'armée de Kao-sien-tchi.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année -55.

une

Le ministre Yang-koue-tchong voulut se montrer homme équitable. Il se piqua d'abord de faire un bon choix de mandarins. Comme il était mécontent de Ly-A la seconde lin-fou, il sit entendre à l'empereur que Ly-lin-fou b avait voulu se révolter avec le Turc A-pou-sse. En conséquence de cette accusation, on fit le procès à Ly-lin-fou, tout mort qu'il était; on lui ôta ses titres; on envoya en exil ses enfans, et on rechercha ceux qu'on croyait lies avec lui. Ly-lin-fou n'était pas encore enterré, et la ·

> (1) Pays vers le nord-ouest de Samar-, cande et au sud du fleuve Si-hiun.

(2) Pays près du sleuve Gihon, vers l'est de Samarcande.

Année 755.

famille se préparait à lui faire des obsèques magnifiques; par ordre de l'empereur, sa bière fut mise en pièces; on lui ôta les habits dont il avait été revétu lorsqu'on l'avait mis dans la bière; on le couvrit de vieux haillons, et il fut enterré comme un simple homme du peuple.

Le général Ko-chou-han était grand homme de guerre et fort estimé; il était ennemi de Gan-lo-chan. Yang-koue-tchong se lia fortement avec lui, et ils pensaient à renverser Gan-lo-chan. Le ministre disait à l'empereur que c'était un traître, et qu'il pensait à se révolter, mais l'empereur ne faisait aucune attention à ce discours, et n'en croyait rien. A la huitième lune, Ko-chou-han sut fait prince: il su nommé général sur les frontières du Ko-konor; il se saisit de plusieurs postes importans, et se mit en possession d'un grand pays, d'excellens pâturages à l'ouest de Si-ning (1), qu'on avait ci-devant cédé au roi du Thibet.

Yang-koue-tchong n'avait pas les talens requis pour remplir dignement l'emploi de ministre; il comptait trop sur la protection de la première reine. Il avait un commerce criminel avec une reine femme de l'empereur, et l'on ne saurait bien comprendre comment l'empereur ignorait et dissimulait la conduite de cette reine. Les trois sœurs de la première reine étaient reines. A la dixième lune, elles accompagnèrent l'empereur qui allait dans un de ses palais; et elles se réunirent au palais de Yang-koue-tchong qui les reçut avec beaucoup de magnificence.

NOTES.

<sup>1</sup>º Le général chinois, qui commandait à Pe-ting poursuivit

Aunce 755.

∄vo, a ostobre.

A pou sse bien avant vers l'orient. Ce prince turc était réduit à une grande extrémité. Le chef de la horde Ko-lo-lou, averti par le " A la neuvième général chinois, surprit A-pou-sse et le prit avec tont son monde; a lanc en jour Kia- L'empereur récompensa libéralement le chef de la borde Ko-lo-lou, Fon fit mourir A pou-sse.

- 2º L'empereur nomma le prince He-sin, turc, qui campait aux environs de Tharas, pour gouverner les Turcs de l'ouest.
- 5 Luchistoire dit que le général chinois de Pe-ting prit A-pou-sse, et que l'année d'après il le sit conduire à la cour.
- 4º Le général chinois qui commandait dans le Gan-sy obligea le prince du grand Po-la à se soumettre aux Chinois, c'est-à-dire à se déclarer sujets de l'empereur.

### SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le ministre et le prince héritier crurent devoir avertir l'empereur que Gan-lo-chan méditait une révolte, maisl'empereur traita leurs avis de purs soupçons; d'autres ayant voulu parler de cette révolte prochaine, l'empereur les menaça de faire faire leur procès; ainsi personne n'osa plus parler à l'empereur à ce sujet. Ce prince fit venir Gan-lo-chan; il se rendit d'abord à la cour et dit en pleurant à Sa Majesté, que la haine du ministre était la vraie source des accusations intentées contre lui. L'empereur le traita mieux que jamais et pensa même à le faire ministre; il abandonna cependant ce dessein quand il cut fait réflexion à ce qu'on lui représenta, qu'il se rendrait ridicule, et à la Chine et hors de la Chine lorsqu'on saurait qu'un ministre chinois ne connaissait pas une seule lettre chinoise. Gan-lo-chan sit une grande liste des mandarins d'armes et de lettrés qui avaient rendu des services considérables, et qui méritaient des récompenses. L'empereur avança tous ceux que Gan-lo-chan lui proposa, sans penser que c'étaient

Annee 754.

tous des gens dévoués à ce général, et qu'il prétendait s'attacher encore plus pour exécuter ses mauvais desseins. Gan-lo-chan repartit de la cour pour son gouvernement, à la troisième lune; il appréhendait d'être arrêté, et sit une très-grande diligence pour arriver.

Le ministre fit encore envoyer une armée contre le roi du Yun-nan. L'armée chinoise était déjà arrivée à la rivière Sy-eul.

Le roi de Ko-lo-fong avait une bonne armée, mais il crut inutile d'en venir à un combat: il se tint donc sur ses gardes. La maladie se mit dans l'armée chinoise; elle se trouva sans provisions, et le général crut devoir se retirer. (1) Dans cette retraite, les Chinois furent taillés en pièces; leur général y perdit la vie, on comptait 200,000 Chinois qui avaient péri dans les deux campagnes contre Ko-lo-fong. Le ministre cacha encore cette défaite à l'empereur; on lui cacha pareillement la famine qui faisait mourir bien du monde dans les villes voisines de la cour. (2)

On compta cette année dans l'empire 9,619,254 familles qui faisaient 52,884,818 personnes.

Gan-lo-chan obtint au commencement de l'année 755, plus de trente officiers généraux étrangers, pour être mis à la place d'autant de Chincis qui servaient sous lui. Malgré les fortes représentations du ministre, l'empereur eut l'imprudence et la faiblesse de contenter en ce point le général. Ce traître faisait peu de cas des mandarins que l'empereur lui envoyait. Il prétexta une maladie pour se

<sup>(1)</sup> Ce désastre arriva à la sixième Au jour 1-tchcou, premier de la sixième lune, a éclipse de soleil

<sup>(2)</sup> On intercala la onzième lune.

Aance 753.

pas venir à la cour, quoiqu'il eût 'un ordre exprès de s'y rendre. Il consultait jour et nuit ses confidens sur les moyens d'exécuter son dessein de révolte. Quand il eut tout préparé, il leva le masque à la onzième lune (1), et envoya des troupes faire des courses jusqu'aux portes de Lo-vang, qu'on appelait cour orientale; Si-gan - fou avait le nom de cour occidentale, et l'empereur y résidait. Quand l'empereur eut appris les circonstances de la révolte du général, il tint un grand conseil; on nomma des généraux, on pourvut à la sûreté des postes les plus importans, et plusieurs seigneurs levèrent des troupes en particulier pour repousser les rebelles. Ganlo-chan, de son côté, mit de bonnes garnisons dans les lieux importans du Pe-tche-ly et du Chan-tong, et autres lieux. (2) Depuis long-temps la paix régnait; les peuples ne savaient pas manier les armes, et Gan-lo-chan se vit d'abord maître d'unc bonne partie du Chan-tong, du Ho-nan, du Chan-sy, et de la meilleure partie du Petche-ly. Il avait de bons officiers tartares et plus de cent cinquante mille hommes bien aguerris, presque tous des hordes Hi et Ki-tan. Il avait aussi beaucoup de munitions, et l'argent ne lui manquait pas. Son fils Gan-king-tsong, qui avait épousé une princesse du sang, était à la cour; à la cnzième une, on le fit mourir. Gan-lo-chan fut fort sensible à cette mort, et elle lui servit de prétexte pour faire mourir bien des prisonniers qu'il avait faits. Il se rendit maître de la cour

orientale;

<sup>(1)</sup> Ce sur à Fan-yang, dans le Petche-ly; c' sait la grande place d'armes. Tsan-pou-ki-li-sse, roi du Thibet, mou-La ville était près de Pe-king d'aujourd'hui.

Année 755

orientale; et il y eut à cet occasion des exemples de persidie et de grande sidélité au souverain; tandis qu'on voyait des trastres qui se rendaient à Gan-lo-chan, bon nombre de sujets sidèles aimaient mieux mourir que de se voir soumis à un rebelle. On ne doit pas s'attendre à lire dans un abrégé le détail des petits combats, et celui des prises de villes et de forteresses. Kao-sien-tchi, qui avait commandé dans le Gan-sy, était un des généraux de l'empire; on l'accusa de manquer d'attention à la sûreté des postes: il fut mis à mort. Les principaux généraux étaient Ko-tse-y, Ko-chou-han, et Ly-koang-pi. Des princes du sang commandaient des corps de troupes, et le prince héritier fut nommé lieutenant-général de l'état : le ministre sut consterné de cette nomination. Tous les seigneurs et princes, instruits de la conduite et des débauches du ministre, murmuraient contre lui; et comme il donnait de mauvais conscils à l'empereur, on pensait à le faire mourir. On souhaitait voir Ko-chou-han généralissime; mais le ministre qui appréhendait son élévation s'y opposa. On reconnut alors, mais trop tard, que la cour était allée trop vîte en faisant mourir Kaosien-tchi, qui n'était nullement coupable. Il avait fait à la vérité une faute réelle, quand il prit la fuite après la perte de la bataille de Tharas; mais il était bien en état de réparer cette faute; c'était un fidèle sujet et un grand général. Ko-tse-y est un des plus illustres généraux que la Chine ait eus. Il était d'une ancienne famille de Hoa-tcheou dans le Chen-sy. Ly-koang-pi avait changé de nom, c'était un Ki-tan, fils d'un roi de ces Tartares: il se mit au service de l'empereur. On a vu que Ko-chouhan était un prince de horde des Turcs de l'ouest. Ko-kan,

général du prince Holagou, qui ruina le Khalifat et fit mille belles actions au service des princes mogols, était descendant de Ko-tse-y. Cette famille a produit de grands hommes.

Annee 756.

A la première lune de l'année 756, Gan-lo-chan se donna le titre d'empereur : comme les empereurs chinois, il donna un nom aux années de son prétendu règne. Le meilleur officier de Gan-lo-chan était un Turc élevé dans le même village de Tartarie, où Gan-lo-chan et lui, avaient suivi sa mère. Ce Turc s'appelait Che-sse-ming; dès l'âge le plus tendre, Gan-lo-chan et lui s'étaient aimés.

Che-sse-ming se sit la réputation d'un des plus grands capitaines de son temps: il servait très-bien Gan-lo-chan.

Dans les premiers mois de l'année, Che-sse-ming eut la gloire d'être plusieurs fois vainqueur de Ly-koang-pi, et quand il était vaincu par ce général, il savait réparer ses pertes. Ko-tse-y s'étant joint à Ly-koang-pi, ces deux généraux se crurent en état d'attaquer l'armée de Chesse-ming auprès de Tching-ting-sou du Pe-tche-ly, pays où était le fort de la guerre. Che-sse-ming à la troisième lune a fut entièrement défait. Malgré son activité et son courage, il perdit plus de 40,000 hommes. Cette importante victoire donna une grande réputation à Ko-tse-y ct à Ly-koang-pi; ils reprirent bien des villes, firent un grand butin, et rendirent ainsi le courage à grand nombre de bons et fidèles sujets qui firent main basse sur les révoltés. Cela eut un si grand succès que Gan-lochan était presque déterminé à quitter Lo-yang pour se & retirer à Fan-yang. Sans les mauvais conseils duministre, Ko-tse-y et Ly-koang-pi auraient ruiné entièrement le

\* Jour Ping-su. 5 juillet.

Annde 756.

parti des rebelles. Ko-chou-han, aussi estimé que les deux généraux dont je viens de parler, commandait une grande armée pour couvrir la cour. De grands mandarins, indignés des mauvais conseils du ministre, voulaient engager ce général à demander à l'empereur de faire mourir le ministre; mais il ne put jamais s'y résoudre. La reine favorite était fille de ce ministre, et celui-ci craignait toujours la trop grande utorité de Ko-chouhan. Une armée considérable de rebelles campait auprès de la ville de Tchen; elle était bien retranchée et dans un terrain de difficile accès; on sit entendre à l'empereur que cette armée n'était composée que de mauvaises troupes et en petit nombre; qu'il était facile de la ruiner, et de s'emparer ensuite des principaux postes des rebelles. Le ministre n'était pas d'intelligence avec les rebelles, mais il était vain, opiniâtre, et de peu de capaité. Il assura à l'empereur qu'il était facile de ruiner cette armée. Sur cela, l'ordre fut donné à Ko-chou-han de l'attaquer. Cet habile général, parfaitement au fait du terrain et de la force de l'armée, représenta inutilement le danger de l'entreprise, l'impossibilité du succès, et les terribles conséquences de la perte de la bataille. L'ordre fut réitéré. Le général voyant bien qu'il serait puni de mort s'il n'obéissait, se résolut à forcer des retranchemens et un bois presque imprenable, pour aller aux ennemis. Il livra plusieurs attaques avec une perte considérable, et fit tout ce qu'on pouvait attendre d'un général intrépide et expérimenté, mais tout fut inutile. Les officiers et les soldats rebutés se débandèrent de toutes parts, et l'armée ennemie tombant sur ce qui restait de troupes à Ko-chou-han, la déroute fut généAnnée -56.

<sup>a</sup> Sixième lune, jour *Sin-mao*. 10 juillet.

rale, et il y eut un grand carnage. Le général tâcha de se sauver; il fut pris a et mené à Lo-yang. (1) Cette grande défaite arriva le même jour que Ko-tse-y et Ly-kom-pi remportèrent la grande victoire dont on a parlé. Gan-lo-chan traita très-bien son illustre prisonnier; lui fit toute sorte d'amitié et de bons traitemens, et l'engagea à accepter un des grands postes. (2) L'armée des rebelles marcha à la fortere de Tong-koan, s'empara de ce poste important, et par-là, Gan-lo-chan se vit ouvert un chemin facile et sans défense pour arriver bientôt à la cour. Ko-tse-y et Ly-koang-pi étaient hors d'état de venir à temps au secours. La frayeur et la consternation furent générale à Si-gan-fou.

<sup>b</sup> Sixième lane, jour *Kia-jou*.

Le 15 juillet b de l'année 756, l'empereur se rendant à l'avis du ministre et de la reine, prit la résolution de quitter la cour pour aller dans le Sse-tchouen. On tint secrète cette résolution. Ce prince sit publier qu'il vullait aller se mettre à la tête de son armée contre les rebelles. Tout sut en mouvement dans la ville et à la cour, et personne ne crut que l'empereur voulût se rendre à l'armée. Un seigneur sut nommé pour commander dans la ville, et on assembla un grand corps de troupes à pied et à cheval pour escorter l'empereur. Ce prince ordonna à ses ensans, aux reines et aux eunuques de se disposer à partir. Toute la nuit du 13 au 14 juillet, l'empereur sut dans de grandes inquiétudes, et à la pointe du jour, ce prince accompagné d'un grand nombre de personnes, sortit par une des portes de l'ouest, sans

<sup>(1)</sup> La désaite du général Ko-chouhan arriva près de Ling-pao dans le louer les rebelles en se soumettant. Jistrict de Tchen-tcheou.

Annde 756.

dire la route qu'il prenait. Plusieurs reines et dames du palais, un des petits-sils de l'empereur, étaient hors de la ville avec plusieurs princes du sang pour souhaiter un bon voyage à l'empereur. Ce prince ne voulut pas qu'ils le suivissent; ils rentrèrent donc dans la ville; les affaires des tribunaux se firent à l'ordinaire, et le commerce alla son train. L'empereur fit grande diligence; à midi du 14 décembre on n'avait encore rien mangé, le ministre n'ayant pris aucune précaution pour ses vivres. Des gens de la campagne apportèrent quelques provisions, mais cela ne suffisait pas, et on souffrit beaucoup de la faim. La nuit suivante se passa dans une ville voisine et dans les villages, et tout y fut dans la confusion. Quand on sut à Si-gan-fou que l'empereur avait pris la route de l'ouest, comme pour prendre la fuite, tout fut dans le désordre dans cette ville. Le commandant de Si-gau-fou, et plusieurs officiers et mandarins allèrent se rendre à Gan-lochan; un grand nombre se sauvèrent dans les villages; les grands et les riches pensèrent à se mettre en lieu de sûreté avec leurs essets. Des troupes de brigands volaient impunément. L'empercur, après bien des fatigues, arriva de bon matin, le 16 juillet, à un lieu appelé Ma-ouey, et il y séjourna. Ma-ouey est à douze lieues vers l'ouest de Si-gan-fou. Le murmure était général contre le ministre, à qui on attribuait les malheurs de l'empire, et tout ce qu'on souffrait actuellement. Le député du roi du Thibet et ving personnes de sa suite allèrent prier le ministre Yang-koue-tsang de donner ses ordres pour qu'on leur fournit de quoi manger; alors les officiers et soldats crièrent de toutes parts contre le ministre, comme

Aunch 756.

contre un traître qui négociait avec les étrangers pour se révolter. Ce n'était qu'un prétexte; le ministre se vit investi de soldats, et il sut mis en pièces; on en fit de même de deux reines que l'empereur aimait le plus, et qui étaient sœurs de la première reine. Les officiers et les soldats voulurent voir le cadavre du ministre. L'empereur s'étant informé qu'elle était la cause du bruit qui se faisait, on lui dit qu'on avait tué le ministre comme traitre. Ce prince fut bien ples surpris quand on lui proposa de faire mourir la première reine, fille du ministre; son amour pour elle lui fit rejeter d'abord la proposition, mais quand il vit que la sédition était générale et qu'il fallait sacrisser cette princesse, il permit qu'on la conduisit dans un temple d'idoles pour l'y étrangler; les officiers et les soldats parurent appaisés, ct de tous côtés on cria: Vive, vive l'empereur. L'épouse du ministre et ses enfans, ainsi que la princesse qui avait en commerce avec le ministre, étaient alors dans un village voisin, et ne savaient rien de ce qui venait de se passer. Celui qui y gouvernait, fit mourir la princesse ainsi que l'épouse et la famille du ministre.

Après la prise du poste important de la forteresse Tong-kean, Gan-lo-chan ne voulut pas que l'armée marchât d'abord à la capitale; il désirait être exactement instruit de ce qui s'y passait. Lorsqu'il crut que son armée pouvait sans danger faire le siége de Si-gan-fou, il ordonna à un de ses généraux de s'avancer vers cette ville: elle était dégarnie de troupes, et n'était pas en état de résister; il y avait d'ailleurs bien des traîtres. Après de tégères attaques, la ville fut prise le 18 juillet. a Les rebelles y commirent toutes sortes d'excès, et cette

Annde 756.

armée composée d'un grand nombre de Chinois voleurs et débauchés, et d'un bien plus grand nombre de Tartares, désola la ville. Les princesses et princes de la famille impériale que l'empereur n'avait pas menés avec lui, furent tués par ordre de Gan-lo-chan. Les officiers et les soldats de cette armée, au lieu de penser à poursuivre l'empereur dans sa fuite, ne songèrent qu'à s'enrichir et à contenter leur passion pour le vin et pour les femmes. Gan-lo-chan se rendit à Si-gan-fou; il nomma des mandarins pour gouverner, et eut soin de faire transporter à Lo-yang, ce qui lui plut davantage dans le palais et dans la ville. L'empereur, avec bien de la dépense, avait fait dresser des chevaux, des éléphans à faire mille sortes de singeries qui l'amusaient beaucoup. Gan-lo-chan voulut avoir le même plaisir; il donna de grands festins auprès de la ville, à ses officiers, et beaucoup de Chinois se trouvèrent au spectacle des chevaux et des éléphans. Cette vue les fit ressouvenir de l'empereur et la compassion pour ce prince jointe à la vue du rebelle, sit pousser de grands soupirs, et verser des torrens de larmes, non seulement aux Chinois qui étaient venus par curiosité, mais même à d'autres que Gan-lo-chan crovait affectionnés à son service ou indifférens. Ce traître sit massacrer inhumainement tous ces Chinois, et il n'épargna ni femmes, ni filles, ni cnfans, ni vieillards, des familles qui lui parurent suspectes. Il revint ensuite à Lo-yang, et son armée maltraita plus que jamais les habitans de la ville. Tout le pays était disposé à se mutiner contre les rebelles; ils étaient contraints à se tenir sur leurs gardes, et tous les jours on en trouvait un grand nombre morts dans les rues et les chemins où ils avaient été masAquée 756.

sacrés par les Chinois fidèles. Les débauches des rebelles à Si-gan-fou donnèrent à l'empereur le temps de continuer son voyage assez tranquillement, et de prendre des mesures avec le prince héritier pour travailler à réparer les grands maux de l'empire. Le prince héritier se sépara de son père à Ma-ouey; il prit la route de Ping-leang-fou du Chen-sy, et l'empereur continua son voyage vers le Sse-tchouen. Dans la route il reçut beaucoup de provisions; de tous côtés venaient des mandarins pour lui faire escorte, et lui offrirades présens; il prit en bonne part des avis salutaires de quelques sages vieillards, et vit trop tard les défauts essentiels et les fautes qui l'avaient réduit au triste état où il se trouvait. Il arriva heureusement à la capitale de Sse-tchouen le 28 août 756; ail y eut amnistic.

a depression lane, parties plants

Quand l'empereur fut arrivé à Ma-ouey, l'empereur et le prince héritier, après plusieurs conseils, résolurent de se séparer. L'empereur voulait absolument céder l'empire à son fils, celui-ci le refusa; mais il reçut de son père toute l'autorité nécessaire pour prendre les moyens de finir la guerre et d'exterminer les rebelles. Le » Sixiona tane, prince se sépara de son père les larmes aux yeux, bet avec une bonne escorte, il prit la route de Ping-leangfou, où il arriva après avoir couru quelques dangers. Sixieme lune, Il passa sans le savoir par des lieux pleins de rebelles.

> Des mandarins qui avaient su son départ, vinrent en foule avec des troupes pour le conduire par des routes sûres. Un jour on fut obligé de faire trente lieues. Le prince arrivé à Ping-leang-fou reçut des renforts et des provisions dont il manquait, rassembla un grand nombre de chevaux, et se vit à la tête de quelques corps

jour Zing-vrom. iG jaillet.

jour Sindeleou.

de

de bonnes troupes. Instruit des routes et de la situation des pays voisins, il suivit le conseil des officiers expérimentés qui lui proposèrent d'aller à Ling-ou, où il serait plus en sûreté et plus à portée de donner ses ordres; il fut joint par quelques troupes, et arriva à Ling-ou le 9 août. Ling-ou était au sud de la ville du Chen-sy qu'on a Septième lune, appelle Ning-hia.

jour Sin-yeou.

Ko-tse-y et Ly-koang-pi étaient toujours aux prises avec les troupes des rebelles. Gan-lo-chan était devenu presque aveugle à cause des fréquentes fluxions qu'il avait sur les yeux, mais il dirigeait ses capitaines. Les deux généraux de l'empereur tentèrent inutilement de s'emparer de la ville de Fan-yang; presque tous les jours il y avait des combats ou des escarmouches dans les provinces du Chen-sy, Chan-sy, Ho-nan, Chan-tong et Pertche-ly. Le général Tchang-sun (1) se distinguait dans le Ho-nan pour le service de l'empereur.

Les généraux et les grands officiers, qui se trouvaient dans le camp du prince héritier, lui sirent sentir les raisons essentielles qui exigeaient qu'il se déclarât empereur, en conséquence de ce qu'ils avaient entendu de la propre bouche de l'empereur son père. On interpréta l'intention de ce prince, et le prince héritier crut pouvoir accepter le titre d'empereur. La cérémonie de l'installation se sit à Ling-ou, le 12 août: b il y eut amnistie. Le nouvel empereur nomma les généraux, les jour Kia-tse. grands, les gouverneurs, etc., et instruisit de ce qu'il venait de faire le prince son père à qui il donna le titre de haut et auguste céleste empereur. L'année fut appelée

ь Septième lune,

<sup>(1)</sup> Il était natif de Nan-yang-fou, ville du Ho-nan.

Tchi-te. Le prince héritier déclaré empereur à Ling-ou, est le prince connu sous le titre d'empereur Sou-tsong.

Sou - tsong empereur.

Ly-mi, natif de Si-gan-fou, avait été élevé avec l'empereur, quand il était prince héritier. Ly-mi était savant, poli, spirituel, et fort réglé dans ses mœurs: le prince l'aimait tendrement. Quand le prince se sépara de son père à Ma-ouey, il envoya chercher Ly-mi, et voulut toujours agir avec lui comme avec un ami. Ly-mi avait été éloigné de la cour par le ministre. L'empereur profita des sages conseils de Ly-mi; mais celui-ci refusa d'être ministre, et se contenta de l'honneur d'être bien traité de l'empereur, et d'avoir occasion de servir l'empire de son mieux. Il fut toujours fort modeste et ne cherchait qu'à faire du bien aux autres.

### NOTES.

1° L'année 756 jusqu'au 12 août s'appelle la 15° année Tien-pas du règne de l'empereur Hiuen-tsong; le reste de l'année s'appela première année Tchi-te de Sou-tsong.

2° L'empereur Hiuen-tsong approuva tout ce qui s'était fait à Ling-ou, et il envoya le sceau de l'empire à son sils avec toutes les patentes nécessaires : la joie sut universelle.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Peu de jours après son installation, l'empereur ordonna au gouverneur de Leang-tcheou de lui envoyer 5,000 hommes de ses troupes, et il reçut du général (1) chinois du Gan-sy 7,000 hommes de vieilles et bonnes troupes. Ce général plein de zèle fit partir le plutôt qu'il put ce renfort, quand il sut les progrès des rebelles. Il envoya des courriers aux princes voisins pour en avoir

<sup>(1)</sup> Ly-tchi-yun.

des troupes auxiliaires, et il s'adressa même au Khalife. L'empereur nomma Ly-koang-pi pour commander en chef les troupes des provinces boréales de l'empire. Ce prince voulut avoir auprès de lui le général Ko-tse-y. Celui-ci conduisit, à travers bien de périls, une armée de 50,000 hommes jusqu'au pays de Ling-ou. Gan-lochan avait des armées nombreuses composées de soldats presque tous Tartares, mais assez bien disciplinés. Il avait de bons officiers. Les Chinois, qui étaient dans l'armée de l'empereur, n'étaient pas encore bien aguerris, et c'est pour cela que l'empereur était bien aise d'avoir les troupes du Gan-sy. Quoique Chinoises pour la plupart, elles ne le cédaient en rien aux Tartares pour la bravoure; ces troupes étaient accoutumées dans le Gan-sy à la vie dure, et étaient bien disciplinées. La vue et les exemples de ces troupes chinoises venues de Gan-sy, contribuèrent beaucoup à animer les soldats chinois qui n'étaient pas sortis de la Chine, mais que les fréquens combats contre les rebelles commençaient à aguerrir.

Un lettré (1) fort savant et grand mandarin, plein d'orgueil, crut qu'en suivant les règles de défense et d'attaque qu'il s'était faites en lisant l'histoire, il viendrait à bout d'exterminer les rebelles. Il obtint de l'empereur la permission de lever des troupes, de choisir les officiers et de faire la guerre selon ses idées. Ni lui, ni les officiers qu'il avait choisis n'avaient jamais été à la guerre; il était riche et avait beaucoup d'amis et de parens riches, qui contribuèrent tous pour secourir l'état dans un besoin si pressant. Il acheta 2,000 bœufs, il les

<sup>(1)</sup> Il s'appelait Fang-koan.

attela à des chars de guerre qu'il mit entre l'infanterie et la cavalerie; cette armée se mit en marche, et trouva dans le territoire de Hien-yang une armée de rebelles. Ceux-ci virent bientôt qu'ils n'avaient pas à faire à de grands capitaines; ils frappèrent sur une infinité de tambours, le bruit épouvanta les bœufs, et bientôt le désordre fut grand dans l'armée des savans. Ils ne purent résisteraux efforts des ennemis, pour la plupart Tartares; la perte fut, dit l'histoire, de 40,000 hommes. L'empereur voulait punir Fang-kouan, mais Ly-mi obtint sa grâce. (1) Cette bataille fut perdue le 17 novembre a

Dixième lune, jour Sin-tcheou.

L'empereur avait prié le Ko-han des Hoey-he (Igours) de lui envoyer des troupes pour la guerre qu'il faisait contre les rebelles. Elles arrivèrent à la onzième lune; Ko-tse-y leur joignit un grand corps de troupes, et on attaqua les Tartares Tong-lo et autres, qui faisaient des courses au voisinage du pays d'Ortous, et pensaient à attaquer es divers camps des armées impériales, formés près de Ling-ou. Ko-tse-y dissipa les Tartares Tong-lo; Gan-lo-chan et Che-sse-ming prirent dans la onzième et douzième lune beaucoup de villes du Ho-nan et du Pe-tche-ly.

NOTE

Les hordes des Tartares Tong-lo campaient au sud de la rivière Kerlon en Tartarie, vers l'ouest d'un grand lac. Beaucoup de ces Tartares Tong lo avaient pris parti dans les troupes de Gan-lo-chan et excitaient les autres Tartares à la revolte. Tous ces Tartares étaient tributaires de la dynastie Tang.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la douzième lune de l'année 756, le roi (2) ou prince

1

<sup>(1)</sup> A la dixième lune, haut jour Sin- (2) On le nommait Chen.
2, il y eut éclipse de soleil.

de Yu-tien (1) vint au secours de l'empereur avec 5,000 hommes. Avant de partir, il donna l'administration de ses états à son frère cadet le prince Yao. La conduite de ce prince fut bien différente de celle du roi du Thibet qui, après avoir offert ses troupes à la cour de la Chine contre les rebelles, profita des troubles de l'empire pour se rendre maître de plusieurs places de la frontière.

### NOTES.

1º Yu-tien était le pays où est aujourd'hui la ville d'Irghen.

2º Le monument de la religion chrétienne dit que l'empereur Sou-tsong fit bâtir des églises à Ling-ou et dans d'autres villes.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le 30 janvier de l'année 757, Gan-lo-chan fut assassiné par Ly-tchou-eul, l'un de ses eunuques. Depuis quelque temps, Gan-lo-chan était devenu presque aveugle; il se rendait insupportable aux mandarins, aux eunuques et autres qui l'approchaient. Sans raison, il leur disait des injures, les faisait battre, et plusieurs moururent des coups qu'ils avaient reçus. Une de ses concubines était accouchée d'un fils, et Gan-lo-chan pensait à le déclarer son héritier. Son fils ainé Ganking-su apprit ce projet, et ayant montré son mécontentement à quelques grands, ceux-ci lui témoignèrent aussi le leur. Un grand mandarin, l'eunuque Ly-tchou-eul et Gan-king-su résolurent donc de se défaire de Gan-lochan. L'eunuque entra le soir fort tard dans la tente de Gan-lo-chan qui commençait à s'endormir et le poignarda. Le grand qui était du complot, contresit un ordre

Année 757.

<sup>a</sup> Première lune, jour *Y-mao*.

(1) Irghen.

de Gan-lo-chan, qui déclarait Gan-king-su son successeur: il fut reconnu pour tel, prit le titre d'empereur, et sit toutes les cérémonies pour le deuil. Gan-king-su était adonné au vin et aux semmes, il était mal élevé; il abandonna le détail des affaires au grand qui était le principal auteur de l'assassinat. Il avait d'ailleurs du courage, et tâcha de soutenir son parti.

Le prince Kien-ning-ouang fut accusé. Un eunuque puissant, de concert avec une dame, calomnia ce prince qui était brave de sa personne et se distinguait. Il fut accusé de vouloir se mettre à la tête de l'armée et supplanter son frère ainé qui était généralissime des troupes. La dame et l'eunuque, par cette accusation sans fondement, voulaient se venger du prince qui avait fait connaître leur malice et leurs intrigues. L'empereur ajouta foi à l'accusation, et ordonna au prince de se donner la mort. L'histoire reproche à l'empereur le peu de discernement qu'il montra, en consentant que Fangkouan, sans nulle expérience de la guerre, commandât une armée composée de gens peu aguerris, et attaquât des rebelles qui connaissaient l'art militaire, et avaient passé leur vie à la guerre; elle lui fait encore de grands reproches, pour avoir, dans des circonstances si fâcheuses, fait mourir un jeune prince innocent, estimé des généraux, et qui étoit en état de rendre les plus grands services.

Che-sse-ming, qui avait fait de grandes conquêtes, avait entrepris avec une armée de 80,000 hommes le siège de Tay-yuen-fou, capitale du Chan-sy. Li-koang-pi, avec 10,000 hommes de bonnes troupes, était entré dans la ville, hien résolu à périr ou a conserver cette importante

place à l'empereur. Il fit de grands amas de vivres et de provisions, pratiqua des souterrains, et fit une seconde enceinte en dedans des murailles : la ville avait quatre lieues de tour. Les habitans étaient bien intentionnés. Le général fit faire des canons ou pierriers pour lancer des pierres de douze livres : le jet était de trois cents pas.

Che-sse-ming, de son côté, fit de grands efforts, mais Ly-koang-pi ne s'en embarrassa guère, et laissa pendant plus de trente jours les rebelles se morfondre devant la place. Quand il sut qu'ils étaient fort las et fatigués, il commença à faire jouer ses canons et à se servir de ses souterrains: cela dura plusieurs jours et plusieurs nuits; les assiégans ne savaient où se loger; ils se voyaient partout surpris, et les pierres leur tuaient un monde infini. Che-sse-ming s'acharnait cependant à de nouvelles attaques, mais partout il était battu. Il avait perdu 60,000 hommes, quand il reçut de Gan-king-su l'ordre de partir pour aller mettre en sûreté la ville de Fan-yang. Che-sse-ming laissa la conduite du siége à un général; mais Ly-koang-pi lui fit lever le siége dans le cours de la première lune.

Ce fut dans cette lune que l'empereur apprit que les troupes du Gan-sy, de Pe-ting, de Pa-han-na et celles du Khalife, étaient arrivées à Leang-tcheou et à Si-ning. (1)

### NOTES.

<sup>1°</sup> On ne dit pas quel était l'artifice des machines ou canons à lancer des pierres, ni celui des souterrains; on suppose cela connu.

<sup>2</sup>º On a déjà parlé de la situation de *Pe-ting*, du *Gan-sy*, de *Pa-han-na*. Le gouverneur général du *Gan-sy* avait déjà envoyé 7,000 hommes; c'étaient des Chinois tirés des garnisons; les troupes

<sup>(1)</sup> Le nom de cette ville était alors Chen-tcheou.

dont on parle ici pour le Gan-sy, étalent des troupes des princes de Ku-tse, Yen-ki, Sou-le. Le prince de Yu-tien était déjà venu en personne. On ne dit pas quel était le nombre des officiers et soldats qui composaient les corps de troupes étrangères. Le général de Pe-ting envoyait sans doute, outre les Chinois, des garnisons de sa dépendance, beaucoup de Turcs occidentaux qui étaient dans son département. On n'énonce pas en particulier le nombre des troupes du Khalife.

5º Ces troupes du Khalife ne venaient pas certainement de Coufah ou des environs de cette cour du Khalife; selon les apparences, ces troupes étaient, ou des garnisons arabes des frontières orientales du Khorassan et du Tokarestan, ou des troupes de ce pays-là à la solde du Khalife, ou ensin des troupes des princes tributaires du Khalife. L'histoire chinoise dit que le prince de Tou-ho-lo (Tokarestan) et du Khorassan et neuf autres envoyèrent des troupes à l'empereur Sou-tsong, pour le secourir contre les rebelles.

4º L'histoire chinoise dit que le premier Khalise à robe noire sut A-pou-lo-pa; qu'après sa mort son frère A-pou-kong-so lui succéda. Elle ajoute qu'au temps Tchi-te (1) ce Khalise envoya un député à la cour de l'empereur et des troupes à son secours; que ces troupes servirent à l'empereur Tay-tsong pour reprendre sur les rebelles les deux cours de Lo-yang et de Si-gan-sou. Tay-tsong sut empereur après Sou-tsong, il était en 756 et 757 généralissime des troupes qui reprirent les villes de Si-gan-sou et de Lo-yang.

5° Les six derniers mois de l'année 756 et toute l'année 757, eurent le titre de Tchi-te. On voit assez que l'histoire chinoise désigne clairement les Khalifes abassides Almansor ou Abou-giafar, et son frère Aboul-abbas-seffah.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Dans le cours de la première lune, le général Ko-tse-y s'empara de la ville de Pou-tcheou et de quelques postes importans des environs, après avoir battu plusieurs détachemens des rebelles.

<sup>(1)</sup> C'est le titre du commencement du règne de l'empereur Sou-tsong.

Le 14 mars, l'empereur arriva à la ville de Fongtsiang-fou, et dix jours après les troupes chinoises et étrangères arrivèrent. De grandes provisions vinrent des provinces du Midi. Les rebelles, qui étaient à Sigan-fose, furent dans de grandes alarmes, quand ils apprirent l'arrivée de l'empereur à Fong-tsiang avec une armée considérable. Le 5 mai, b Ko-tse-y allant à la b A la quatrieme ville de Fong-tsiang avec un petit détachement fut battu lune, jour Kengpar un parti des rebelles. L'armée fit plusieurs fois des yn. détachemens pour dissiper les partis des rebelles. (1)

Année 757. \* A la Deuxième lune, jour Ou-tse.

A la neuvième lune, l'empereur donna de grands repas aux rands officiers des troupes; et leur dit des choses très-obligeantes sur l'expédition qu'ils allaient faire contre les rebelles. Le prince Ly-chou, fils de l'empereur, eut le plaisir d'avoir pour lieutenant le général Ko-tse-y. L'empereur, en choisissant ce prince pour généralissime, ne pouvait lui donner un homme plus propre à le former au métier de la guerre. Che-hou, fils de Hoey-gin, Ko-han des Hoey-he (Igours), arriva au camp avec 4,000 hommes choisis. Il y avait déjà dans l'armée beaucoup d'autres Hoey-he. Ce prince fit la révérence à l'empereur; le prince Ly-chou et le prince Che-hou convinrent de s'appeler frères, et de se traiter comme tels. Le prince Ly-chou eut le rang d'aîné, et Che-hou celui de cadet. Le prince Ly-chou, par un compte exact, trouva que les troupes chinoises, celles des Igours, des Tartares de l'ouest, du Gan-sy, de Pa-han-na et celles du Khalife, faisaient le nombre de 150 mille hommes. Ko-tse-y, à la vue d'une si belle armée, assura l'empereur de l'heureux succès de ses armes. L'armée

<sup>(1)</sup> La huitième lune fut intercalaire.

Annee 757.

décampa de Fong-tsiang-fou, et marcha vers la capitale. L'armée impériale arriva à cinq lieues à l'ouest de la ville, sur le bord de la rivière Ly. On vit alors l'armée des rebelles qui venait en bon ordre, forte de cent mille hommes. Le général de cette armée était un excellent officier turc, qui avait le nom de Gan-cheou-tchong. Sa famille avait pris le surnom chinois de Gan; la mère de Gan-lo-chan s'était remariée à un officier turc de cette famille, et Gan-lo-chan fut regardé comme le frère de Gan-cheou-tchong. Le lieutenant général de celui-ci était un Tartare de réputation. Il avait pris le surnom chinois de Ly, et son nom était Koue-gin. Ko-tse-y, sorès avoir bien examiné le terrain, donna l'avant-garde de l'armée au général Ly-sse-ye, (1) il se mit au centre, et l'arrièregarde fut commandée par Ouang-sse-ly. Ly-koue-gin fut le premier qui se mit en mouvement; il vint braver l'avant-garde impériale; Ly-sse-ye le repoussa. Ko-tse-y, au bout de quelque temps, donna tous les ordres nécessaires pour une attaque générale; Ly-sse-ye et les \*Neuvième lune, Hoey - he de l'avant - garde commencèrent l'attaque \* avec beaucoup de résolution. Celle des rebelles ne fut pas moindre; l'action devint générale, et dura depuis l'heure de midi jusqu'au coucher du soleil. Les rebelles perdirent 60,000 hommes, et se retirèrent dans la ville. Toute la puit on entendit un grand fracas dans la ville. (2) Pou-kou-hoky-ghen, princetartare de la horde Tie-le, au nord de la rivière Kerleren Tartarie, était au service de l'empereur; il demanda au

jour Gin-yu. 13 novembre.

<sup>(1)</sup> C'est le même qui s'était distingué morts de l'armée impériale : il dût être si fort à la bataille de Tharas. fort grand.

<sup>(2)</sup> L'histoire ne dit pas le nombre des

prince Ly-chou trois cents chevaux pour poursuivre l'ennemi qu'il supposait devoir abandonner la ville d'abord après y être rentré. Le prince ne voulut jamais y consentir, et de l'avis de Ko-tse-y, il fit reposer l'armée, et attendit au lendemain. Le lendemain, de grand matin, des gens sortis de la ville vinrent donner avis que les rebelles l'avaient abandonnée. Sur cette nouvelle, le prince Hoey-he demanda que, selon l'accord fait à Fongtsiang-fou avec l'empereur, le pillage de la ville lui fût accordé. Le prince Ly-chou lui sit voir les inconvéniens du pillage, et le fit convenir qu'il était mieux d'attendre la prise de Lo-yang, dont le pillage serait d'un plus grand profit, et exposerait à moins de risques. Le prince Igour trouva les raisons du prince bonnes, après quoi le prince Ly-chou prit possession de la ville. a Le 14 novembr L'armée étrangère n'entra pas dans la ville, le prince y fut toujours, et la joie était générale.

Le prince Ly-chou se sit bien de l'honneur par son affabilité et les égards qu'il eut soit pour ses habitans, soit pour les Chinois et étrangers de l'armée. Tout se passa avec un ordre merveilleux. Les officiers et les soldats étrangers criaient à l'envi : qh! le bon prince, oh le bavre prince! il est digne du trône de la Chine, et de celui des autres royaumes. Tout fut ensuite desposé pour marcher à la cour orientale, ou Lo-yang.

Le prince Ly-chou envoya la relation de tout ce qui s'était passé à l'empereur son père, et celui-ci envoya sur le champ des courriers au Sse-tchouen pour en faire part au vieux empereur, et le prier de revenir à la cour.

Les rebelles assiégeoient depuis long-temps Koueyte-fou du Ho-nan. Le prince Tchang-sun soutine le siège

avec une habileté, une constance et une fidélité à son prince, également admirables. Les ennemis perdirent au siége plus de 12,000 hommes. Cependant les assiégés étaient réduits à une extrême misère, et la plupart des habitans avaient péri. Tchang-sun n'ayant plus de quoi « Dixième lune, vivre, sortit par une brêche, il fut pris et tué en exhor-. tant les rebelles à rentrer dans deur devoir, et en leur reprochant leurs crimes. Plusieurs grands officiers moururent aussi généreusement.

au jour Koueytcheou.

24 novembre.

Après la bataille de Si-gan-fou, des chefs des rebelles rassemblèrent les débris de l'armée; Gan-king-su leur envoya des renforts considérables, et ils avaient encore 150,000 hommes dans le territoire de Tchen-tcheou, sans compter les corps des troupes que Gan-king-su, Che-sse-ming et d'autres commandaient. L'armée des rebelles, au pays de Tchen-tcheou, était bien retranchée auprès d'une montagne. Ko-tse-y les y attaqua et son armée y perdit bien du monde. Les Hoey-he avec leur activité et leur diligence ordinaires, tournèrent derrière la montagne, en gagnèrent le sommet, et attaquèrent les rebelles par où ils ne s'attendaient pas à être assaillis. Alors Ko-tse-y, qui ne se rebutait pas, redoubla l'attaque avec succès, et l'armée des rebelles fut entièrement défaite et dispersée. & Gan-king-su, ayant appris la perte de la bataille, abandonna Lo-yang à la hâte. En partant, il fit mourir beaucoup de prisonniers, parmi lesquels on compte Ko-chou-han dont on a parlé. L'armée impériale entra sans résistance dans Lo-yang e; on donna aux étrangers le pillage de la ville. Ce pillage fut d'abord considérable, mais ensuite il y eut une composition. Les plus riches habitans donnèrent beaucoup d'étoffes de toile.

Dixième lune, jour Ou-chin. 19 novembre.

Dixième lune, jour Yn-tse. 23 novembre.

et tout ce qu'on crut agréable aux étrangers. Ceux-ci furent contens, et il n'y eut pas le désordre qu'on avait craint. Une reine que l'empereur aimait beaucoup et des eunuques favoris abusaient de leur crédit. Ly-mi, qui ne voulait pas vivre dans une cour où il se trouvait trop gêné, voyant que l'empereur ne faisait nul cas des représentations qu'il lui faisait sur la faiblesse du gouvernement, sur la dame en faveur et les eunuques favoris, retourna dans sa solitude de Heng-chan, montagne fameuse qui passe pour sacrée, près de Heng-tcheoufou du Hou-koang.

#### NOTE.

L'histoire blâme l'empereur Sou-tsong d'avoir donné une grande charge à Yen-tchoang qui se rendit après la prise de Lo-yang. Il avait fort contribué à la révolte de Gan-lo-chan et avait animé Gan-king-su à faire mourir son père. Un tel monstre, dit l'histoire, devait être mis en pièces.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Gan-king-su pensa à se fortifier dans Tchang-te-fou, et fut joint par quelques chefs de son parti, après la perte de la dernière bataille. Il n'avait avec lui que mille bons soldats. En peu de jours, plusieurs chefs de son parti le joignirent; il se mit à la tête de 60,000 hommes. La désertion de son ministre Yen-tchoang, et de quelques autres chefs, l'indépendance ou était Che-sse-ming à Fan-yang, le voisinage de l'armée victorieuse de Ko-tse-y le mettaient dans de grandes sollicitudes.

L'empereur, après avoir appris la nouvelle victoire de son armée et de la prise de la ville de Lo-yang, envoya des courriers au prince son père, et partit pour Si-ganAnnée 757.

Dixième lune, jour Ting-mao.
S décembre.

fou. Les grands allèrent au-devant de lui et il entra dans la ville aux acclamations du peuple. Il alla rendre grâces au ciel, et sit les cérémonies ordinaires à ses ancêtres. Il envoya des grands au-devant du prince Che-hou qui revenait de l'armée, et lui donna un grand festin. L'empereur adressa à ce prince des complimens sur ses services et sur le succès qu'il avait eu, et lui fit des présens magnifiques, entre autres l'on compte 20,000 pièces de soie. L'empereur l'assura que tous les ans, il pourrait envoyer des exprès à Ling-ou et dans les villes voisines, et qu'on lui donnerait d'autres pièces de soie. Le prince Hoey-he, fort satisfait, partit pour son pays, promettant d'amener ou de faire conduire un très-grand nombre de chevaux pour remonter sa cavalerie, et être mieux en état d'aider l'empereur à faire le siége de Fan-yang.

L'empereur ayant su que le prince son père était près d'arriver à la cour, alla joindre l'escorte qu'il avait envoyée, et à la vue du prince son père, il descendit de cheval, et se mit à genoux pour lui faire la cérémonie chinoise; l'empereur père embrassa tendrement son fils, et tous deux versèrent des larmes. L'empereur fils voulut remettre le gouvernement à son père pour vivre dans l'état de prince héritier, le père ne voulut pas, et dit qu'il ne pensait qu'à vivre en paix le reste de ses jours.

Annie 758.

Douzième lune, our Ping-ou. (6 janvier. L'empereur montant à cheval avec tous les grands, marcha devant la chaise du prince son père: les deux princes avec leur suite entrèrent dans la ville; bl'empereur père alla faire la cérémonie à ses ancêtres, et il y versa bien des larmes; ensuite il alla au palais destiné pour l'empereur. Le prince son fils fit encore à son père

la cérémonie et il voulait se démettre de l'empire ; l'empereur persista à ne pas l'accepter et voulut loger dans le palais Hing-king-kong, (1) sans se méler des affaires de l'empire. Il y eut amnistie générale. " On excepta les principaux partisans de Gan-lo-chan et la famille de jour Ou-ou. Ly-ling-fou.

Année 758.

Donzième lune, 28 janvier.

Dans le cours de la douzième lune l'empereur donna de nouvelles dignités à Ly-chou, son fils, aux généraux Ko-tse-y et Ly-koang-pi, et récompens aussi les autres officiers, grands et petits, selon leurs services. Il fit des largesses aux familles des officiers et soldats morts dans les batailles et les siéges des villes, et il donna de grands titres d'honneur aux officiers qui avaient mieux aimé périr que de servir les rebelles; leurs fils et petits-fils furent bien récompensés. Les habitans des villes et les paysans furent aussi dédommagés des pertes qu'ils avaient souffertes.

Che-sse-ming, sur les remontrances de plusieurs de ses officiers, pensait à se rendre à l'empereur. Gan-king-su, se défiant de Che-sse-ming qui affectait l'indépendance, ordonna à trois de ses meilleurs officiers d'aller avec 5,000 hommes choisis à Fan-yang; ils avaient ordre de veiller sur Che-sse-ming, et disaient qu'ils devaient renforcer la garnison de Fan-yang. Che-sse-ming comprit aisément ce que l'on voulait faire : il invita les trois officiers à un grand repas, et il y eut de la musique. Dans le temps qu'on se divertissait, par ordre de Che-sse-ming, les armes, les cuirasses et les chevaux du détachement des trois officiers furent saisis, et après le repas les trois

<sup>(1)</sup> C'est le même palais où le monu- l'empereur Hiuen - tsong faisait prier ment de la religion chrétienne dit que Dieu par les Missionnaires.

Année 758.

jour T-tcheou. 4 février.

officiers furent bien surpris de se voir conduits en prison. Che-sse-ming envoya un général à la cour pour prier l'empereur d'accepter sa démission. Un autre chef (1) considérable des rebelles se soumit aussi; l'empereur reçut \* Douzièmelune, leurs soumissions. \* Che-sse-ming avait encore dans Fanyang et dans les places de ce grand département, 80,000 hommes en état de servir, et qui lui étaient attachés. L'empereur fit prince Che-sse-ming, et le laissa encore dans son gouvemement, mais plusieurs places et celles du département de Kao-sien-sieou, furent occupées par les troupes impériales. Gan-king-su était réduit au territoire de Tchang-te-fou du Ho-nan, mais il y était bien muni et la place était forte. On sit grâce à beaucoup de rebelles qui étaient dans les prisons. On fit trancher la tête à quelques-uns, on fit donner la bastonnade à d'autres, et d'autres furent envoyés en exil.

#### NOTE.

Au dernier siège de Kouey-te-fou du Ho-nan on avait mangé de la chair humaine; un grand représenta qu'à cause de cela, il ne convenait pas de faire un si grand honneur aux général Tchang-sun, gouverneur de la ville; d'autres grands refutèrent les raisons du premier et sirent voir clairement les circonstances qui avaient obligé Tchang-sun ou de permettre qu'on mangeât de la chair humaine, ou de dissimuler; on fitle détail des services qu'avait rendus Tchangsun, en arrêtant si long-temps les armées des rebelles, et on sit encore l'éloge des grandes qualités de ce gouverneur.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

La dame qui était en grande faveur depuis plusieurs années s'appelait Tchang; elle était mère du jeune prince Hing-ouang. Elle fut déclarée impératrice à la troisième

<sup>(1)</sup> Kao-sieou-yen.

lune (1). Elle aurait youlu faire déclarer son fils prince héritier, mais elle ne put l'obtenir de l'empereur. Ce prince nomma prince héritier b le prince Ly-chou qui se distinguait à la guerre.

Annee 758. · A la cinquième lune, jour Ou-yn. 18 avril.

b A la 5º lune

L'empereur était fort attaché au culte des Esprits. Ouang-yu, un de ses grands, l'était encore plus que le prince, mais c'était pour avoir plus de crédit. Dans les discours que ce flatteur tenait dans les délibérations sur les cérémonies, il faisait tomber le discours sur les Esprits, la secte de Tao et sur ce qu'il fallait faire pour se rendre les Esprits propices; par ce moyen Ouang-yu devint ministre à la cinquième lune.

A l'occasion d'une maladie de l'empereur, le ministre obtint du prince de faire donner des chevaux de postes des mandarins eunuques, et à des femmes ou filles Ou(2)pour aller dans plusieurs endroits de l'empire prier pour la santé de l'empereur, les Esprits des rivières et des montagnes. Les eunuques et les Ou étaient fort à charge aux mandarins des lieux et aux peuples. Un jeune Ou, très-bien fait, se faisait suivre par plusieurs dixaines (3) de jeunes gens déréglés, ils commettaient des désordres; un grand mandarin les fit prendre et les fit mourir; il trouva plusieurs dixaines (4) de Ouan (5) qu'il confisqua. L'empereur, à la prière du mandarin, appliqua cet argent aux pauvres gens de la campagne; les eunuques étant de retour à la cour ne furent pas punis.

<sup>(</sup>i) Au jour Vycou on fit sortir du dessus, pag. 30 et 31. palais 5,000 femmes ou filles, i re lune, 24 fevrier.

<sup>(2)</sup> Ou est un caractère qui désigne des gens qui passaient pour avoir com- 75,000 francs de notre mounaie. manication avec les Esprits. Voyez ci-

<sup>(3)</sup> Terme chinois.

<sup>(4)</sup> Terme chinois.

<sup>(5)</sup> Un Ouan est ici dix mille taels ou

Annee 753.

·Li-kouazg-pi, persuade que Che-sse-ming voulgit se révolter, pria en secret l'empereur de veiller sur ce général. Il se servit d'un mandarin de Che-sse-ming pour tâcher de le perdre; il proposait de donner des patentes à des grands qu'il nommait, pour aller sous divers prétextes à Fan-y ang (1) et en cas de besoin y arrêter Che-sse-ming. Le mandarin étant arrivé à Fan-yang, Che-sse-ming, qu'on avait averti, le fit arrêter avec deux cents personnes qui devaient l'aider, et les fit mourir. Dans les équipages du mandarin il vit le placet de Ly-kouang-pi et les patentes données par l'empereur. Il assembla les grands, et leur fit bien remarquer l'injustice de ce procédé, parce que ces grands étaient témoins que ce général n'avait fait aucune démarche de révolte depuis sa soumission; il se plaignit à la cour. L'empereur envoya à Fan-yang un eunuque pour appaiser Che-sse-ming et lui dire que la faute devait être attribuée au mandarin qu'il avait fait mourir et qui avait trompé Ly-kouang-pi et l'empereur; Che-sse-ming ne fut pas content et reprit les armes.

#### NOTES

- 1º A la sixième lune, on fit faire une élevation (petite éminence) pour la grande unité; c'était un objet important dans la secte de Tuo. La grande unité, selon cette secte, comprenait trois, et sur cet article on a débité mille rêveries. On ne voit pas au juste l'origine de la cérémonie à la grande unité; il y a une étoile qui porte ce nom: elle est respectée et honorée par la secte de Tao, qui croit aujourd'hui que la grande unité, ou son esprit, réside dans cette étoile; mais cette idée est assez récente.
- 2° A la septième lune le Ko-han' des Hoey-he ou Igours épousaune fille de l'empereur. L'empereur son père l'aimait tendrement
- (1) C'était le nom d'une grande ville à deux ou trois lieues. Elle était capitale au sud-ouest de Pe-king d'aujourd'hui, du Pe-tche-ly. Pe-king a été bâtie depuis.

et l'accompagna jusqu'à quelques lieues de la ville de Si-gan-fou; quand la princesse se fut mise à genoux pour lui dire adieu, ce prince fut attendri et l'embrassa en versant des larmes.

Aunée 758

# SUITE DE L'ABRÈGÉ DE L'HISTOIRE.

A la huitième lune, Ly-kouang-pi et Ko-tse-y vinrent à la cour. L'empereur donna ordre à Ko-tse-y d'aller attaquer le rebelle Gan-king-su, avec ses troupes de Ninghia, où il était général; les troupes de plusieurs autres départemens furent commandées pour joindre Ko-tse-y. Ly-kouang-pi eut ordre de joindre, en cas de besoin, ses troupes de Tay-yuen-fou et autres lieux de son département à l'armée de Ko-tse-y : les deux généraux étaient d'une dignité égale. L'empereur envoya un eunuque de sa présence pour veiller sur les deux armées, et lui donna d'amples pouvoirs pour déterminer les opérations de la campagne. Ko-tse-y passa le fleuve Hoang-ho et assiégea la ville de Ouey-hoey-fou. Gan-king-su vint au secours avec 70,000 hommes, son armée fut défaite: se voyant sur le point d'être perdu, il fortissa encore Tchang-te-fou, et pria Che-sse-ming de venir à son secours, lui promettant de lui céder toute l'autorité. Chesse-ming se mit en marche. Ly-kouang-pi vint avec ses troupes, et joignit Ko-tse-y qui avait déjà investi Tchang-te-fou. Un général avait pris Ta-ming-fou du Pe-tche-ly; Che-sse-ming marcha de ce côté-là et battit le détachement envoyé par le général qui avait pris Taming-fou. Sur le soupçon de la trahison d'un de ses meilleurs officiers, le général le fit mourir : cet officier était bon capitaine, et avait la confiance des troupes. Les troupes impériales qui étaient à Ta-ming-fou, voyant ficier mis injustement à mort, se mutinèrent et la

nnee 758.

plupart se disperserent. Che-sse-ming, profitant de cedésordre, tomba sur les troupes du général et les battit; le général se vit obligé de se retirer : Il alla à Kai-fong-Douzième lune, fou. Che-sse-ming s'empara de Ta - ming-fou et y fit passer au fil de l'épée 30,000 Chinois.

jour Ting-mao. 1er février.

### NOTES.

- 1º L'empereur est fort blamé dans l'histoire d'avoir soumis à l'autorité d'un cunuque, pour le commandement de l'armée, des généraux du rang et du mérite de Ly-kouang-pi et de Ko-tse-y
  - 2º Gan-king-su était tout occupé de ses plaisirs, ses deux ministres ne s'accordaient pas : les officiers étaient mécontens.

Neuvième lune, jour Kouey-sse.

3º Le 30 octobre de l'an 758, b les sujets du Khalise avec les soldats persans pillèrent les magasins de Canton, brûlèrent les maisons des marchands et se retirèrent par mer. Le gouverneur de la ville se sauva en sautant par-dessus les murailles. L'histoire qui rapporte cet événement singulier n'en donne pas le détail; c'était alors un temps de trouble et de confusion; peut-être étaient-ce des soldats envoyés par le Khalife par terre, et qui allèrent ensuite à Canton. Sans doute il y eut quelqu'émeute dans la ville, à la faveur de laquelle ces étrangers firent le pillage. Les Arabes et les Persans faisaient alors un grand commerce à Canton.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 759.

L'armée impériale souffrit beaucoup au siège de Tchang-te-fou. Che-sse-ming parut à la troisième lune à la vue des impériaux. Ce rebelle, par son activité, harcelait jour et nuit l'armée de l'empereur. Le manque de provisions et le peu d'union de l'eunuque commissaire avec les généraux furent cause de la levée du siège. Kotse-y et Ly-kouang-pi voyaient avec chagrin une grande désertion dans leur armée: dans la crainte qu'elle ne vînt à se dissiper, ils résolurent de livrer bataille au

rebelles. Che-sse-ming mit ses troupes en état de se bien. Aune 939. defendre. Au commencement du combat, une grande tempéte s'éleva; le sable et la poussière obscurcirent l'air; on ne pouvait rien voir ni distinguer. La confusion fut générale de part et d'autre. Che-sse-ming se retira au nord, mais en bon ordre. Ko-tse-y repassa le fleuvo Hoang-ho et se retira à Lo-yang. Les armées de Kotse-y et de Ly-kouang-pi étaient délabrées et les désertions les avaient détruites. L'eunuque Ly-fou-koue et l'impératrice avaient toute l'autorité et gouvernaient très-mal; l'empereur, las du gouvernement, leur laissait faire ce qu'ils jugeaient à propos. Un puissant eunuque, ennemi de Ko-tse-y, le fit rappeler à la cour. Tous les grands et le peuple murmuraient, et on se voyait à la veille d'une nouvelle révolution. Che-sse-ming, après la retraite de l'armée impériale, vint camper près de Tchang-te-fou. Gan-king-su vint à sa tente et le traita comme son frère; Che-sse-ming répondit très - bien à cette honnêteté. Gan-king-su revint ensuite avec trois cents chevaux. Che-sse-ming lui donna un très-grand repas, et après avoir parlé de choses indifférentes, Chesse-ming, en colère et d'un ton de maître dit à Gan-king-" su: Misérable rebelle, tu es le meurtrier de ton père : le » ciel et la terre ne peuvent voir un tel crime, tu es indi-» gne de vivre. » Cela dit, on prit Gan-king-su et ses principaux partisans, et Che-sse-ming les fit tous mourir. Il entra ensuite à Tchang-te-fou; il pourvut à la sûreté de la ville et alla à Fan-yang. Il y prit le titre d'empereur, renforça son armée, repassa au sud, passa le fleuve Hoang-ho, prit bien des villes, et se rendit maitre de Lo-yang a qu'il fortifia extraordinairement, jour Keng-yn.

\*Neuvième lune! 22 octobre.

Année 759.

Dixième lune,

jour V-sse.
6 novembre.

Sans la bravoure de Ly-kouang-pi, le rebelle allait droit à la cour et aurait réussi dans son entreprise. A près plusieurs rencontres où Ly-kouang-pi eut toujours l'avantage, on en vint à une action générale auprès de la ville de Mong-tsin. Les deux armées étaient nombreuses: Ly-kouang-pi et Che-sse-ming étaient grands généraux; il y eut grand carnage de part et d'autre. La victoire fut pour Ly-kouang-pi. Che-sse-ming, quoique défait, était encore redoutable, et il trouvait toujours des ressources. Il sit une nouvelle armée, et Ly-kouang-pi était obligé de prendre bien des précautions.

NOTE.

Le Ko-han des Hoey-he mourut à la quatrième lune; son fils héritier Che-hou avait été tué; Teng-li, le cadet, fut fait Ko-han. La Ko-tun (reine) fille de l'empereur se trouva veuve et sans enfans. Selon la coutume des Hoey-he; la Ko-tun devait se donner la mort, et être ensevelie avec son mari, parce qu'elle était sans enfans; mais la princesse dit qu'une telle action était contre la coutume chinoise, et qu'elle voulait vivre à la chinoise; elle revint à la cour.

SUITE DE L'ABRÉCE DE L'HISTOIRE.

Année 760.

A la première lune, (1) l'empereur envoya Ko-tse-y dans le territoire de Kin-yang: les Tong-hiang, tributaires du roi du Thibet, étaient entrés à la Chine et menaçaient d'une grande irruption de ce côté-là. Quand ils surent qu'ils auraient à combattre contre Ko-tse-y, ils se retirèrent des limites du district de Kin-yag.

L'impératrice pensait à faire mourir le prince héritier. Celui-ci se tenait sur ses gardes et était très-attentif. Le prince Ly-chao, fils de l'impératrice, mourut sur ces entrefaites. L'impératrice sa mère intriguait sous main

<sup>(1)</sup> La quatrième lune fut intercalaire.

pour le faire nommer prince héritier : cette princesse Année 760. avait à la vérité un autre fils, mais encore jeune.

L'impératrice et son confident l'eunuque Ly-sou-koue, n'étaient pas bien aise que le vieux empereur reçut tant de visites des seigneurs qui leur étaient odieux, à cause de leur probité. Les petits repas que cet empereur donnait quelquefois dans son palais aux grands, les conversations qu'il avait avec eux, les petits divertissemens qu'on lui procurait, le faisaient vivre en repos. L'impératrice fit passer ce prince dans un appartement d'un autre palais, où ce prince ne se trouva pas si content. Un grand se joignit à l'eunuque Kao-li-che pour se plaindre de l'eunuque Ly-fou-koue, auteur du changement. L'empereur ne répondit rien : Kao-li-che et le grand furent exilés. Ly-kouang-pi se distinguait toujours par les mesures qu'il prenait pour faire échouer les entreprises de Che-sse-ming; dans la plus grande partie de l'empire, il y avait des troubles, et tout était rempli de mécontens.

L'empereur, trompé par des eunuques, ordonna au général Ly-kouang-pi, d'aller faire le siège de Lo-yang et de livrer bataille à Che-sse-ming. Ly-kouang-pi, trèsbien instruit des forces du rebelle et de la trop grande difficulté d'attaquer cette forte place, bien munie, soutenue d'une armée nombreuse, et commandée par un habile général, écrivit qu'il n'était pas encore temps et qu'il y avait trop de danger. Pou-kou-hoay-ghen, prince tartare, était dans l'armée de Ly-kouang-pi, et ne consultant que sa valeur, il soutint qu'on pouvait sans danger exécuter les ordres de l'empereur. Sur cet avis de Poukou-hoay-ghen, l'empereur réitera son ordre. Ly-kouangAnnée -Go.

pi obéit malgré lui; il se campa le mieux qu'il put; il ordonna à Pou-kou-hoay-ghen de se porter sur des collines qu'il lui assigna. Ce prince tartare s'opiniatra à vouloir être dans la plaine. On était près de Lo-yang. Che-sse-ming attaqua avec beaucoup de vigueur le quartier du prince tartare. Celui-ci malgré son intrépidité ne put soutenir l'effort de l'ennemi, et commença à plier. Ly-kouang-pi voulut descendre de sa colline pour soutenir Pou-kou-hoay-ghen, mais il fut encore si vivement attaqué qu'il plia aussi. Le rebelle redoubla les attaques · Seconde lune de tous côtés et la défaite des impériaux fut très-grande

jour Ou-yn. 2 avril.

Ly-kouang-pi fit une belle retraite. Che-sse-ming, sans perdre de temps, voulut profiter de la consternation où il prévoyait bien que serait la cour, et il se disposa à marcher sur Si-gan-fou. Il envoya son fils aîné Chetchao-y pour attaquer plusieurs postes importans et de difficile accès. Il y fut toujours bien battu. Comme il fallait occuper ces postes pour aller à Si-gan-fou, Chesse-ming renvoya son fils pour les attaquer encore, avec de grandes menaces de le faire mourir s'il ne faisait pas bien son devoir. Che-tchao y, qui connaissait le naturel de son père et la difficulté de l'attaque, fit ses plaintes à plusieurs officiers mécontens. On lui dit de parler au capitaine des gardes qui étoit mécontent aussi. Il fut résolu de donner la mort à Che-sse-ming; c'est ce que le capitaine des gardes exécuta en décochant une flèche qui fit tomber Che-sse-ming roide mort. b

b Troisièmelune, jour Ou-su. 22 avril.

Année 761.

Che-tchao-y partit pour Fan-yang après avoir été réconnu par l'armée pour l'héritier de Che-sse-ming. A Fanyang il se sit déclarer empereur, et sit mourir son stère cadet et plusieurs personnes dont il se défiait.

Au premier jour de la septième lune, les étoiles parurent au moment d'une éclipse totale du solcil. (1) L'impératrice avait pris un tel ascendant sur l'esprit de l'empereur, que ce prince n'osait pas aller faire la cour au prince son père, de peur de faire de la peine à l'impératrice. A la onzième lune, on marque que l'empereur alla faire la révérence au prince son père. Ce prince se trouvait fort mal de son séjour : il était privé de la conversation de quelques vieillards mandarins pour qui il avait de l'affection ; il ne pouvait voir que rarement les princesses ses silles et petites-silles qui faisaient sa consolation. Il se voyait comme prisonnier, et le chagrin nuisait beaucoup à sa santé.

Année 761:

\* Au jour Koueyouey.
5 août.

NOTES.

- 1º L'histoire relève bien la faiblesse de l'empereur qui laissait gouverner l'impératrice en dame souveraine. Elle lui reproche la gêne où était son père, gêne qui fut, selon les historiens, la véritable cause du chagrin qui sit mourir Hiuen-tsong. Or, ce peu d'attention pour un père est représenté par les Chihois comme un crime capital.
- 2° Che-sse-ming était un grand général: il était trop sévère pour la discipline militaire, et de légères fautes lui suffisaient pour maltraiter et même punir de mort ceux qui étaient tant soit peu négligens sur cette matière. Il n'aimait pas son fils aîné Che-tchao-y, et pensait à faire le cadet son héritier.
- 5° Le troisième jour de la neuvième lune était le jour de la naissance de l'empereur. Ce jour-là ce prince donna un spectacle dans une grande place où il y eut un concours nombreux. On y voyait des dames du palais rangées et représentant les idoles de Fo et des Poussa. Des officiers et des soldats des gardes du corps choisis représentaient les Kin-kang, ou figures des statues qu'on voit à la

<sup>(1)</sup> L'auteur veut parler d'une éclipse annulaire. ( Note des Editeurs. )

Année 761.

porte des temples. Les grands mandarins passaient tour-a-tour et faisaient la révérence à la manière des étrangers : l'histoire parle fortement contre ce spectacle. On voit à la suite de ce trait d'histoire l'explication des mots Poussa (1) et Kin-kang: Poussa, selon l'interprétation, est un moi étranger qui exprime une grande charité pour secourir, le zèle; ce mot signifie encore un esprit pénétrant. Kinkang (2) y exprime la durcté du métal, de l'acier, et on veut dire que Fo est solide et comme indestructible.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Les troupes des frontières du Chan-sy étaient mal disciplinées: cela pouvait avoir des suites. Ko-tse-y, à la troisième lune, sut fait prince ou Régulo. Son titre sut celui de Fan-yang. Il fut fait généralissime, avec autorité sur tous les officiers des troupes dans l'empire. L'empereur était malade et ne donnait pas d'audience. Kotse-y fit un placet pour pouvoir parler à l'empereur. Ce prince le fit entrer dans sa chambre: il le reçut bien et lui recommanda les armées. Ce général partit pour le Chan-sy, et il eut bientôt rangé les mauvais officiers à leur devoir; il fit mourir les plus coupables, fit payer les troupes, et avança les officiers qui le méritaient; tout fut fait avec intégrité, et les troupes furent contentes. et disposées à bien servir sous un si habile général: il fit partout un bon choix des commandans, et eut soin que toutes les places fussent bien remplies. Tchin-jou était une bonzesse qu'on disait avoir communication avec le ciel; on dit à l'empereur que cette semme étant montée

font la prononciation de ce mot.

<sup>(2)</sup> L'explication de ce mot manque dans le manuscrit, quoiqu'une lettrine authonce l'intention que le P. Gaubil

<sup>(1)</sup> Deux caracter chinois Pou sa avait de l'y mettre; Kin-kang-thsang (Cor adamantinum) est le titre d'un des Phou-sa ou Dieux du second ordre, dont le nom Samskrit est Vadjrasara. (Note des Editeurs.)

Annce 761.

au ciel, avait recu du Chang-ti (souverain maître) treize morceaux de pierres précieuses avec lesquelles elle pouvait faire cesser les malheurs de l'empire. Les grands en félicitèrent l'empereur.

L'empereur Hiuen-tsong mourut à la quatrième lune, âgé de soixante dix-huit ans. Cette mort frappa l'empereur son fils: sa maladie augmenta. Il ordonna au prince héritier de faire les affaires de l'empire. Peu de temps après, l'empereur mourut b âgé de cinquante - deux ans.

Jour Kia-yn. 🍒 mai.

L'impératrice et l'eunuque Ly-fou-koue avaient mis Ju. 15 mai. le trouble partout. Cette princesse crut voir qu'elle était trahie par l'eunuque, et prit ses mesures pour le faire mourir. Celui-ci, instruit du dessein de la princesse, la prévint et la fit assassiner. Le prince héritier prit possession de l'empire. c Ly-fou-koue fit encore mourir plusieurs princes de sang.

b Au jour Ping-

<sup>c</sup>Quatrième lune, jour Ki-sse. 18 mai.

## NOTE.

Le monument de la religion chrétienne parle fort de l'empereur Sou-tsong, et de l'affection qu'il avait pour les missionnaires. Ce monument parle aussi du général Ko-tse-y et des titres qu'avait ce général; il fait de grands éloges d'un missionnaire appelé Y-sc ct des grands emplois qu'il avait. Dans l'histoire, on voit la situation de la ville d'où vint le missionnaire, j'en ai parlé; mais, supposé que dans l'histoire on parle du missionnaire Y-se, je n'ai encore pu l'y reconnaître.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le nouvel empereur dissimula les excès de l'eunuque Ly-fou-koue et le fit ministre. Le rebelle Che-tchao-y, -Kouey-te-fou qu'il assiégeait depuis quelque temps. Le Ping-chin.

Année 762. Tay - tsong, Empercur. 14 juin.

M \*

Année 7C2.

premier ministre était un eunuque (1) grand ennemi de Ko-tse-y. Cet eunuque n'avait nul talent pour son poste, et ne songeait qu'à ses intérêts. Il laissa Ko-tse-y sans emploi, et l'empereur paraissait abandonner les affaires de l'empire. Ce mauvais gouvernement de l'empire causait de grands désordres et faisait bien des mécontens.

L'empereur demanda des troupes au Ko-han des Hoeyhe, c'était Teng-li. Il vint avec une armée de cent mille hommes. Ly-kouang-pi et les autres généraux allèrent joindre les Tartares à Chen-tcheou. Le prince Ly-ko, fils de l'empereur, fut nommé généralissime; l'empereur voulait que Ko-tse-y commandât sous ses ordres : l'eunuque ministre s'y opposa. L'armée impériale marcha vers Lo-yang. Che-tchao-y campa près de cette ville; il y cut un grand combat a: les rebelles furent entièrement défaits, la ville de Lo-yang fut prise, les Hoey-he pillèrent la ville, et y tuèrent plus de 10,000 habitans. Les rebelles eurent des secours après avoir passé le Hoang-ho. Il y eut une b seconde bataille dans le district de Gin-kieou du Pe-tche-ly; les rebelles y furent encore défaits. Dans les deux batailles, on compta plus de 20,000 prisonniers faits, et 60,000 hommes tués du côté des ennemis. Malgré ces pertes, Che-tchuo-y se trouva encore auprès de Gin-kieou-hien du Pe-tche-ly avec une armée; il fut investi de tous côtés; il se défendit avec courage; mais ayant perdu tout son monde, il se sauva dans un bois: il pensait à se retirer chez les Tartares Ki-tan. On le poursuivit, on le trouva pendu à un arbre, on lui coupa la tête. Les chefs des rebelles, qui avaient

Dixième lune, jour Kia-su. 19 novembre.

Dozième lune.

Année 763.

• Première lune,
jour Kia-chin.
28 janvier.

(1) Son nom était Tching-yuen-tchin.

encore des places dans le Ho-nan, le Pe-tche-ly, le Année 763. Chan-sy et le Chan-tong, capitulèrent. Pou-kou-hoayghen, qui commandait sous le prince Li-ko, sit accepter la soumission de ces rebelles, et on les laissa dans leurs postes. On remarque que les postes les plus importans du Chan-sy furent donnés à des créatures de ce prince tartare. Il était bon capitaine, mais léger et trop fier de l'autorité qu'il avait. Sa fille était l'épouse de Teng-li, roi des Hoey-he, et il avait avec les Hoey-he des liaisons fort suspectes. L'empereur en fut avertipar de fidèles sujets; c'étaient des officiers de mérite. Leurs placets ne furent pas donnés à l'empereur. Le ministre eunique, sous prétexte de ne pas importuner le prince, lui cachait tout, et se croyait en état de gouverner despotiquement.

L'empereur sit en secret assassineral'eunuque Ly-fou-koue par des- a Dixième lune. voleurs. On fit des recherches sur les meurtriers. L'empereur fit jour Gin-su. semblant de regretter l'eunuque. 7 novembre.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Pou-kou-hoay-ghen se rendit encore suspect en plaçant dans des postes importans de son département, des chefs des révoltés qui se rendirent au commencement de l'année. Les Hoey-he se retirerent dans leur pays et firent de grands pillages en passant par le Chan-sy. Pou-kouhoay-ghen, instruit des soupçons qu'on avait de ses mauvais desseins, se justifia, fit valoir les services qu'il avait rendus, et se plaignit de l'eunuque ministre et de quelques autres. Il refusa d'aller à la cour, b comme l'empereur le lui avait ordonné, en représentant que dans les circonstances, il ne pouvait pas y etre en sûreté.

.b A la 7º lune.

Année 763.

Les guerres intestines avaient obligé la cour de retirer des frontières du Chen-sy, du côté de Kokonor, les vieilles troupes pour en renforcer l'armée contre les rebelles. A leur place on avait mis de nouvelles levées peu aguerries. Les Thibétains n'eurent pas beaucoup de peine à se saisir de ces places; ensuite, ils animèrent leurs sujets tributaires de Kokonor et les Tang-hiang, pour entrer avec eux dans la Chine; ils avaient plus de troiscent mille hommes. Ils s'emparèrent de beaucoup de villes. Les gouverneurs de la frontière avaient averti la cour des préparatifs des Thibétains et de leurs incursions; le ministre se tenait tranquille, et n'en disait rien à l'empereur. Ce prince ne sut bien l'état des affaires que lorsque les Thibétains, ayant passé la rivière Ouey, se trouvèrent près de la cour, à la dixième lune. Alors l'empereur nomma son fils le prince Ly-ko généralissime, et ordonna à Ko-tse-y de commander sous le prince; il n'y avait ni armes, ni provisions. Le général alla à Hien-hiang. Informé du nombre des Thibétains et de leur voisinage, il demanda du renfort. L'eunuque ministre ne dit rien à l'empereur de ce que le général écrivait; cependant les Thibétains étaient sur le point d'entrer à Si-gan-sou. L'empereur prit la fuite à la hâte, et se retira à à la ville de Chen près du fleuve Hoang-ho dans le Ho-nan; tout fut en désordre dans la ville: les troupes l'abandonnèrent lâchement, et la ville fut presque déserte. Un grand suivi d'un prince ayant rencontré Ko-tse-y lui proposa de s'occuper d'élire un autre empereur. Ko-tse-y indigné fit conduire le prince à Chen-tcheou, où il eut ordre de se donner la mort. Pour Ko-tsé-y, il décampa à la hâte et se mit en lieu

Dixième lunc jour Ping-tse. 16 novembre.

de sûreté; les Thibétains entrèrent dans la ville, la pillèrent, brûlèrent le palais, et le prince Tchinghong (1) fut proclamé empereur. Le général Ko-tse-y jour Ou-yn. refusa d'aller à la ville de Chen où l'empereur l'appelait sous prétexte d'être plus en sûreté: Ko-tse-y lui fit voir ce qu'il y avait de dangereux dans ce parti. Ce général ramassa autant de troupes qu'il put; beaucoup de bons officiers vinrent avec des troupes, et de tous côtés les soldats accouraient en foule pour avoir l'honneur et le plaisir de servir sous un tel capitaine. Quand Ko-tse-y se vit en état d'entreprendre quelque chose, il campa vers le sud de la ville, et nuit et jour il faisait aller de tous côtés des soldats et des paysans. La nuit on voyait partout des feux allumés, et les Thibétains entendaient le bruit d'un grand nombre de tambours. Ils craignaient Ko-tse-y et appréhendaient de sa part quelque coup de main. La peur les saisit et ils abandonnèrent la ville. Ko-tse-y y entra b et remédia le mieux qu'il fût possible aux dommages que les ennemis avaient causés; il la mit jour Kouey-sse. en état de défense, et sit sentir aux habitans jusqu'où allait l'affront que la nation venait de recevoir. Grands et petits protestèrent qu'ils verseraient tous leur sang pour réparer cet affront. Les Thibétains, un peu revenus de leur terreur panique, allèrent assiéger Fongtsiang - fou. Le gouverneur (2) se défendit avec une fermeté héroïque, et résolu de mourir, il fit ouvrir les portes de la ville: les ennemis eurent encore peur, et croyant avoir une grande armée à combattre, ils prirent la fuite après une grande perte, le gouverneur

Année 763. a Dixième lune, 18 novembre.

Dixième lune, 3 décembre.

<sup>(1)</sup> Il était petit-fils d'un frère de l'em-(2) Le gouverneur s'appelait Ma-lin. pereur Tchong-tsong.

96

Année -65.

ayant fait main basse sur tous les fuyards qu'il ren-

Un grand accusa l'eunuque ministre, et le fit avec une éloquence et un zèle admirable: il demandait sa mort. L'empereur eut la faiblesse de se contenter de le casser et de l'envoyer à la campagne. L'empereur partit de Chen-teheou pour la cour. Ko-tse-y, à la tête des grands, alla au-devant de lui: suivant la cérémonie chinoise, ils se mirent à genoux et s'avouerent criminels. L'empereur dit publiquement, en adressant la parole à Ko-tse-y: « C'est pour n'avoir pas suivi vos sages avis, » que je me suis réduit à un si triste état. » L'empereur fit grâce de la vie au prince que les Thibétains avaient proclamé empereur; il fut exilé après la retraite des ennemis. Ce prince se tenait caché dans un lieu désert. Les Thibétains firent des conquêtes sur les frontières de la province de Sse-tchouen.

"Douzième lune, jour Kia ou. 2 février,

Annee 764.

b Jour *Y-mao*. 23 février. A la première lune b, le prince Ly-ko fut fait prince héritier. Dans cette même lune, Ko-tse-y eut le gouvernement général du Chan-sy; il y mit l'ordre parmi les troupes, et punit sévèrement plusieurs mauvais officiers; il fut sensible aux marques d'affection et d'attachement que tous les soldats lui donnèrent généralement. Pou-kou-hoay-ghen parut vouloir se révolter, et sans la vigilance du gouverneur de Tay-yuen-fou, il se serait saisi de cette importante place; son fils fut tué en allant par ordre de son père tâcher de se saisir d'un poste de la frontière. Le prince tartare alla annoncer à sa mère la mort de ce fils: cette princesse lui reprocha son ingratitude envers la dynastie Tang. A près l'avoir exhorté à être fidèle, elle prit un sabre et voulut tuer son fils;

Pou-kou-

Année 764.

Pou-kou-houys ghen prit la fuite et se retira en Tartarie. L'empereur fit venir sa mère à la cour, et la fit traiter e vec honneur : mais elle mourut bientôt. L'empereur lui fit faire les obsèques dues à son rang, et tous les grands eurent ordre d'y assister. La difficulté du transport des provisions à Si-gan-fou était grande, depuis que les guerres avaient été cause que plusieurs canaux s'étaient bouchés; on recreusa ces canaux. Les provisions de riz et autres vinrent par eau depuis le Kiang-nan et les autres provinces du Midi jusqu'à Si-gan-fou, et le riz, qui était très-cher, devint par-là à bon marché.

Le général Ly-kouang-pi mourut à la septième lune dans son commandement des troupes dans le Kiang-nan. Il mourut de chagrin de ce qu'on lui avait fait quelques passe-droits. Ce général tergiversa un peu trop pour venir à la cour, selon l'ordre qu'il en avait; il était grand général, et pour la prudence et la science militaire il égalait Ko-tse-y, mais il n'était pas si aimé. Il était de la race des princes des Ki-tan; son père en sut même roi, c'est-à-dire chef, car ces hordes, au bout de quelques années, élisaient un nouveau chef ou roi.

Pou-kou-hoay-ghen se ligua avec les Thibétains et les Hoey-he; il eut d'eux cent mille hommes qui menacèrent la cour. Ko-tse-y, qui avait une bonne armée, alla camper à Kien-tcheou, ville à douze lieues au nordouest de Si-gan-fou; les ennemis vinrent camper près de cette ville. Les principaux officiers proposèrent à «Dixième lune. Ko-tse-y d'attaquer l'armée des ennemis : il s'y refusa. Ce général passa pendant la nuit à un autre lieu pour y être plus à portée de profiter d'une bonne occasion de ruiner l'armée ennemie. Cette armée, voyant celle de

Annce 764.

Ko-tse-y, se retira et n'osa pas livrer bataille. Les Thibétains s'emparèrent de Ping-leang-fou et autres villes du voisinage. Ko-tse-y voulait éloigner ses ennemis de la cour et il vint à bout de ce qu'il souhaitait. Il voulait avoir le temps de renforcer l'armée. Pou-kou-hoay-ghen ne put jamais venir à bout de se saisir de quelques places voisines de la cour, comme il l'espérait; on compta dans l'empire 2,900,000 personnes. Si on compare ce dénombrement avec ceux qui furent faits avant la guerre de Gan-lo-chan, on verra aisément ce que l'empire avait souffert de tant de cruelles guerres.

## NOTES.

- 1° A la fin de l'abrégé de l'histoire, on verra un éclaircissement sur le nombre des habitans de la Chine.
- 2º Pou kou-hoay-ghen était Tartare, on le dit de la famille des princes Tie-le au nord du désert de sable. Ce mot Tie-le est le nom général de plusieurs nations et hordes qui campaient au nord du désert de sable appelé Cha-mo, près des rivières Kerlon, Tou-lo, Orgoun, etc. Les limites des campemens de ces hordes ne sauraient aujourd'hui être bien déterminées par le peu que l'histoire chinoise en dit.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 765. A la Troisième lunc.

Le roi du Thibet envoya un député pour traiter de la paix. Par le conseil de Ko-tse-y, l'empereur, sans rien accorder positivement, ni refuser d'entrer en négociation, se contenta de bien munir les villes.

Les Thibétains, les Tang-hiang, les Nou-la, les Hoey-he, conduits par les officiers de Pou-hou-hoay, ghen, s'avan-cèrent à la neuvième lune. Ce rebelle les suivit avec ses troupes de Ning-hia; il devait en même temps assiéger

Année 765.

plusieurs places importantes à l'ouest de la capitale. Kotse-r obtint de l'empereur un ordre pour faire venir les troupes. Ce général n'avait pas une armée aussi nombreuse que celle des ennemis, que l'histoire dit etre de plusieurs fols cent mille hommes. Le général Ko-tse-y garnit de bonnes troupes les défilés, et se porta avec une armée à la ville de King-yang-fou: Pou-kou-hoay-ghen vint à mourir sur ces entrefaites. Les Thibétains vinrent assez près de la cour, et firent des pillages. Ils se joignirent aux Hoey-he, et la ville de King-yang fut investie. Les . A la dixiem généraux des Hoey-he et des Thibétains, ayant appris la lune. mort de Pou-kou-hoay-ghen, se disputèrent la préséance. Ko-tse-y envoya un officier supérieur au camp des Hoey-he pour proposer à leur général de se liguer contre les Thibétains. Le général Hoey-he ne voulut pas entrer en négociation, prétendant qu'on le trompait, et que Ko-tse-y, qu'on disait en vie, était mort. Ko-tse-y, sur cette nouvelle, partit suivi de peu d'officiers et alla au camp des Hoey-he. Yo-ko-lo leur général, voyant une troupe de Chinois, approcha, s'arma et alla au-devant. Les Chinois qui précédaient crièrent : voici notre général Ko-tse-y. Ceux des Hoey-he, qui avaient connu Ko-tse-y, le reconnurent, descendirent de cheval et le saluèrent. Ils avertirent Yo-ko-lo et lui dirent : c'est véritablement Ko-tse-y: Celui-ci, à la vue de Yo-ho-lo, se désarma, prit par la main Yo-ko-lo; celui-ci en sit de même, et les deux généraux, après des civilités réciproques, entrèrent en négociation. Ko-tse-y rappela le souvenir des traités de paix et des alliances entre le Ko-han et l'empereur, et reprocha au général des Huey-he leur manque de parole et leur mauvaise soi, en venant attaquer la Chine, après

Année 765.

la conclusion de ces traités, Yo-ko-lo répondit : « Pou-» kou-hoay-ghen nous a trompés, le ciel vient de le faire » mourir, nous croyons que la Chine était sans maître, » il faut aujourd hui nous accorder et jurer le traité. » Ko-tse-y prit une tasse de vin, la versa à terre en disant: « vive l'empereur! vive le Ko-han! vive le » général! que celui qui rompra la paix périsse avec sa » race! » Le général Hoey-he sit le même serment; après quoi Ko-tse-y sit l'énumération des pillages des Thibétains, et dit que les Hoey-he devaient avoir ce riche butin. Le général Yo-ko-lo pria Ko-tse-y de faire sauver la vie au sils de Pou-kou-hoay-ghen: c'est, dit-il, le frère de notre Ko-tun (reine). Ko-tse-y le promit, et de part et d'autre on fut content. Les Saman de l'armée des Hoey-he, trouvèrent le serment bien fait, et dirent que la paix serait durable. La nuit suivante, les Thibétains prirent la fuite. Ils furent poursuivis par les Chinois et les Hoey-he. Plus de 10,000 Thibétains furent pris ou tués. Ko-tse-y revint à la cour, et il repartit pour son gouvernement dans le Chan-sy. a On reprit la ville de Ling-ou dont Pou-kou-hoay-ghen s'était emparé.

\* Dixième lune intercalaire, jour Sin-mao.

20 novembre.

NOTES.

1º Les Hocy-he avaient des religieux ou bonzes appelés Meni qui avaient beaucoup de crédit chez eux, et étaient fort consultés par le Ko-han dans les affaires de la nation. Je crois que les Chinois prirent ces religieux ou bonzes pour des Ou. Les Ou sont des gens qui passent pour avoir communication avec les Esprits, et qu'on regarde comme des devins, des sorciers, ou de magiciens; il y a aussi des femmes qui sont Ou: les Tartares donnent à ces Ou le nom de Saman.

2º Ko-tse-y sit voir au général des Hoey-he, les ruses, les sour-

beries et les révoltes de Pou-kou hoay-ghen : le général tartare ignorais la conduite indigne de ce rébelle.

Année 765.

- La plupart des officiers et soldats que le rébelle Pou-kou-hoay-ghen avait gagnés pour suivre son parti, le quittèrent quand ils virent Ko-tse-y à la tête de l'armée. Ils avaient servi sous ce général et ne purent se résoudre à combattre contre lui : ils vinrent en foule se rendre à lui.
- 4° Les Tou-san (ou Thibétains) n'eurent pas le temps d'emmener les bestiaux qu'ils avaient enlevés. Ils avaient aussi enlevé des meubles et de l'argent; les Hoey-he en profitèrent.
- 5° C'est vers ce temps-là que commencèrent les gouvernemens héréditaires des places dans plusieurs provinces, sur tout le Ho-nan, le Pe-tche-ly, et le Chan-tong; les gouverneurs de ces places devinrent de petits souverains. La nécessité des temps et la faiblesse du gouvernement furent cause de cette innovation qui fut trèspréjudiciable à la dynastie Tang.
- 6° A la sixième lune l'empereur en grand cortège alla à un grand temple; des grands y représentaient les esprits ou idoles. On portait avec respect les livres sacrés de Fo. Quand on arriva au temple on prit place, et l'empereur assista aux explications des livres sacrés, faites par des bonzes assis sur des fauteuils qui étaient sur de hautes estrades bien ornées. Les lettrés chinois disent que cet attachement au culte de Fo était la cause de tous les malheurs de l'empire.
- 7º Dans le paysele Kokonor, il y avait des hordes appelées Nou-la. Ces Nou-la étaient alors sujets des Thibétains, et firent bien du désordre avec ces derniers, dans les territoires des villes voisines de Si-gan-fou.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

L'empereur rétablit le collége impérial qui avait été presque détruit au temps des guerres passées. On eut soin d'y mettre d'habiles professeurs et d'y faire aller les enfans des grands mandarins, et même ceux des princes. L'empereur y alla avec sa cour et fit la cérémonie à Confucius. Les lettrés furent bien humiliés de se voir sous la

Année 766.

Année 767.

direction de l'ennique Yu-tchao-ghen, qui fut nommé sur-intendant du collège; il avait appris quelqui chose des livres, mais il ne connaissait que peu de caractères. Il était en grand crédit, et se croyait savant; personne n'osait le contredire. Il se fit juge du bon et du manvais dans les compositions des premiers docteurs et autres lettrés.

\*Jour Kia-tse.
16 feyrier.

A la première lune de l'an 767, Ko-tse-y fit mourir un grand seigneur d'une ville qui affectait l'independance; sa tête fut envoyée à la cour. Ce général vint de son gouvernement à la cour à la neuvième lune. L'empereur lui fit les plus grands honneurs et voulut qu'une de ses filles épousât le fils de Ko-tse-y. Ce grand homme se faisait de plus en plus estimer et admirer par sa modestie et son attention à faire valoir les officiers de mérite, et à faire plaisir même à ceux qui voulaient lui faire du mal.

L'eunuque Yu-tchao-ghen avait une maison de plaisance: il la changea en temple (1) à la septième lune, pour le bonheur de l'impératrice. Il fit pour ce temple de très-grandes dépenses. L'empereur n'avait pas été d'abord fort attaché au culte de Fo. Beux grands seigneurs fort riches lui inspirèrent l'amour de ce culte par leurs discours continuels sur la protection de Fo dont ils étaient entêtés. Ces seigneurs firent bâtir beaucoup de temples et entretenaient jusqu'à mille bonzes. L'empereur crut tout ce que ces seigneurs lui disaient sur Fo; il faisait donner à manger dans le palais même à plus de cent bonzes, et il écoutait volontiers leurs explications des livres sacrés de Fo; il les récompensait libéralement. Il donna au bonze étranger Pou-kong.

<sup>(1)</sup> Le nom du temple fut Tchang-king-sse.

l'autorité de grand intendant, et le titre de comte de l'em pire; il avait les entrées du palais, du crédit, et les plus grands seigneurs le respectaient. Les temples des bonzes devinrent fort riches par les bonnes terres et les revenus qu'ils acquirent par la protection du bonze. L'exemple de l'empereur fut cause qu'on abandonnait le soin des affaires pour vaquer plus à loisir aux soins du culte de Fo.

A la neuvième lune, Lou-sse-kong fut assiégé par les Thibétains dans la ville de Ling-ou : il leur fit lever le siége.

A la première lune de l'an 768, l'empereur alla luimême au temple et au monastère des bonzes, que l'eunuque Yu-tchao-ghen avait fait bâtir. Il y eut plus de mille personnes qui furent nommées pour être bonzes et bonzesses. (1)

Ly-mi fût rappelé à la cour; il y sut sort considéré. Les ministres et les grands avaient ordre de lui communiquer ce qu'ils saisaient: Ly-mi resusa le titre de ministre. (2)

La reine Hoey-he étant morte, l'empereur envoya un grand pour complimenter le Ko-han Teng-li et faire la cérémonie chinoise pour la reine morte. Le Ko-han reprocha au grand Chinois l'infraction de la paix, et se plaignit de n'avoir pas encore été payé des chevaux vendus à la Chine. Le grand Chinois, après avoir dit que l'empereur son maître avait payé ce dont on était convenu, et reconnu les services rendus par les Hoey-he, fit le détail de la révolte de Pou-kou-hoay-ghen, de son traité avec les Hoey-he et les Thibétains, et des

Année 76,

Année 768

<sup>(</sup>a) La sixième lune fut intercalaire. sième lune , il y eut une éclipse de (a) Au premier jour Y-sse de la troi- soleil.

. Année 768.

incursions faites jusqu'au voisinage de la cour. Voyez, Ko-han, ajouta-t-il, qui des deux a rompu la paix. Le Ko-han confus parla d'autres choses, et traita honorablement le député chinois.

A la septième lune, l'empereur alla au temple bâti par l'eunuque Yu-tchao-ghen; il y fit placer les tablettes de ses ancetres. Le plat Yu-lan fut apporté en cérémonie du palais de l'empereur au temple. On travailla cette année avec beaucoup d'ardeur à mettre les frontières du Chen-sy à couvert des incursions des Thibétains, et à pourvoir les places de bonnes troupes.

## NOTE.

La cérémonic du Yu-lan est encore en usage, mais l'empereur ne fait pas aujourd'hui porter le plat, du palais à quelque temple. Les sectateurs de Fo font cette cérémonie à des temps réglés. Les sectaires de Fo rapportent qu'anciennement la mère d'un certain Mou-lien fut punie après sa mort et condamnée à ne rien manger; elle fut ainsi dans un état très triste, et souffrait toujours de la faim, son fils Mou-lien fit un plat qu'il appela plat de Yu-lan. On mettait dans ce plat de la viande et autres choses comestibles pour le secours de la mère de Mou-lien; Yu-lan est le son chinois d'un mot étranger, qui exprime la compassion et la charité pour ceux qui souffrent. L'empereur Tay-tsong ordonna que désormais tous les ans, à un temps réglé, on ferait la cérémonie du plat Yu-lan.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Aunée 769.

L'empereur adopta pour sa fille, la fille de Pou-kou-hoay-ghen; elle fut élevée dans le palais. Le Ko-han des Hoey-he la demanda en mariage, l'empereur y consentit. Cette princesse fut conduite par des grands en Tartarie, Le Ko-han des Hoey-he l'épousa et la déclara Ko-tun (reine.)

A la dixième lune, Tou-hong-tsien mourut; il se fit raser la tête et voulut être enseveli dans un tombeau, sous une pyramide qu'il avait fait bâtir; c'était un des seigneurs qui avaient inspiré à l'empereur un si grand attachement au culte de Fo; il était très-riche et il fit de grandes largesses aux bonzes.

L'eunuque Yu-tchao-ghen était d'un orgueil insup-

portable. Les ministres, les grands, et généralement tous les mandarins avaient beaucoup à souss'rir de cet eunuque. Yuen-tsay, (1) un des grands de la cour, était estimé de l'empereur. Ce seigneur profita de l'occasion pour animer l'empereur à se défaire d'un cunuque qui avait causé tant de mal à l'empire, et fit en peu de mots le détail des crimes de Yu-tchao-ghen. L'empereur recommanda le secret, et à l'occasion d'une cérémonie qui se faisait au palais, ce prince donna un festin aux grands. Yu-tchao-ghen, comme grand du premier ordre, assista à ce festin qui se donna à la troisième lune. Le festin fini, l'eunuque se préparait à sortir : il fut arrêté. L'emAnnée 770.

\* Troisièmelune, porté à sa maison, et l'empereur sit la dépense de ses jour Kouey-yeou. 10 avril.

### NOTES.

obsèques.

pereur lui reprocha ses crimes et le fit étrangler. a 11 fut

- 1º Les Thibétains furent chassés, en 769, du territoire de la ville de Ling-ou, par les détachemens que Ko-tse-y envoya pour couvrir cette place. Ce général qui commandait alors dans le Chen-sy était fort attentif sur les démarches des Thibétains qui le redoutaient beaucoup.
- 2º L'empereur crut devoir dissimuler quelques courses des Hoeyhe sur les îrontières. Il s'était déjà plaint au Ko-han de cette horde,
- (1) Ce seigneur est un de ceux qui ment pour les bonzes et le culte de Fo. donnèrent à l'empereur tant d'attache- Voyez ci-dessus, page 102.

Année 772.

de ces sortes de courses. L'empereur craignait la guerre, soit étrangère, soit domestique. C'est pour cela qu'il dissimulait aussibien des vexations de quelques gouverneurs des places, qui paraissaient aspirer à l'indépendance.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 775.

Selon les traités, le nombre des pièces de soie à donner aux Hocy-he pour un nombre déterminé de chevaux, était fixé. Les mandarins des frontières se plaignaient de la maigreur de beaucoup de chevaux. L'empereur ordonna qu'on accepterait tous les chevaux que les Hoey-he avaient envoyés, sans examiner quels étaient les gras ou les maigres. Les députés du Ko-han furent très-contens de cet arrangement, et s'en retournèrent chez eux à la cinquième lune.

Les Thibétains étaient venus encore cette année faire des courses dans le district des villes qui étaient vers l'ouest du district de Si-gan-fou. Les officiers détachés pour arrêter ces courses furent tous battus par les ennemis. Le général Ko-tse-y fut envoyé par l'empereur pour aller lui-même sur les lieux. Ce général à son arrivée consola les officiers, et ne leur fit nul reproche; il leur dit des choses très-obligeantes, et voulut qu'ils eussent occasion de se faire honneur. Il les plaça tellement, qu'on vit bien que les Thibétains auraient de la peine à se retirer; ils trouvèrent partout des obstacles et ne purent se sauver. Les officiers, qui avaient été battus, battirent à leur tour les Thibétains, chacun dans le poste que Ko-Ise-y lui avait assigné. Ils tuèrent ou prirent presque tous les ennemis, et reprirent tout le butin qu'ils avaient fait. C'est par ces bonnes manières que Ko-tse-y gagnait le cœur des officiers et des soldats.

Année 774.

Le pays nommé Cho-fang était où est aujourd hui la ville de Ning-hia. Ce pays a été toujours regardé comme une clef de l'empire. Ko-tsc-y, considérant l'agrandissement de la puissance du roi du Thibet depuis qu'il s'était saisi de beaucoup de postes importans de la partic occidentale du Chen-sy, représenta qu'il n'y avait pas un nombre suffisant de bonnes troupes dans le pays de Cho-fang; il proposa d'y entretenir quarante ou cinquante mille hommes.

A la troisième lune, l'empereur destina une de ses filles pour être l'épouse du fils de Tien-tching-sse qui, depuis peu de temps, était devenu ministre : il devint par-là fort arrogant et superbe. L'histoire blâme fort l'empereur, d'avoir donné tant d'autorité à cet homme et d'avoir accrodé sa fille en mariage à son fils. Il avait-été un des principaux chefs des rebelles; il avait fait bâtir une salle pour honorer la mémoire de Gan-lo-chan, de Che-sse-ming et de leurs fils. Cette salle portait le nom de salle des quatre sages du premier ordre.

A la cinquième lune, le bonze étranger Pou-kong mourut. On a vu l'honneur que l'empereur sit à ce bonze; à sa mort, ce prince lui donna des titres pompeux pour désigner sa prosonde sagesse et son grand mérite.

La sécheresse était grande: un mandarin de Si-ganfou sit une statue de terre qui représentait un dragon.
Il sit venir des Ou, et avec eux, il saisait autour de la
statue des sauts et des danses pour demander la pluie.
L'empereur, averti du sait, sit abattre la statue, garda
le jeûne et l'abstinence, et à la septième lune, il y eut
une pluie abondante.

A la première lune de l'année 775, Tien-tching-sse se

Année 775.

révolta; il se saisit de Tchang-te-fou du Ho-nan par Jour Ting-yeou. le moyen de ses créatures. Il prit encore d'autres places et beaucoup de villes du Ho-nan, du Pe-tche-ly, du Chan-tong et du Chan-sy. Il y eut du trouble : les gouverneurs héréditaires s'armèrent, et il se forma divers partis. (1)

> Les Thibétains et les Tartares Hoey-he firent encore des courses cette année 775.

Année 776.

A la deuxième lune, l'empereur fit grâce à Tientching-sse; il vint à la cour avec sa famille à la septième lune. (2) On appaisa enfin la sédition élevée dans les villes de Kouey-te-fou et de Kai-fong-fou du Ho-nan.

A la douzième lune, Ma-lin mourut; il était commandant sur la frontière du Chen-sy, et s'était toujours distingué. Il était estimé de tous ses inférieurs, et dans les villes et villages tout le monde pleura sa mort. Le concours fut grand à ses funérailles; c'était un excellent officier; il était irréprochable. Touan-sieou-che fut nommé pour commander. Les officiers et les peuples témoignèrent une grande joie de cette nomination. Ce seigneur était bon général, il n'avait point de concubine, n'allait pas à la comédie, et ne buvait du vin que dans quelques repas de cérémonie. Il était toujours prêt à faire plaisir, et était très-affable. Ko-tse-y faisait grand cas de cet officier.

### NOTE.

Peu de temps après que l'empereur eut fait grâce à Tien-tching-sse, ce seigneur agit contre les intérêts de l'empereur, en protégeant et fomentant les séditions.

b 29 octobre.

<sup>(1)</sup> Dixième lune, premier jour Sin-(2) La huitième lune fut intercalaire. yeou, b éclipse de soleil.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la troisième lune de l'an 777, l'empereur donna l'ordre de se disposer à punir le rebelle Tien-tching-sse; mais bientôt après, il accepta la soumission de ce rebelle, sans examiner si elle était sincère.

Année 777.

Yuen-tsay était dans le ministère; il fut accusé de s'approprier beaucoup de revenus de l'empire et de mettre en place un trop grand nombre de ses créatures. On dit encore à l'empereur que Yuen-tsay faisait pendant la nuit des cérémonies, comme des libations, etc. et qu'il y avait dans sa conduite bien des choses contre les règles du gouvernement. Sur ces accusations vagues et peu examinées, on condamna ce seigneur à la mort. On fit mourir sa femme et ses enfans; on confisqua ses grands jour Sin-sse. biens; on déterra les corps de son père et de son grandpère, on brûla les tablettes de la famille, et l'on jeta son corps à la voirie.

· Troisième lune.

11 mai.

A la quatrième lune, Yang-ouan fut fait premier ministre; c'était un mandarin tout propre pour cet emploi. L'empereur paraissait disposé à le laisser libre pour exercer son autorité. Il était irréprochable, bien instruit de l'état des affaires de l'empire au dedans et au dehors, ferme, savant et incapable de se laisser gagner par des présens ou des flatteries. Il prenait de bonnes mesures pour faire respecter et exécuter les ordres de l'empereur dont l'autorité était peu respectée par plusieurs gouverneurs des villes. Ce ministre mourut peu de mois b après b Septième lune, sa nomination. L'empereur dit à ses grands qu'il avait jour Ki-sse. tout perdu en perdant ce digne ministre.

27 août.

Année 777

NOTES.

- l'attachement de l'empereur au culte de Fo. Il était très-riche avant d'entrer dans le ministère; et le reproche qu'on lui sit de posséder des richesses mal acquises, ne sut que l'esset d'une pure jalousie. Il avait été le grand accusateur de l'ennuque Yu-tchao-ghen. L'histoire remarque que Yuen-tsay sut puni injustement et que tout vint de la vengeance des cunnques en crédit, qui gagnèrent les juges et trompèrent l'empereur.
- 2° L'histoire blame encore l'empereur d'avoir avili son autorité en pardonnaut trop aisément à Tien-tching-sse. Celui-ci était gouverneur de Ta-ming-fou et d'un grand district qui en dépendait; il était lié étroitement avec les gouverneurs de Nan-yang-fou du Ho-nan, avec ceux de Tching-ting-fou du territoire de Pe-king d'aujourd'hui, de Yong-ping-fou du Pe-tche-ly et avec ceux de divers districts du Chan-tong, et d'ailleurs ces gouverneurs pensaient à bien affermir leurs riches gouvernement dans leurs familles. Ils avaient de bonnes troupes, et se soutenaient les uns les autres: ils n'obéissaient à l'empereur qu'autant qu'ils voulaient. L'empereur voulait vivre en paix et craignait toujours les courses des Thibétains et des Hoey-he; il craignait une guerre civile du côté des gouverneurs dont je viens de parler, et qui regardaient Tien-tching sse comme leur ches.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 778.

A la sixième lune, un gouverneur d'une ville des frontières occidentales du Chen-sy envoya à l'empereur, comme une rareté, une chatte qui nourrissait des rats avec ses petits. Un ministre, à la tête des grands, félicita l'empereur d'un si heureux présage. Un des grands ne voulut pas faire la cérémonie, et sans craindre le ministre, il dit à l'empereur que ce n'était pas là un objet de félicitation; il ajouta qu'il ferait des félicitations quand il verrait les flatteurs chassés de la cour, l'autorité de

l'empereur rétablie dans les provinces, et sa majesté uniquement occupée à bien suivre les volontés du ciel. L'empereur loua fort la représentation du grand. (1)

L'histoire dit qu'on a peu de fautes à reprocher à Ko-tse-y. Cette année 778, ce général sit mourir sans raison suffisante un officier de mérite. Il reconnut et avoua sa faute, et il la répara de son mieux.

A la deuxième lune, Tien-tching-sse mourut. <sup>a</sup> Tienyue, son neveu, lui succéda dans son gouvernement de Ta-ming-fou du Pe-tche-ly.

A la cinquième lune, l'empereur mourut; b par ses dernières dispositions il ordonna au prince héritier de suivre les avis de Ko-tse-y, et le nomma lieutenant-général de l'état. Le prince prit possession e de l'empire avec les cérémonies ordinaires. C'est l'empereur Te-tsong.

Année 778.

Annés 779.

<sup>a</sup> Jour Koueyoucy. 4 mars.

b Jour Sin-yeou.
10 juin.

c Jour Kouey-

### NOTES

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la cinquième lune intercalaire, le grand qui avait, si bien parlé à l'empereur Tay-tsong, fut renvoyé de la cour par les intrigues du ministre, mais bientôt après ce ministre fut renvoyé à son tour, et il eut le chagrin de voir sa charge donnée au grand qu'il avait fait éloigner de la cour.

Te-tsong, empereur.

<sup>1</sup>º L'empereur Tay-tsong mourut àgé de 53 ans.

<sup>2</sup>º Le monument de la religion chrétienne parle de l'empereur Tay-tsong avec de grands éloges; selon ce monument, il favorisait la religion chrétienne.

<sup>5°</sup> Tien-tching-sse était d'une famille illustre de Yong-ping-fou du Pe-tche-ly

<sup>(1)</sup> Il s'appelait Tsou-y-yeou-fou.

Année 7792

L'empereur, suivant les intentions de l'empereur son père, mit Ko-tse-y à la tête de tous les ministres et grands, et avec sa droiture et son discernement ordinaires, Ko-tse-y choisit les meilleurs officiers et mandarins qu'il connaissait pour le gouvernement civil et militaire.

L'empereur sit sortir de son palais un grand nombre de dames et demoiselles; il ne voulut pas de divertissemens qui fussent à charge au peuple ou dangereux : les oiseaux rares, les bétes féroces, les éléphans apprivoisés étaient d'une grande dépense : l'empereur s'en défit. Il défendit dans tout l'empire les écrits, les placets sur les présages heureux tirés des phénomènes célestes, de la combinaison des figures des anciens livres et d'autres choses semblables. Il avertit tout l'empire qu'il ne connaissait d'heureux présages que dans la bonne conduite des mandarins et des peuples, chacun en son état. Il fit remettre aux villes et aux villages les provisions nécessaires pour les besoins des peuples. Il mit ordre aux abus introduits par les eunuques qu'on envoyait en province. Ils extorquaient des sommes considérables des mandarins et des peuples; on rechercha ces eunuques, on les punit, et ils furent obligés de s'en tenir à ce qui était prescrit. On fit un examen exact des haras, des magasins d'armes, des provisions pour les places, et on mit tout en ordre. De tous côtés on travaillait à seconder les bonnes intentions du prince et les grandes vues de Ko-tse-y. On fit mourir un des juges de Si-gan-fou et un eunuque de ses amis, qui, par leur mauvaise conduite et l'abus de leur autorité, faisaient des vexations. On examina la conduite de ceux qui avaient soin des revenus de l'empereur et des impôts, et on prit les précautions

Année 778:

les plus sages, pour prévenir les suites que l'avarice et la cupidité occasionnent dans un état. On établit partout des tribunaux pour recevoir les plaintes de ceux qui se croyaient opprimés, et on leur permettait de frapper le tambour destiné pour cela, si on ne leur rendait pas justice; pour remédier aux abus que cette lile été aurait pu causer, des mandarins sages eurent ensuite ordre de régler les cas où l'on pourrait frapper le tambour. On défendit de faire de nouveaux temples d'idoles; on voulut être exactement instruit sur les bonzes et bonzesses, et on défendit d'offrir des placets ou mémoires pour pouvoir être bonze ou bonzesses.

### NOTES.

1º On eut soin de mettre en bon état le collége impérial; l'empercur étant prince héritier avait eu de grandes liaisons avec Ko tse-y et avait souvent paru indigné de ce que la cour n'avait pas constamment suivi les vues d'un homme si habile et si zélé pour le bien commun.

2º On voit encore à Pe-king une place où est un tambour anciennement destiné à cet usage, mais il n'est pas permis de le frapper. Des soldats y font la garde jour et nuit. On veut conserver cet ancien monument. Anciennement, plus de 7 et 800 ans avant J.-C., les gens opprimés avaient quelque ressource parcille à celle du tambour pour obtenir justice dans le cas d'oppression.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la septième lune, (1) on supprima les impôts sur les vins. A la huitième lune, l'empereur envoya un grand mandarin à la cour du Thibet, avec les sujets du roi du Thibet qui avaient été faits esclaves à la Chine.

Année 779.

Jour Y-sse.
22 septembres

<sup>(</sup>i) Au jour Ou-tchin, premier de la septième lune, b éclipse de soleil.

114

Année 779.

A la neuvième lune, Ko-lo-fong, roi du Yun-hon, mourut: son fils et héritier Fong-kiay étant mort, il eut pour successeur son petit-fils Y-mo-sun.

Les Thibétains joints aux troupes du roi du Yun-nan étaient entrés dans le Sse-tchouen; le gouverneur du pays était alors à la cour. Les troupes chinoises n'étaient pas en état de repousser les ennemis, faute de bons capitaines. L'empereur envoya un renfort de 10,000 hons soldats commandés par le général Ly-ching; il repoussa les ennemis, reprit des villes, passa la rivière Ta-tou-ho, et dans plusieurs rencontres, les ennemis perdirent 80 à 90,000 hommes.

\* Jour Ki-yeou. 25 novembre.

A la dixième lune, l'empereur a en habit de deuil, était sur un char à la suite du cercueil de son père, qu'on portait à la sépulture. L'empereur s'aperçut que le conducteur du char n'allait pas par le milieu du chemin, il en voulut savoir la raison. Les mandarins répondirent: « les chevaux pourraient heurter (1), et cela serait » dangereux. Votre Majesté est née à l'année Ou. » L'empereur jeta alors un grand soupir en songeant aux conséquences de ces sortes de superstitions et rêveries. b Les obsèques de l'empereur Tay-tsong se sirent avec une grande magnificence.

b Jour Y-mao.
30 janvier.

A la douzième lune, (2) l'empereur nomma son fils Ly-song prince héritier. Les eunuques avaient la direc-

(1) Le caractère chinois exprime heurter contre. Pour entendre cela, il faut se souvenir que dans le cycle de douze, le caractère chinois Ou exprime le moment du midi et du milieu de la course du soleil. L'empereur était né à l'année désignée par le caractère Ou du cycle de douze. Voilà donc un milieu selon l'as-

trologie de ce temps-là; l'empereur en marchant par le milieu du chemin, son année natale, qui exprimait ce milieu, aurait heurté contre un autre milieu, et cela aurait été dangereux, selon la superstition.

(2) Au jour Ping-yn, dernier de la 12º lune, o il y eut éclipse de soleil.

to février.

tion des magasins de soie et de l'argent des impôts et reve- Année 779. nus de l'empire. L'empereur, sachant les grands abus qu'il y avait, ordonna que, selon l'ancienne règle, des grands mandarins seraient préposés au soin de ces magasins et trésors, et qu'il y aurait des registres exacts de ce qui y entrait, et de ce qui en sortait. L'empereur était disposé à éviter tous les écueils d'une vie molle et esséminée, à donner aux princes et aux grands l'exemple de la retenue dans les plaisirs, et à travailler efficacement à rendre les peuples heureux.

Dans la quatrième lune, (1) le roi du Thibet envoya un ambassadeur à l'empereur. Par le retour des envoyés chinois à la cour du Thibet, on sut que les Chinois y avaient été reçus avec distinction. L'ambassadeur qui vint cette année, paya tribut au nom de son maître, et proposa de faire un traité de paix. A la cinquième lune, on renvoya au Thibet le même député qu'on y avait cidevant envoyé, pour tâcher de conclure ce traité.

Les Hoey-he (Igours) vivaient dans une grande simplicité et union; il n'y avait nul luxe; il y avait peu de différence entre la manière de vivre du prince, du grand et du soldat. Ces peuples rendirent de grands services dans les guerres. La cour de Chine fit de magnifiques présens au Ko-han. Ce que ce prince eut d'ailleurs des courses de ses troupes et de la vente des chevaux, montait à de grosses sommes. Teng-li, Ko-han des Hoeyhe, était le chef de toutes les autres nations tartares au nord du désert. Outre l'armée qu'il avait composée de ses sujets Hoey-he, ceux des autres hordes le servaient voAnnée 780:

Quand l'empereur fut installe, encore une au commencement de cette il y avait cu amnistie. Il y en eut année,

Année 780.

lontiers, et se regardaient comme dépendans de Teng-li. Ce Ko-han se vit ainsi fort puissant en troupes; etant d'ailleurs très-riche, il pensa à vivre autrement que les princes ses prédécesseurs. Il eut une cour, des meubles précieux, (1) et voulut vivre comme les empereurs de Chine. Il parut aussi un grand changement dans les ornemens et parures des femmes. Quelques grands dirent au Ko-han que le temps était favorable pour faire irruption dans la Chine, et pour acquérir par-là de grandes richesses. Le Ko-han y consentit, et se préparait pour cette expédition. Tun-mo-ho, un de ses premiers officiers, qui n'approuvait par le luxe qui s'introduisait, représenta au Ko-han l'injustice de l'entreprise contre la Chine. Il vit que le Ko-han persistait dans son dessein, il leva des troupes, et attaqua Teng-li qui fut tué. Tun-mo-ho se fit proclamer Ko-han, et envoya des députés à l'empereur. L'empereur donna à Tun-mo-ho les patentes de Ko-han. a

Sixième lune.

Cette année, on comptait dans l'empire 385,576 familles du peuple; on compta 768,000 officiers ou soldats. Le revenu en argent se trouva de 3,089 Ouan et huit mille taels, (1) et en mesures de grains, le revenu fut de 2,157,000 mesures. (2)

Année 781.

b Sixième lunc, jour Sin-tcheou.

Le 9 juillet b de l'année 781 de Jesus-Christ, Ko-tse-y, comblé d'honneurs, mourut âgé de quatre-vingt-cinq ans. A s'en rapporter à ce que dit l'histoire chinoise, tout ce qui forme un grand ministre, un grand général et un homme irréprochable, se trouvait dans Ko-tse-y à un haut degré de perfection. Pour voir au juste s'il

<sup>(1)</sup> Il fit batir un grand palais. 75,000 fr, de notre monnaie.

<sup>(2)</sup> Un Ouan vaut 10,000 taels ou (3) Une mesure est de 120 liv.

Annee 281

mérite la grande réputation qu'il a à la Chine, il faucrait être instruit en détail des obstacles qu'il eut à vaincre, pour tenir ferme contre les intrigues de ses envieux, des eunuques puissans, des seigneurs flatteurs qui travaillaient sous main à le faire é ouer. Il faudrait aussi avoir une carte exacte de tous les dissérens pays où il sit la guerre, pour juger sainement de son habileté à procurer les provisions à l'armée, à passer les rivières, à se camper à propos, et à couper les vivres aux ennemis. Il faudrait aussi bien connaître le nombre et la qualité des troupes des ennemis et la capacité des généraux contre qui il devait combattre. On voit bien que je ne suis pas en état de mettre tout cela dans cet abrégé; l'estime générale des généraux étrangers et des généraux chinois, des ministres et des gens d'affaires, des lettrés, et généralement de tous ceux qui avaient à traiter avec lui, l'attachement qu'eurent pour lui tous les gens de bien et les hommes zélés pour l'empire, la consiance générale des soldats, des marchands. des paysans en Ko-tse-y, tout cela réuni, paraît démontrer que ce général est un des plus grands hommes que la Chine ait eus, et justifie la haute réputation où il est encore, et toutes les dignités où il fut élevé, dignités les plus considérables où un sujet puisse être élevé par son souverain.

# NOTE.

Les années de J.-C. 780, 781, 782, 783, qui sont les quatre premières du règne de l'empereur Te-tsong, ont dans l'histoire le titre de Kien-tchong. La date du monument de la religion chrétienne est de lá grande dynastie Tang, 2° année Kien-tchong (1). C'est donc

<sup>(1)</sup> Année cinquante-huitième du cycle de 60 ans.

Année 281.

l'an de J.-C. 781, que le monument fut érigé. Dans le monument, on ne désigne pas l'année par les caractères ordinaires du cycle Sin yeou, mais par deux caractères Tso-gho (1) (voyez le 2º tome du recueil du P. E. Souciet, pag. 122); ces deux caractères répondent au caractère chinois Yeou, qui est celui de la 10e année du cycle de 12 ans. L'an joi a le caractère Yeou; la 2º année Kien-tchong a aussi le caractère I cou. Quelques missionnaires ont marque la lune d'automne: la 7e, 8e, et 9e lune sont les trois lunes de l'automne chinoise; or la « lune marquée dans le monument est Tay-tsou, et ce sont surement les caractères de la première lune de l'année chinoise dans le calendrier de ce temps-la qui était dans la forme de celui d'aujourd'hui. Le monument est marqué comme ayant été érigé le 7º jour de la première lune, et les caractères de ce jour expriment un jour de solennité, comme par exemple, un dimanche, ou une grande sête.

SUITE DE L'ABRÉGE DE L'HISTOIRE.

Première lune, jour Ou-tchin. 6 février.

Ly-pao-tchin, gouverneur général de Tching-ting-fou du Pe-tche-ly, mourut au commencement de l'année a sans nommer d'héritier. Son fils Ly-ouey-yo s'adressa à l'empereur pour avoir le gouvernement de son père: il fut refusé. Les gouverneurs de Nan-yang du Ho-nan, de Ta-ming-fou du Pe-tche-ly et de Tching-tcheou du Chantong, qui étaient déjà liés pour faire passer leurs gouvernemens à leur fils, selon ce que l'empereur Taytsong leur avait promis, agirent inutilement pour Lyouev-vo. Irrités de ce refus, malgré les remontrances de leurs familles et de plusieurs de leurs amis, ils levèrent des troupes. Tien-yue, gouverneur de Ta-ming-fou, assiégea Lin-ming, place forte à l'ouest de Kouang-ping-

lundi 4 fevrier fut le septième de la pre- ment est de l'année 1092 des Grecs. mière lune et un dimanche. L'année (2) A la deuxième lune, au jour Y

<sup>(1)</sup> Anciens caractères dans le cycle d'octobre 780, et finit au mois d'octode douze. L'année 781 de J.-C., le bre 781. La date syriaque du monu-

<sup>1092</sup> des Grecs commença au mois sse, b Lou-ki fut fait ministre.

fou du Pe-tche-ly. Le général Ma-souy ent ordre de marcher contre Tien-yue; il avait sous lui l'illustre Lyching. On en vint à un combat près de Lin-ming; Tienyue fut battu, et obligede lever le siège. Ly-tching-ki jour Kouey-ouey. mourut au siège de Chun-te-fou b; son fils Ly-na, sans attendre l'ordre de l'empereur, après avoir fait revenir jour Sin-mao. les troupes qui assiégeoient Chun-te-fou, se déclara héritier de son père, et soutint Tien-yue. Celui-ci eut encore d'autres secours, et se vit bientôt à la tête d'une armée de 40,000 hommes. Ly-na demanda à l'empereur d'être héritier de son père pour le gouvernement de Tsingtcheou; il fut refusé. Leang-tchong-y, gouverneur de Nan-yang-fou, était allé à Siang-yang du Hou-kouang sur la rivière Han. Les barques de provisions pour la cour venaient des provinces méridionales et par le fleuve Kiang, entraient dans la rivière Han. Ces barques ne pouvaient passer par Siang-yang. Le général Ly-hi-lie alla attaquer Leang-tchong-y; celui-ci fut tué dans le combat et sa tête fut envoyée à la cour.

Les ministres ne s'accordaient pas; le principal mi- jour Gin-sse. nistre Lou-ki, (1) à la dixième lune, sit périr son collègue par des accusations exagérées.

A la onzième lune, une armée de Ly-na assiégait Sin-tcheou, ville considérable de Kiang-nan. L'empereur envoya une armée au secours, et fit lever le siége. Ly-na perdit 8 à 9,000 hommes dans un combat.

1º Bien des gens sages avaient conseillé à l'empereur d'accorder an fils de Ly-pao-tchin ce qu'il demandait, et ce partiétait le plus

Septième lune, 20 août. b Huitième lune, 28 août.

c Huitième lune `18 septembre.

<sup>(</sup>i) Homme d'une figure ridicule, vint par-là le favori de l'empereur, il sans talens reels; il parlait bien; il de- abusa de sa fayeur.

Année 781

sage. Ce prince n'avait pas un Ko-tse-y. Lou-ki et Ly-hi-lie étaient ses ministres: il ne pouvait plus mal choisir. l'ang, mis à mort par les intrigues de Lou-ki, avait beaucoup de talens. Quelques fautes qu'il avait faites étaient légères et ne méritaient nullement la mort.

maintenir ce pays. Depuis plusieurs années il ne pouvait envoyer personne à la cour; le roi du Thibet s'était saisi de tous les pays de Kokonor, Cha-tcheou, Kona-tcheou, des villes de Fou-tcheou et Kan-tcheou du Chen-sy; des villes de Ha-mu et Turphan; Ko-hin et le général de Pe-ting envoyèrent cette année par la voie des Hoey-he, des exprès pour instruire de l'état où ils se trouvaient. La cour fut très-satisfaite de la sage conduite de ces généraux.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 782.

Ma-souy était venu pour attaquer l'armée de Tienyue; il se retira à la première lune de l'année 782. (1) Tien-yue sortit de ses retranchemens pour poursuivre Ma-souy en passant la rivière au nord de Ta-ming-fou; il ne savait pas que Ma-souy avait laissé un corps d'armée en embuscade. Le corps coupa les ponts que Tien-yue avait fait faire sur la rivière, et fit les signaux dont or était convenu. Ma-souy attaqua alors les rebelles et les désit; 20,000 hommes perdirent la vie : la plupart des autres se noyèrent, en voulant repasser la rivière. Tienyue eut de la peine à se retirer à Ta-ming-fou. Ma-souy voulait assiéger la ville, mais il y eut de la mésintelligence; il se retira pour aller soumettre quelques places. Les habitans de Ta-ming-fou fournirent à Tien-yue plus de sept millions de notre monnaie, il leva de nouvelles troupes, et sit de grandes largesses aux officiers et aux soldats.

<sup>(1)</sup> La première lune fut intercalaire. donna dans cette lune intercalaire, au La bataille que Tien-yue perdit, se jour Keng-su.

Ly-ouey-yo fut encore défait par le général Tchou-tao, auprès de Pao-ting-fou. Ouang-ou-tsiun, officier mécontent de Ly-ouey-yo, le tua et eut sa grâce en envoyant sa tête à la cour. Tchou-tao et lui furent très-mécontens de la cour; ils ne se crurent pas assez récompensés, et allèrent au secours de Tien-yue.

Année 781.

Première lune, intercalaire, jour Kia-tchin.

b A la 4º lune.

Le général Ly-hoay-kouang crut pouvoir attaquer l'armée des rebelles sans s'être joint à Ma-souy; il eut le chagrin de se voir entièrement défait au nord de Taming-fou. Ma-souy se vit obligé de se mettre en lieu de sûreté contre les entreprises des rebelles devenus très-puissans.

### NOTES.

- 1° Le ministre Lou-ki ne pensait qu'à s'enrichir et à avancer ses créatures. Il ne pensait nullement aux moyens de pacifier les troubles : il mécontentait tout le monde, accablait le peuple d'impôts, et payait mal les troupes. Les gens commis pour lever les impôts faisaient impunément toutes sortes de vexations.
- 2º La dépense pour les troupes allait, selon le compte des commis-préposés, à plus de 130 *Quan* par mois, (1) on acheta pour de l'argent et des étosses, 180,000 chevaux des Tartares *Hoey-he*.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Les rebelles Ly-na, Tien-yue, Ouang-ou-tsun et Tchaopao, firent une ligue sur la fin de l'année 782; ils se déclarèrent princes des pays où ils étaient gouverneurs. Tchou-tao fut choisi pour chef de la ligue. Li-hi-lie commandait une grande armée impériale dans le Ho-nan; il eut ordre de réprimer les rebelles ligués. Le général qui était mécontent, favorisa d'abord en secret les rebelles et

Année 783.

<sup>(1)</sup> Il s'agit de la dépense de chaque mois pour l'armée particulière contre les rebelles. Un Ouan est dix mille taels.

Année 583.

ensuite leva le masque, se joignit à eux avec les officiers et les soldats qui voulurent le suivre, et sit des conquêtes dans le Ho-nan. L'empereur ordonna de faire venir des troupes de toutes les provinces de l'empire; il lui était facile de voir que tout le mal venait du mauvais ministre Lou-ki, mais ce prince ne voyait dans ce ministre que de grands talens: il en était infatué. L'empereur sit agir des officiers amis de Li-hi-lie pour le faire rentrer dans son devoir; il lui envoya même des gens de consiance; tout fut inutile: tantôt vainqueur, tantôt vaincu, il fut aussi redoutable que les autres chefs des rebelles. Tchou-tao gagna une bataille près de Tchotcheou du Pe-tche-ly sur Ly-ching, un des généraux de l'empereur. Lou-ki, après avoir mis toute sorte d'impôts que son mauvais génie imagina, taxa toutes les maisons selon leur grandeur, et cet impôt levé avec toute l'injustice et la mauvaise foi dont des gens sans conscience et sans honneur sont capables, révolta les grands et les petits à un point extrême. On exigea par force des sommes immenses des riches marchands, sous le nom d'emprunt; ce n'était qu'une suite de friponeries qui, tout à coup, firent tomber partout le commerce, et rendirent l'empereur extrêmement odieux.

Yao-ling-yen, officier considérable, eut ordre de conduire cinq mille hommes choisis à l'armée impériale qu'on assemblait dans le Ho-nan contre les rebelles. Ces troupes venaient de la frontière à l'occident de la cour; on leur avait promis les rafraîchissemens nécessaires à cause de la rigueur de la saison, en passant par Si-ganfou. On leur promit qu'après qu'ils seraient arrivés au lieu marqué à l'orient de la ville, on leur donnerait les

Annee 783.

habits, le riz, la viande et l'argent dont les officiers et les soldats avaient besoin. Arrivés au lieu marqué, ils n'eurent qu'un mauvais petit repas, et ils mouraient de faim. L'indignation et la colère les firent revenir sur leurs pas, ils entrérent en furie dans Si-gan-fou, et crièrent d'abord qu'on n'avait rien à craindre; ils coururent au palais du ministre Lou-ki, et le pillèrent. Ils voulaient tuer ce ministre qui prit la fuite; ensuite ils pillèrent d'autres palais et les boutiques. L'empereur fut abandonné; personne ne vint au secours. Ce prince, le prince héritier, la principale reine et quelques eunuques sortirent à la hâte et en désordre, et se sauvèrent à une petite ville voisine. Les soldats séditieux entrè-jour Ou-chin. rent alors au palais, et firent venir Tchou-tse, gouverneur de la ville. C'était un traître caché, il ne voulut pas d'abord accepter le titre d'empereur que les soldats lui offrirent. Les grands s'étant rendus au palais proposèrent au gouverneur d'aller chercher l'empereur et de le faire revenir dans la ville. Quantité de mandarins, d'officiers et de soldats étaient mécontens, le peuple était irrité contre Lou-ki; dans de pareilles circonstances, il n'est pas étonnant que 5,000 soldats résolus, favorisés sous main par le gouverneur de la ville, aient pillé les palais et les boutiques sans résistance.

Le gouverneur savait que l'illustre Touan-sieou-che était mécontent : il avait été iffjustement cassé. Ayant été invité à aller parler au gouverneur, il en reçut beaucoup d'honnêtetés, mais Tchqu-tse, qui ne se déclarait pas encore, fut bien surpris de se voir exhorté par Touan-sieou-che d'aller à Fong-tien, pour en ramener l'empereur à la cour.

\*Dixième lane; 3 novembre.

Année 785. jour King-su. 5 novembre.

Tchou-tse voulut que Touan-sieou-che allat avec les \*Dixième lune, grands mandarins pour délibérer sur les affaires présentes. Ce gouverneur traître fit connaître son dessein d'être empereur. Touan-sieou-che ne put retenir son indignation; il s'approcha du gouverneur, et en lui reprochant sa révolte, il lui donna au visage plusieurs coups avec sa petite tablette de bois, et il l'aurait tué sans le secours de quelques mandarins qui mirent le gouverneur en état de prendre la fuite. Des officiers attachés au gouverneur accoururent et mirent à mort le fidèle Touan-sieou-che. Le gouverneur fut un peu consolé de cet affront, par l'avis qu'il reçut qu'un officier de ses créatures s'était saisi de la ville de Fong-tsiang-fou, poste important, et qu'il lui amenait un renfort. Tchou-tse crut alors pouvoir prendre le titre d'empereur; il fit mourir. soixante-dix-sept personnes de la famille impériale, et nomma des ministres et des généraux.

L'empereur ayant fait avertir de l'extrémité où il se trouvait, on vit de tous côtés des troupes se mettre en marche pour venir à son secours. Les généraux des armées impériales dans le Chan-tong, le Pe-tche-ly, le Ho-nan, laissèrent quelques troupes pour s'y tenir sur la défensive, et marchèrent en diligence vers la capitale et la ville de Fong-tien. b Tchou-ts marcha en personne pour assiéger l'empereur dans Fong-tien; la place était mal pourvue, et avait peu de bonnes troupes. Le général Hoen-tien acquit une réputation immortelle pour la fidélité, la constance, l'habileté et l'intrépidité avec lesquelles il défendit la place contre Tchou-tse, à la vue de l'empereur. On ne saurait faire ici le détail de tout ce qu'il sit et de tout ce qu'il souffrit. De bons corps de troupes

Dixième lune, jour Ting-sse. 12 novembre.

Année 785.

qui venaient des villes du Chen-sy à son secours, furent défaites, et il aurait succombé sans le secours du général Ly-hoay-kouang, qui vint du Pe-tche-ly où il commandait. Tehou-tse fut obligé de lever le siége (1) et de se retirer à Si-gan-fou. Ce rebelle avait donné aux officiers et soldats, l'or, l'argent, et tout ce qu'il avait trouvé de précieux au palais de l'empereur. Ces largesses lui attachèrent ses troupes.

Tchou-tse avait envoyé des troupes pour se saisir de la forteresse Tong-kouan; elles furent défaites, et ce este important fut conservé. L'histoire loue fort l'exne diligence du général Ly-ching et sa fidélité. Il confisit quatre mille hommes, et il fut joint par six mille hommes pleins de zèle pour le bien de l'état. Le général Ly-hoay-kouang arriva après bien des fatigues auprès de Fong-tien avec cinquante mille hommes. C'était un Tartare Mo-ko du nord de la Corée, qui était bon officier; il disait hautement qu'il voulait délivrer l'empire du ministre Lou-ki qu'il assurait être l'auteur de tous les désordres. Lou-ki sut ce que le général tartare disait, et sit tant auprès de l'empereur, que ce prince, sous divers prétextes, ne voulut point donner audience à Ly-hoaykouang: l'empereur fit en cela une faute inexcusable. Ce prince loua le zèle de ce général tartare, et lui ordonna d'aller faire le siège de Si-gan-fou. Le général Ly-ching, avec un corps séparé, avait le même ordre, et pensa à s'approcher de Si-gan-fou. Ly-hoay-kouang, outré du refus que l'empereur lui fit de le voir, sentit bien que c'était l'effet de la malice de Lou-ki, qui appréhendait d'être

<sup>(1)</sup> Ly-hoay-kouang desit Tchou-tse au jour Kouey-sse, onzième lune. 2

Année 785.

reconnu de l'empereur comme un ministre indigne et dangereux à l'état. Ce général résolut de se venger, et il prit des liaisons secrètes avec Tchou-tse.

Le prince Tsao-ouang veillait de son mieux sur les démarches de Ly-hi-lie; il commandait avec distinction dans la province du Hou-kouang. Ayant appris la révolte de Tchou-tse, la mort de tant de princes de sa famille et le danger de l'empereur, il envoya à Fong-tien beaucoup de provisions, et sit fortisser tous les postes par où Ly-hi-lie pouvait venir l'attaquer; les autres commandans des postes et provinces méridionales ne pensèrent la plupart qu'à se maintenir contre les rebelles. Ils fortifièrent toutes les avenues sans pouvoir ou voulont envoyer à l'empereur des secours de vivres, d'argent et d'étoffes dont il manquait.

A la douzième lune, Ly-hoay-kouang, ne pouvant obtenir audience de l'empereur, lui sit tenir de son camp un placet, où il faisait le détail de la mauvaise conduite de Lou-ki et des principaux mandarins ses confidens. L'empereur vit par lui-même l'indignation générale des esprits contre ce ministre; il se contenta (1) de l'éloigner de la cour, et de choisir d'autres ministres. Quand on sut l'éloignement du ministre, les affaires commencèrent à changer de face, l'empereur commença à écouter les avis du célèbre Lou-tchi. (2) Si ce sage mandarin avait été plutôt . employé, l'empereur ne se serait pas trouvé dans une si , triste situation. Li-hi-lie se vit dans cette lune renforcé

(2) Il était du territoire de Kia-hing- Te-tsong.

(1) Lou-ki était d'une illustre famille fou du Tche-kiang. Il était savant et

de Pe-king. Son père Lou-y et son oncle homme d'état. Voyez dans le recueil du paternel Lou-houan étaient des grands P. du Halde, com. 2, quelques placets qui avaient rendus de grands services. et discours de Lou-tchi à l'empereur

da secours d'un traître commandant de place dans le Ho-nan. Il fit de grandes conquêtes dans cette province, et se rendit maître de Kai-fong-fou a dont le gouverneur, se voyant sans secours, se retira à Kouey-te-fou jour Keng-ou. - avec dix mille hommes.

Année 783.

. Douzième lune, 24 janvier.

### NOTE.

Quand l'empereur se vit sur le point de périr, il dit que c'était à lui qu'il fallait attribuer le malheur et non aux autres. Grands et petits se mirent à genoux et adressaient des prières au ciel. Si Ly-ching et Ly-hoay-kouang étaient arrivés deux on trois jours plus tard, la ville et l'empereur étaient pris. L'empereur et le prince héritier furent obligés de faire l'office de simples soldats : ils souffrirent avec patience la faim et le froid.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le 27 janvier 784, l'empereur sit partir des courriers pour faire publier une amnistie générale. Dans l'écrit que l'empereur adresse à tous les mandarins, grands et \*princes de l'empire, il avoue ingénument que tous les malheurs de son règne viennent de la mauvaise conduite qu'il avait tenue, en ne profitant pas des avis que le ciel lui avait si souvent donnés, en n'ayant nulle complaisance pour les misères des peuples, en les accablant de taxes et d'impôts, en faisant des guerres injustes, maltraitant les officiers, et n'ayant nulle application aux affaires. Il déclare qu'il fait grâce à Ly-hi-lie (1) à Ouangou-tsun, (2) à Tien-yue, (3) à Ly-na, (4) et même à Tchoutao, (5) quoique frère de Tchou-tse. Il rétablit ces seigneurs dans leurs charges et dignités, de même que tous ceux qui

Annee 784. b Première lune, jour Kouey-yeou.

- (1) Ce général était Tartare, né hors de Yong-ping-fou dans le Pe-tche-l). la muraille du Pe-tche-ly, il etat Tartare Hi.
  - (2) Il était Tartare Ki-tan.
  - (3) J'ai déjà dit que sa famille était tcheou du district de Pe-king.

- (4) Il était né à la Chine, mais son père et sa famille étaient de la Corée.
  - (5) Sa samille était de Tchang-ping-

Anuéc 784.

les ont suivis. Il excepte de l'amnistie Tchou-tse, parce que dit l'empereur, il a déshonoré la salle et le tombeau de mes ancerres, et a fait périr un grand nombre de princes de ma famille. L'empereur fait grâce à tous ceux qui trompés et séduits, l'ont suivi dans sa révolte. L'empereur, dans son écrit, casse tous les impôts mis sur les maisons, les bois, les vernis, les marchandises, et généralement toutes les maltôtes, se contentant du tribut ordinaire, et il veut encore qu'on diminue ce tribut pour quelque temps, asin de dédommager les peuples de ce qu'ils ont souffert. L'empereur ordonne de distinguer les familles des grands et des officiers qui ont rendu des services; il leur donne des titres d'honneur et des dignités, il veut qu'on fasse une recherche exacte des officiers et soldats qui, par le malheur des guerres, n'auraient pas encore reçu une sépulture convenable, et il ordonne aux mandarins des lieux de leur faire rendre des honneurs convenables. L'empereur veut qu'on recherche les gens de mérite, qu'on lui en envoie le catalogue, qu'on récompense les vieillards, et qu'on distingue les habiles lettrés. Il défend aux grands mandarins de se servir dans leurs placets de caractères flatteurs pour désigner l'empereur, par exemple, de celui de divin, de sage du premier ordre, d'esprit sublime et pénétrant, de héros, d'homme accompli, etc. Ces titres, dit-il, ne conviennent pas à un prince qui a fait tant de fautes, et qui mérite si pen la dignité impériale. L'empereur promet de se corriger désormais, et de donner des marques sincères de son repentir et de son désir de contenter tout le monde. Il promet de vivre frugalement, et de faire de plus grandes largesses quand il sera en état.

NOTES.

Année 784:

- 1º C'est Lou-tchi qui mit en ordre le diplôme de l'empereur pour l'amnistie; l'histoire rapporte l'essentiel de cet écrit.
- 2º Dans le recueil du père du Halde, il est parlé de cet écrit; on y parle d'un voyage de l'empereur fait dans le Leao-tong à l'occasion de la révolte de Tchou-tse; c'est une erreur; ce prince alla à Fong-tien, aujourd'hui Kien-tcheou du district de Si-gan-sou. (1)

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

La déclaration de l'empereur sit beaucoup d'impression sur les esprits, parce qu'on sur persuadé que ce prince parlait sincèrement. Tien-yue, Ly-na et Ouang-ou-tsun envoyèrent des députés à la cour pour déclarer leur soumission. Li-hi-lie au contraire prit le titre d'empereur, et su plus superbe qu'auparavant; il pensa à faire des conquêtes dans le Kiang-nan et dans le Hou-kouang. Mais les mandarins avaient repris cœur, et peu à peu l'esprit de révolte se dissipait. Li-hi-lie se vit obligé de lever le siége d'une bonne place du district de Kouey-te-fou du Ho-nan.

Le général Ly-hoay-kouang, quoique comblé de nouvelles grâces de l'empereur, persista dans le dessein de se révolter. Ly-ching qui était campé assez près de l'armée de Ly-hoay-kouang, s'aperçut bientôt de ses liaisons avec les rebelles de Si-gan-fou; il fallut dissimuler; son armée était inférieure en nombre à celle du général tartare. Ly-ching avertit l'empereur des mauvais desseins du général tartare, il trouva moyen d'attirer dans son camp beaucoup d'officiers et soldats mécontens de

<sup>(1)</sup> La ville capitale de Leao-tong est des noms aura fait saire l'erreur sur le nommée Fong-tien; la ressemblance voyage du Leao-tong.

Année 784.

l'armée de Ly-hoay-kouang, et se tint bien sur ses gard-Le général tartare leva le masque. Il fit son traité a Tchou-tse. Alors un grand nombre de braves offici quittèrent l'armée de Ly-hoay-kouang, et se retirère dans celle de Ly-ching qui se vit par-là en état de ne rie craindre. L'empereur, sur la nouvelle de la révolte de Ly-Seconde lune, hoav-kouang, prit le parti d'aller tenir la cour à la ville de Han-tchong-sou. Le rebelle Tchou-tse commençait à mépriser Ly-hoay-kouang, celui-ci prit le parti de décamper. Il ne comptait pas sur Tchou-tse, et craignait le voisinage de Ly-ching; il crut qu'il serait mieux à Pou-tcheou du Chan-si où il avait de l'autorité. Il y arriva, et sit des recrues considérables pour suppléer en partie au grand nombre des déserteurs. A la troisième lune, h l'empereur arriva à Han-tchong-fou.

21 mars.

jour I-mao.

▶ Jour Gin-tchin 15 avril.

> L'empereur, dans des déclarations particulières, rétablit Ly-na, Tien-yue et Ouang-ou-tsun dans leurs titres et gouvernemens. Il donna un grand titre au fidèle Touan-sieou-che, tué pour son service, et donna de grands privilèges à sa famille.

> En conséquence d'un traité fait avec les Thibétains, ceux-ci fournirent vingt mille hommes à l'empereur. Hoen-kien avec ses troupes joignit Ly-ching près de Si-gan-sou. Tchou-tse voulut s'opposer à cette jonction, mais il perdit dans un combat cent mille hommes.

#### NOTE.

Tien-jue, après sa soumission, ne pensa pas à la guerre et n'avait que peu de troupes en état. Tien-su était son consin germain et fils de Tien-tching-sse, à qui Tien-yue avait succédé dans le gouvernement de Ta-ming-fou. Tien-su avait un mauvais naturel et se comportait mal. Tien-yue le sit battre plusieurs sois, Tien-su pour se

denger gagna plusieurs officiers et fit assassiner Tien que; il anima les troupes et leur dit : je suis fils de Tien-tching-sse. Il leur promit de grandes récompenses; il fut nommé gouverneur. La cour con-Lima cette nomination à la quatrième lune.

Année 784.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Les Thibétains gagnés par l'argent et les présens du rebelle Tchou-tse se retirèrent de l'armée de Ly-ching, ce qui mortifia fort l'empereur, qui voyait que par cette désertion, Ly-ching était hors d'état d'assiéger avec succès Si-gan-fou. Tchou-tao pensait à se saisir de Taming-fou et des pays voisins; il avait fait investir Taming-fou; il assiégeait Gin-kieou-hien du Pe-tche-ly, et pensait à faire venir une armée de Hoey-he à son secours. Ly-pao-tchin et Ouang-ou-tsun joignirent leurs troupes dans le territoire de Gin-kieou-hien. Un corps de troupes Hvey-he joignit Tchou-tao. Les deux généranx impériaux firent voir bien de l'habileté: les rebelles joints aux Hoey-he furent défaits. a Tchou-tse espérait a Cinquièmelune, toujours que son frère Tchou-tao pourrait le soutenir; jour Ping-ise. les deux généraux de l'empereur travaillaient avec zèle à ôter à Tchou-tse cette ressource.

A la cinquième lune, Ly-ching fut sait généralissime des troupes; ayant reçu des renforts, il convint avec les généraux de la manière d'attaquer Si-gan-fou. Hoenkien avec un camp-volant, occupait les avenues. Tchoutse avait de bonnes troupes, et sit des sorties vigourenses; il y eut bien des gens tués de part et d'autre; les rebelles furent enfin réduits à abandonner la ville. Lyching y entra, b il n'y eut nul désordre; il visita le palais, la salle des ancètres, et fit visiter les sépultures

b Cinquièmelune, jour Ou-su.

5 juin.

Année 784.

des empereurs. Il mit tout en état avec respect. (1) Il envoya des courriers à l'empereur. Hoen-kien se des postes voisins. Le rebelle Tchou-tse s'était sauvé: sortir de la ville, il se vit abandonné de la plupart ses officiers; on lui ferma les portes dans les villes qu croyait lui être attachées. Un des officiers qui l'accompagnaient lui décocha une flèche auprès de Ping-leang-fou; et comme il tomba à terre, un autre lui coupa la tête et tous les deux l'apportèrent à à l'empereur. Ly-ching sit mourir les officiers confidens de Tchou-tse, et se sit admirer par son attention et son zèle. L'empereur, en recevant son placet, en sit un éloge magnifique. Les astrologues trouvaient alors dans le ciel des phénomènes conformes à l'état des affaires, et surtout à la prise de Si-gan-fou. On en félicita Ly-ching qui sit peu de cas de toutes ces rêveries, et pensa à servir l'empereur pour achever d'éteindre le feu de la rebellion. L'empereur partit de Han-tchong-fou et régla des honneurs et des largesses pour les généraux Ly-ching, Hoen-kien, Ly-pao-tchin, (2) Ouang-ou-tsun et autres officiers, selon leurs services.

jour Kia-tchin. 10 août.

\* Sixième lune,

<sup>5</sup>Septième lune, jour Gin-ou. Le troisième août, bl'empereur fit son entrée dans Si-gan-fou avec beaucoup de magnificence; il fit graver sur une table de marbre l'éloge de Ly-ching. Cent mille fantassins ou cavaliers escortaient l'empereur. En entrant dans la ville, il donna un festin aux officiers, et voulut avoir à sa table Ly-ching et Hoen-kien.

L'empereur sit venir Ly-mi pour prositer de ses avis: on était convenu que lorsque Tchou-tse serait détruit, l'empereur donnerait aux Thibétains le pays du Gan-sy

<sup>(1)</sup> L'auteur a conservé le style chinois dans cette phrase. (Note des Edit.)

et Pe-ting. Ly-mi voyait l'empereur sur le point de céder es pays et de donner l'acte de cession à l'envoyé du l'hibet. Il fit voir à l'empereur que le roi du Thibet n'avait pas gardé les articles de la convention; que les pays du Gan-sy et de Pe-ting fournissaient de bonnes et fidelles troupes, et qu'il serait dangereux d'abandonner des pays de cette importance. L'empereur, de l'avis de son conseil, ne céda pas le Gan-sy et Pe-ting.

A la huitième lune, (1) Ly-hi-lie était battu partout, le prince Tsao-ouang lui avait enlevé beaucoup de ses places. Ly-ching fut fait prince. Le général Tchou-tao se soumit ensin, et se rendit à la discrétion de l'empereur. Ce prince lui conserva ses titres et sa dignité. Les généraux Hoen-kien et Ma-souy affaiblissaient beaucoup le parti de Ly-hoay-koang.

A la seconde lune, Lou-ki mourut. Sans la fermeté de plusieurs grands, l'empereur aurait rappelé à la cour ce méchant homme. A la sixième, Tchou-tao mourut aussi dans son gouvernement, et à la huitième lune, Ly-hoaykouang se pendit par chagrin a de se voir comme abandonné de tout le monde.

A la troisième lune, Ly-mi vint enfin à bout de faire achever le canal pour porter les provisions. (2)

A la quatrième lune, Ly-mi (3) mourut empoisonné par un de ses officiers; les Thibétains firent des courses qui obligèrent l'empereur à faire camper une armée près de Si-gan-fou, et à la neuvième lune on sit dans cette ville de grands préparatifs de guerre; des troupes en-

(3) Il y a ici uuc erreur de nom, ou

(Note des Editeurs.)

Année 784.

Année 785.

Jour Kia-su. 4 septembre.

b 21 septembre.

ce Li-my est un autre que celui dont il (1) La dixième lune sut intercalaire.

<sup>(2)</sup> Au jour Sin-sse premier de la est encore parlé ci-dessous. lune, b il y cut une éclipse de soleil.

voyces par Ly-ching défirent un gros corps de Thibétains près de la ville de Kien-yang du district de Fongtsiang-fou.

Ly-ching était persuadé qu'on ne pouvait faire nul fond sur la négociation pour la paix avec les Thibétains' que le ministre et l'empereur avaient fort à cœur. Malgré les représentations de ce général, Hoen-kien (1) fut nommé plénipotentiaire pour un congrès qu'on devait tenir à Ping-leang-fou. On donna un second à Hoen-kien, il fut escorté (2) par vingt mille hommes, et à ce corps d'armée on ajouta encore d'autres troupes. Les Thibétains n'avaient nulle envie de faire la paix; ils voulaient • A la cinquième surprendre les Chinois. Le jour fut choisi a pour jurer le traité. Lorsqu'on y pensait le moins, Hoen-kien se vit attaqué; il eut à peine le temps de monter à cheval, et il se sauva; son compagnon fut pris et plusieurs officiers et soldats perdirent la vie. L'empereur, averti de la perfidie des Thibétains, vit trop tard que Ly-ching avait eu raison de s'opposer à la négociation avec les Thibétains.

lune.

A la septième lune, Ly-mi trouva qu'il y avait dans Sigan-fou quatre mille étrangers (3) de Pe-ting, du Gan-sy et du Sy-yu. (4) Ces Tartares étaient venus de leur pays en divers temps, soit comme voyageurs, soit à la suite des princes, soit comme députés. Ces étrangers possédaient des terres, et avaient des semmes et des enfans; en qualité d'étrangers, ils avaient par mois une pension de la cour, et la somme de ces pensions allait par an à cinquante

(Note des Editeurs.)

(4) C'est-à-dire Pars d'occident, et par-là on entendait le Khorassan, le Tocharestan, la Transoxane, la Perse, l'Arabie et l'empire des Grecs.

<sup>(1)</sup> Il est nommé Hou-kien dans l'histoire générale de la Chine.

<sup>(2)</sup> La cinquième lune fut intercalaire.

<sup>(3,</sup> C'est-à-dire quatre mille familles.

ran. Ces étrangers étaient dans l'impuissance de reirner chez eux par le chemin ordinaire: les Thibétains
ent rendus maîtres des pays qui sont dans la partie occuentale du Chen-sy. Ils pouvaient encore retourner chez
eux par le chemin du pays des Hoey-he ou par mer. On
leur offrit de choisir le chemin qu'ils souhaiteraient; ils demandèrent tous de demeurer à la Chine. On les incorpora
dans les troupes et ils eurent de l'emploi, et les émolumens attachés à cet emploi. Par-là, on épargna par an
cinquante Ouan, et on profita de ces étrangers qui fortifièrent beaucoup les légions où ils furent incorporés.

NOTES

1º Ko-lo-fong, roi du Yun-nan, avait pris à la guerre plusieurs lettrés chinois. Un d'eux appelé Tching-hoey fut précepteur des fils et petits-fils de Ko-lo-fong. Y-meou-sun, étant devenu roi du Yun-nan, fit par reconnaissance Tching-hoey grand mandarin; celui-ci fit voir au roi la différence des Chinois et des Thibétains qui maltraitaient et pillaient le Yun-nan. Il sit déterminer Y-meou-sun à se mettre sous la protection de la Chine pour faire une bonne diversion contre le roi du Thibet.

2º On ne détaille pas assez ce qui regarde les quatre mille étrangers; puisqu'on leur offrit des vaisseaux pour retourner par mer dans leur pays, ils devaient être en grande partie des pays de l'occident d'où on pouvait aller aux ports de Perse ou à ceux du Bengale. Ce trait d'histoire est marqué trop succintement.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Une princesse, fille de l'empereur Sou-tsong, avait éponsé un grand seigneur de Si-gan-fou. Leur fille fut mariée au prince héritier, et on trouva trop de magnificence et trop de dépenses aux noces du prince. Il y eut bien des jaloux du crédit de la famille de la princesse,

épouse du prince héritier. La princesse fille de l'empereur Sou-tsong donnait une trop grande liberté à bien des seigneurs pour aller à son palais. Ly-ching fut fortement accusé d'avoir des liaisons suspectes avec la princesse, et ceux qui étaient dans son palais. Outre les désordres qu'on rapportait, on donnait à entendre qu'on y faisait des cérémonies et des prières magiques. L'empereur entra dans une grande colère; il exila Ly-ching dans la province de Canton avec quelques autres mandarins. Il fit mettre en prison la princesse fille de l'empereur Sou-tsong, et sit une sévère réprimande au prince héritier. Ce prince aurait été cassé si Ly-mi n'eût appaisé l'empereur. Ce grand ministre, après avoir bien exhorté le prince héritier (1) à couper court à tout ce qui pouvait le rendre suspect, parla fortememt à l'empereur sur les suites fâcheuses qu'ont toujours eues les dégradations des princes héritiers sans raison suffisante. Il traita ce point en savant, en politique et avec une prudence et une sagesse admirable. L'empereur fut appaisé, et le prince héritier fit de grands remercîmens à Ly-me.

A la neuvième lune, les mandarins des frontières firent savoir à l'empereur qu'on n'avait presque point de chevaux. Dans le même temps Ho-ko-to-lo, Ko-han des Hoey-he, demandait encore une princesse en mariage. Ly-mi en grand homme profita de ces deux circonstances pour faire voir à l'empereur la nécessité de s'allier avec les Hoey-he contre les Tou-fan. (2) Comme il était parfaitement aufait sur tout ce qui s'était passé depuis bien des années, il fit revenir l'empereur des préjugés qu'il

16 septembre.

<sup>(1)</sup> Huitième lune, \* premier jour, Sinsse, il y eut éclipse de soleil. (2) C'est-à-dire les Thibétains.

avait contre les Hoey-he; il ne dissimula pas les fautes des Ko-han des Hoey-he, mais il fit bien valoir les services qu'ils avaient rendus, et ceux qu'ils pouvaient rendre. Il fit remarquer les fautes des grands et ministres chinois dans leur conduite à l'égard des Hoey-he, conduite qui avait irrité cette belliqueuse nation. Il rappella habilement à l'empereur le souvenir de toutes les persidies des Thibétains; le pillage qu'ils avaient fait de Si-gan-fou; l'injure qu'ils avaient faite à la famille impériale, en ruinant les sépultures des empereurs et les salles des ancêtres; leur usurpation de tant de pays soumis à la Chine, et autres choses toutes propres à indigner l'empereur contre le Thibet, et à lui faire craindre la puissance de cet état. Ly-mi proposa d'engager le roi du Yun-nan, les princes des Indes et le Khalife dans les intérêts de la Chine. Il insista pour le Khalife comme étant l'ennemi du Thibet, et le plus puissant prince d'occident, d'ailleurs porté à bien vivre avec les Chinois; l'empereur suivit les vues de Ly-mi. Il promit une princesse au Ko-han; il envoya des députés au roi du Yunnan, aux princes des Indes et au Khalife. Ly-mi fit régler le nombre des Tartares Hoey-he qui pourraient être à la suite de leurs envoyés, et le nombre des chevaux qu'on acheterait d'eux.

#### NOTE.

Il y a apparence que le général Ly-ching sut disculpé des fautes qu'on lui imputait, car à la dixième lune, il était à la cour.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la dixième lune, le Ko-han des Hoey-he sit partir sa sœur et les épouses de ses grands officiers pour aller

Année 788.

Année 788.

au-devant de la princesse chinoise qu'on lui donnais pour épouse. Elle fut déclarée Ko-tun (reine.) Au lieu nom de Hoey-he, il souhaita que sa nation eût à l'ave le nom de Hoey-hou. Hou exprime un grand oiseau do. le vol est fort rapide. Le roi du Thibet fit entrer un armée dans le Sse-tchouen. Le roi du Yun-nan fit marcher aussi une armée pour agir de concert avec les Thibétains; ce n'était qu'une feinte; ce roi ne voulait pas encore se déclarer ouvertement pour la Chine. Le roi du Thibet, mécontent du retardement des opérations de la campagne, maltraita les sujets du roi du Yun-nan: celui-ci prit cette occasion pour secouer le joug des Thibétains. Ouey-kao, général dans le Sse-tchouen, repoussa les Thibétains, et ils prirent la fuite.

Aunee 789.

Le ministre Ly-mi mourut dans un âge très-avancé à la troisième lune. (1) Ouey-kao, général du Sse-tchouen, remporta de grands avantages sur les Thibétains, à la dixième lune, près de la rivière Ta-tong-ho. Les Thibétains furent encore battus par les Hoey-hou, à la douzième lune,

1er avril.

Jour Kia-tchin. auprès de Pe-ting. Les Thibétains étaient venus jusque-là faire des courses; les Hoey-hou avaient promis à l'empereur de courir sur les troupes du Thibet quand elles attaqueraient les frontières de la Chine. A cette douzième lune, le Ko-han des Hoey-hou mourut. Son fils Tchongtchin fut fait Ko-han.

Année 790.

<sup>b</sup> 31 janyier.

A la dixième lune, (2) le Ko-han Thong-tchin fut tué par son frère cadet; celui-ci se fit d'abord déclarer Ko-han, mais les troupes indignées tuèrent ce meurtier, et déclarèrent Ko-han, A-tcho fils de Tchong-tchin. A-tcho

<sup>(2)</sup> La quatrième lune fut interca-(1) Première lune, premier jour Kiatchin, b éclipse de soleil.

envoya Mey-lou, un de ses favoris, pour faire part à l'empereur de la mort de son père, et de son avénement au trône des Hoey-hou; il priait l'empereur d'y donner son consentement.

Année 790

Les Thibétains étaient battus dans le Sse-tchouen, mais ils devenaient de plus en plus redoutables par leur fréquentes courses dans le territoire des villes du Chen-sy. Cette année 790, ils défirent l'armée des Hoey-hou dans le district de Pe-ting. A près cette victoire, ils se rendirent maîtres de Pe-ting, poste très-important et des forteresses chinoises du Gan-sy. La ville et forteresse de Sy-tcheou (Turphan) tint ferme contre l'armée du Thibet et resta fidelle à l'empereur. Les Thibétains devinrent très-puissans par ces conquêtes.

#### NOTES.

l'antiquité. Quoiqu'assez souvent maltraité par des grands envieux et puissans, il ne pensa jamais à se venger; il eut de la peine à désabuser l'empereur sur le ministre Lou-ky, pour qui ce prince conservait de l'affection. Il donna jusqu'à la mort des avis trèssages à l'empereur sur le choix de bons ministres et sur l'attention qu'il devait mettre à voir par lui-même l'état des affaires. Ly-mi était philosophe; il aimait à discourir sur les Esprits. On traite de faux et de méprisable ce qu'il disait là-dessus; cependant il avait l'esprit excellent. (1)

2º L'empereur, qui était d'un naturel inconstant et un peu avide, avait, malgré ses déclarations précédentes, rétabli beaucoup d'impôts: Ly-mi le détermina à les abolir encore.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la huitième lune, les Hoey-hou battirent les Thibé-

Année 791.

(1) Il avait examiné avec soin la Tao; il passe pour avoir favorisé la secte doctrine des lettres, celles de Fo et de Tao.

Année 792.

tains dans le territoire de Ning-hia du Chen-sy, et à la neuvième lune, ils envoyèrent à la cour les pri niers qu'ils avaient faits dans le combat. A la sept lune, malgré les représentations du ministre Lou-tchl l'empereur, qui aimait à l'excès les louanges, donna une grande autorité à Pey-yen-ling, homme artificieux et propre à causer du trouble, mais qui savait flatter. D'ailleurs il avait peu de talent pour bien discerner les bonnes et les mauvaises qualités dans les mandarins. Il y eut dans le Kiang-nan de grandes inondations, (1) qui réduisirent une infinité de gens à la misère. Bien des flatteurs étaient portés à cacher à l'empereur ce qu'on avait souffert et ce qu'on souffrait encore. A la huitième lune, Lou-tchi fit nommer des commissaires pour visiter les provinces, consoler et secourir les affligés. A la neuvième lune, a le général Ouey-kao, dans un combat auprès de la ville de Ouey-tcheou du district de Ting-tou-fou, capitale du Sse-tchouen, désit l'armée des Thibétains, et fit prisonnier leur grand général. (2)

Jour Ting-sse. 25 septembre.

#### NOTES.

1º L'an de J.-C. 785 fut la première année appelée Tchin-yuen du règne de l'empereur Te-tsong. Au temps des premières années Tchin-yuen, le Khalife Ga-lun ou A-lun eut guerre avec le roi du Thibet. On ne dit rien dans l'histoire chinoise des événemens de cette guerre. Il y est dit que Ga-lun avait succédé à son frère, le Khalife Mi-ti. Ces Khalifes sont appelés par l'histoire chinoise, à Robe-noire. Les états du Khalife Ga-lun confinaient avec ceux du roi du Thibet, aux pays du Tokharestan et du nord des Indes. Les rois du Thibet avaient fait des conquêtes de ce côté-là. Le Khalife, que l'histoire chinoise appelle Ga-lun ou A-lun ou Go-lun,

b 19 novembre.

<sup>(1)</sup> Il y eut plus de trente mille personnes qui périrent dans les eaux.

<sup>(2)</sup> Onzième lune, premier jour Gintse, b éclipse de soleil.

charlemagne: à l'année 798, le Khalife envoya des ambassadeurs impereur de la Chine.

Année 792.

Il y a apparence que la guerre entre le Khalise et le roi du substitut une conséquence des négociations ménagées par le ministre Ly-mi; on ne dit pas si, par suite de ces négociations, les princes des Indes voisins du Thibet sirent la guerre à ce royaume.

Ly-mi disait à l'empereur que les princes des Indes haïssaient les Thibétains.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la première lune, a on mit pour la première fois un impôt sur le thé. A la cinquième lune, Ouey-kao entra dans les terres des Thibétains à l'ouest du Sse-tchouen, et ruina plus de cinquante de leurs forteresses. Il invita le roi du Yun-nan à envoyer ses troupes contre le Thibet. Le roi ne voulut pas encore se déclarer ouvertement: il fit bâtir une bonne forteresse sur les limites pour se mettre à couvert; il envoya à Ouey-kao un officier avec une lettre, où il disait étre dans la disposition de reconnaître l'empereur pour son souverain. L'envoyé du Yunnan alla à la cour; l'empereur ordonna à Ouey-kao d'envoyer un député au roi de Yun-nan pour l'assurer de la protection de l'empereur.

Le général Ly-ching mourut à la huitième lune. L'histoire dit, qu'il était grand capitaine et sage ministre; su elle blâme Te-tsong d'avoir laisse ce grand homme sans emploi pendant les sept dernières années de sa vie. Pendant ce temps-là, dit-elle, Ly-ching aurait rendu de grands services à l'empire.

Le général Ouey-kao envoya un mandarin au roi du Yun-nan. Le mandarin lui porta un ordre de l'empereur

Année 793. \*Au jour Koueyouey 20 février.

b A refer Kingsu. 15 septembre.

Aunée 794.

Année 194.

de reprendre son ancien titre de Nan-tchao, et de quitter le titre que le roi du Thibet lui avait donné, de faire mourir les Thibétains qui avaient été envoyés à sa cour. et d'attaquer le Thibet. Le roi consentit à tout; et en présence du mandarin, il fit serment dans un temple sur une montagne voisine. Le roi, après avoir fait mourir les Thibétains qui étaient à sa cour, fit prendre les devans à cinq mille hommes et les suivit ensuite à la tête d'une grande armée. Il entra sur les terres du Thibet, a fit prisonniers cinq princes tributaires du Thibet, soumit plus de cent mille personnes, et prit seize villes. Il envoya à la cour la nouvelle de son expédition. Il envoya encore son propre frère à la cour pour offrir son tribut et la carte de ses états. L'empereur lui envoya un grand mandarin avec les patentes pour l'installer roi de Nan-tchao. L'ambassadeur de l'empereur fut trèsbien reçu et regalé par le roi.

<sup>2</sup> Première lune jour *Gin-tchin*. 22 février.

Année 795.

A la quatrième lune, Pey-yen-ling, par ses intrigues, fit renvoyer de la cour le sage ministre Lou-tchi. A la cinquième lune, A-tcho, (1) Ko-han des Hoey-hou, mourut sans enfans. Son général Kou-ta-lou fut fait Ko-han, il eut le titre de Hoay-sin. C'était un prince d'une grande valeur et fort prudent.

b Jour Sin-hay. 4 septembre. Le général Ma-souy avait été fait prince; il avait toujours servi l'état avec zèle et fidélité: il s'était rendu illustre à l'armée. Il mourut à la huitième lune; b il était natif de Jou-tcheou, ville considérable de la province du Ho-nan.

## NOTES.

- 1º La montagne Tien-tsang est près de Ta-li-sou, grande ville
- (1) Il avait le titre de Fong-tching.

du Yun-nan. On prétend que sur cette montagne est un lac qui n'a beint de fonds; c'est ce que disent des livres chinois, et je n'ai arge d'en garantir la vérité. Sur cette montagne était le temple où Emeou-sun roi du Yun-nan sit le serment.

Année 795

L'injustice. Pey-yen-ling se disculpa par un placet, et l'empereur d'injustice. Pey-yen-ling se disculpa par un placet, et l'empereur crut tout ce qu'il lui disait. Il venait d'être fait ministre à la place de Lou-tchi; il sit encore chasser de la cour plusieurs bons mandarins, sous prétexte qu'ils étaient trop dévoués à Lou-tchi.

SUITE DE L'ABREGÉ DE L'HISTOIRE.

Le 6 septembre de l'année 796 fut le premier jour (1) de la huitième lune. On marque à ce jour une éclipse de lune. Dans le cours de cette lune, le ministre Pey-yen-ling mourut. A la cour et dans tout l'empire, on se réjouit de cette mort. L'empereur fut le seul qui parut regretter ce ministre. (2)

Année 796.

A la deuzième lune, on travailla aux fortifications de quatre places dans le territoire de King-yang-fou du Chen-sy, pour arrêter les courses des Thibétains qui pouvaient aisément entrer par-là dans le territoire de la cour. Les fortifications furent achevées avant que les Thibétains fussent en état de venir avec une armée pour s'y opposer.

Aunée 797.

Ki-li-tsan, roi du Thibet, mourut : son fils Tsou-tchi-tsien fut son successeur.

A la douzième lune, l'empereur nomma des eunuques pour acheter ce qui devait servir à l'usage de la cour.

(2) Il était natif de Pou-tcheou, ville nes samilles de l'empire.

<sup>(1)</sup> Dans le cycle ce jour est Sin-ouey. "du Chan-sy, et d'une des plus ancien-

144

Année 797.

Ces eunuques, abusant de leur autorité, vexaient les peuples, et se conduisaient comme de vrais voleurs. On sit des plaintes: un eunuque sut puni pour ses malversations, mais par intrigue et par argent, les autres eunuques gagnèrent des mandarins pour parler en leur saveur. Ils continuèrent d'avoir l'emploi d'acheteurs pour le parlais: cet emploi était sort lucratif pour eux.

### NOTES.

1º L'an 796, l'empereur fit revivre un ancien usage: sous le règne de quelques princes, les bonzes de la secte de Fo et de Tao faisaient dans un lieu destiné pour cet objet, le jour de la naissance de l'empereur, des explications publiques des dogmes de leur secte. Cette année 796, ces explications se sirent dans le palais même, en présence de l'empereur.

Annee 798.

- 2º L'année 798 la cinquième lune fut intercalaire.
- 5° La 14° année Tchin-yuen, (798) le Khalife Ga-lun envoya trois ambassadeurs à l'empereur; ils firent la cérémonie de se mettre à genoux et de frapper du front contre terre pour saluer l'empereur. Les premiers ambassadeurs des Khalifes, qui vinrent à la Chine, eurent d'abord de la peine à faire cette cérémonie. L'histoire chinoise rapporte que ces Mahométans disaient qu'ils ne se mettaient à genoux que pour faire la cérémonie au ciel. Dans la suite, étant instruits de cette cérémonie, ils n'eurent plus aucun scrupule pour la faire. C'est pour cela que l'histoire chinoise, en rapportant l'ambassade du Khalife Ga-lun, remarque que la cérémonie chinoise fut faite par les ambassadeurs mahométans, pour saluer l'empereur de la Chine.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 799.

Dans le cours de l'année 798, le gouverneur (1) de Nan-yang-fou du Ho-nan se révolta; il fit des courses dans le territoire de plusieurs villes du Ho-nan, il avait

<sup>(1)</sup> Il se nommait Ou-chao-tching : il était natif du territoire de Pe-king

voulu construire un canal dans le district de Nan-yangfou, l'empereur le lui désendit. Il ne voulut pas obéir, et prit les armes. Année 799.

Dans l'année 799, le gouverneur sit encore des courses et des pillages. La cour envoya une armée pour le repousser. Elle n'avait pas de général en chef, et les dissérens commandans n'étaient pas d'accord. Cette armée, étant arrivée dans le territoire de la ville Teng-song-hien, se dissipa d'elle-même. Le gouverneur sit un grand butin sur les suyards, en bagages et en vivres.

Le général Hoen-kien dont on a parlé, avait été honoré du titre de prince à cause de ses grands et longs services. Il était Tartare de la horde Hoen qui, au commencement de la dynastie Tang, campait au sud des monts Altay. Les empereurs de la dynastie Tang ont eu peu d'officiers qui aient réuni tant de bonnes qualités. Il avait un grand fonds de probité et de droiture. Sa fidélité et son zèle pour son souverain parurent avec éclat au siège qu'il soutint dans la ville de Fong-tien, contre l'armée du rebelle Tchou-tse. Il s'y comporta en héros prudent et intrépide; il passait pour très-habile dans l'art militaire. Il mourut à la douzième lune au jour Sin-ouey, et fut généralement regretté.

L'empereur somma Han-tsuen-y général de l'armée destinée de éprimer l'audace de Ou-siao-tching. Han-tsuen-y n'avait jamais commandé de corps de troupes; il avait été soldat, et devint mandarin par le crédit des eunuques dont il était créature. L'empereur ne pouvait plus mal choisir un général. Il avait du courage, mais il était fourbe, n'avait nulle expérience, et ne savait rien de l'art militaire. Dès les premières journées de la marche

Année 800;

Aunée 800.

F Cinquième lune,

8 juin.

23 août.

jour Keng-su.

jour Ping-yn.

de l'armée, toutes les troupes témoignèrent leur mécontentement. Ce général traitait mal les officiers, il n'avait aucun soin des malades, et n'avait nulle attention et nulle habileté pour donner des ordres à propos. La désertion fut grande, et les officiers étaient rebutés et indignés de se voir obligés d'obéir à un tel général. On était, à la cinquième lune, campé près de la ville de Yen-tchinghien, (1) quand Ou-siao-tching parut; le combat ne fut pas bien rude, l'armée impériale fut dissipée et mise en désordre. Le général voulut se fortifier, mais à la septième lune, il fut encore bien battu. b Ou-siao-tching, qui savait b Septième lune, bien que l'empereur était las de la guerre et ferait la paix sans peine, prit le parti de demander la paix en disant qu'il voulait se soumettre. L'empereur, qui ne savait rien de la défaite de son général, accepta la soumission du gouverneur, accorda une amnistie à tous ceux qui l'avaient suivi, et laissa Ou-siao-tching dans son gouvernement. On voit par-là jusqu'où allait le peu d'attention de l'empereur au choix de ses mandarins. Quelques grands flatteurs et les eunuques faisaient tout ce qu'ils jugeaient à propos. On fit accroire à l'empereur que Han-tsuen-y avait bien commandé; c'est ainsi que l'empereur Te-tsong laissait avilir son autorité.

NOTE.

Le général Ouey-kao était toujours vainqueur des Thibétains, sur les frontières du Sse-tchouen. Ce général était instruit de l'état des assaires de l'empereur dans le Ho-nat. Il avait d'abord proposé à l'empereur de mettre à la tête de l'armée un général expérimenté. Il y a apparence que les placets de Ouey-kao, sur ce point, n'étaient point vus de l'empereur.

(1) Dans le district de Kai-fong-fou.

On rapporte une éclipse du soleil au 15 juin , premie : de la cinquième lune de l'année 801.

Le gouverneur du pays de Ning-hia étant mort, l'empereur fut obligé de nommer le gouverneur que les troupes du pays souhaitaient avoir. Ce prince faible crut qu'il avait à craindre les suites d'une sédition, s'il ne contentait pas les troupes.

Les Thibétains saisaient des courses dans le Sse-tchouen. Le général Ouey-kao se mit à la tête de vingt mille hommes, et battit les Thibétains auprès de la ville de Ya-tcheou. b Ensuite il ruina sept. villes des ennemis, et trois grands corps de garde, brûla cent cinquante for- au jour Y-hay. tins, et tua plus de dix mille hommes. Ouey-kao avait investi la ville de Ouey-tcheou. Le roi du Thibet envoya son grand général Lun-mang-ge au secours de la place avec une armée de cent mille hommes; Ouey-kao se saisit de plusieurs défilés. Le général Thibétain tomba dans une embuscade à la première lune de l'année 802, et fut fait prisonnier. Son armée fut dissipée, et près de la moitié de cette armée ennemie périt. Malgré ces grands avantages, Ouey-kao ne put venir à bout de prendre Ouey-tcheou, et se retira à Tching-tou-fou, capitale du Sse-tchouen.

b Neuvième lune, 26 octobre.

Année 802.

L'année 803, (1) la sécheresse fut grande et la misère extrême. Un mandarin flatteur dit que la récolte était bonne, et qu'il n'était pas nécessaire de soulager le peuple, en le dispensant de payer le tribut de l'année. Un mandarin zélé-se récria contre cette dureté, et représenta la misère où on était réduit; il fut bien battu,

Année 803.

<sup>(1)</sup> La dixième lune fut intercalaire.

Année 804.

et mourut des coups qu'il avait reçus. L'illustre Har-yn était censeur il représenta avec véhémence la nécessité de soulager le peuple; il fut exilé. On exigea les tributs plus rigoureusement que jamais, et pour les payer, bien des gens furent forcés de vendre leurs maisons et leurs meubles les plus nécessaires. Un gouvernement si inique faisait bien murmurer contre les flatteurs et contre les cunuques.

L'année 804, le roi du Thibet (i) mourut; son frère (2) lui succéda.

Année 805.

Au premier jour de l'année 805, le prince héritier se trouvant fort malade ne put pas aller faire la cérémonie. L'empereur fut très-sensible à la maladie de son fils : le chagrin le rendit lui-même fort malade, et il mourut le 25 février, à âgé de soixante-quatre ans. Le 28 février, ble prince héritier fut installé empereur. (3) Il y eut amnistie; on abolit les impôts extraordinaires.

jour Kouey-sse.

De Première lune,
jour Ping-chin.

≥ Première lune,

Chun-tsong, Empercur.

L'empereur, étant prince héritier, se plaisait fort à la conversation de Ouang-pi et de Ouang-chou-ouen; le premier était un habile lettré; le deuxième était un bon joueur d'échecs; il avait d'ailleurs lu l'histoire, et croyait être habile pour les affaires; il y était médiocrement versé, et il était fourbe. Tous les deux furent grands amis et se firent beaucoup de créatures. Quelques eunuques leur étaient attachés, mais le plus grand nombre leur était contraire. La plupart des grands et des mandarins faisaient peu de cas des deux favoris, et ne les aimaient pas; ils abusaient de l'autorité que leur donnaient les grands postes où l'empereur venait de les placer. L'empereur ne

<sup>(1)</sup> Il se nommait Tto-tchi-tsien.

<sup>(2)</sup> Il s'appelait Sse.

<sup>(3)</sup> Gest l'empereur connu sous le titre de Chun-tsong.

pouvait parler; il ne pouvait que lire et écrire. Il ordonna à certains eunuques de recevoir les placets des grands, d'en conférer avec plusieurs grands qu'il nomma, au nombre desquels étaient ses deux favoris.

Les eunuques du parti des deux favoris auraient bien souhaité de voir un prince héritier de leur goût. Le prince Ly-chun, fils aîné de l'empereur, était fort éclairé, ennemi de la fourberie et d'une grande droiture. Les deux favoris et ceux des eunuques qui leur étaient attachés, travaillaient pour l'exclure; mais le parti contraire prévalut sans que les deux favoris le sussent. L'empereur, par le conseil des eunuques les plus expérimentés, nomma le prince Ly-chun prince héritier. L'empereur connaissait par lui-même le mérite du prince. Les deux fa- jour Kouey-sse. voris s'aperçurent bientôt qu'ils n'avaient pas sur l'esprit de l'empereur, autant d'ascendant qu'ils l'avaient cru.

\*Troisième lune, 26 avril.

## NOTES.

- 1º L'empereur Te-tsong avait beaucoup d'esprit, et de son naturel il était assez doux, mais il était inconstant et trop peu attentif; il se laissa trop gouverner par ses cunnques et par quelques mandarins flatteurs, fourbes, intéresses et d'ailleurs de peu de talent : quand il fut monté sur le trône, il laissa gouverner Ko-tse-y, et on espérait un heureux et glorieux règne: on se trompa. Il ne sut guère profiter des bons avis de Ly-mi et de Lou-tchi. Après le siége de Fong-tien, ce prince faisait encore espérer beaucoup, mais bientot après il sit voir qu'il ne savait pas bien se corriger.
- 2º. L'empereur Chun-tsong avait très-bien étudié, il était habile, réglé dans ses mœurs et fort réservé.
- 3º Le sage Lou-tchi était rappelé à la cour, lorsqu'il mounut regretté des grands, des gens de lettres et du peuple; c'était un homme d'un vrai mérite:
- 4º A la troisième lune, l'empereur renyoya du palais beaucoup de femmes et surtout plus de trois cents comédiennes.

Année 805.

SUITE DE L'ABRECÉ DE L'HISTOIRL

Ouey-kao, gouverneur de Sse-tchouen, exhortait l'empereur à se décharger du soin des affaires, et à remettre l'empire au prince héritier; d'autres grands seigneurs de la cour et des princes lui proposèrent la même chose; ce prince, à la huitième lune, fit assembler les grands, et leur ordonna de délibérer sur ce point; presque tous furent du sentiment de Ouey-kao.

\*Huitième lune, jour Y-sse.

> Hien - tsong, empereur.

lune, jour Koueytcheou.

L'empereur fit pour lors déclarer qu'il remettait l'empire au prince héritier, et ordonna à tous ses sujets de le reconnaître pour leur souverain, cela fut exécuté le 5 septembre a de l'année 805. Le prince héritier (1) prit possession de l'empire avec les cérémonies ordinaires. Il y eut amnistie et de grandes largesses dans tout l'empire; on sit des réjouissances publiques, parce que les bonnes qualités du nouvel empereur faisaient espérer que les peuples seraient heureux. Ouang-pi mourut de chagrin, de voir le prince héritier monté sur le trône; Ouang-chou-ouen fit trop paraître son mécontentement; il eut quelque temps après ordre de se donner la mort. A la huitième Le 13 septembre b, Ouey-kao, gouverneur du Ssetchouen, mourut avec la juste réputation d'un des grands les plus illustres de l'empire. Il gouverna cette grande province avec beaucoup d'intégrité, de zèle et de prudence. Il faisait observer une discipline exacte aux troupes, et il en était craint, estimé et aimé. Quand les soldats ou leurs fils se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, il leur donnait libéralement de quoi faire la dépense. Si les soldats mouraient ou chez eux ou à

(1) C'est l'empereur connu sous le titre de Hien-tsong.

Année 805

l'armée, il avait soin de pourvoir à la subsistance des veuves et de leurs familles. Il dispensait quelquefois du tribut ordinaire; malgré cela, la cour recevait régulièrement ce que la province lui devait donner par an; l'abondance régnait partout, et il n'y avait aucun mécontent, ni parmi les troupes, ni parmi les lettrés et mandarins, ni parmi le peuple. Il était, par son courage, son activité et sa science militaire, la terreur des Thibétains. A sa mort, la douleur fut universelle; on érigea un beau bâtiment pour y honorer sa mémoire; on y plaça son portrait, et on lui donna letitre d'esprit tutelaire du pays. Cet homme illustre était natif du pays de Sigan-fou. L'empereur Te-tsong l'avait fait prince.

A la onzième lune, Hoay-sin, Ko-han des Hoey-hou mourut; son fils Teng-li fut fait Ko-han.

Après la mort de Ouey-kao, gouverneur du Sse-tchouen, Lieou-pi, commandant dans la partie orientale de cette province, se mit en possession du gouvernement; il pria l'empereur de le confirmer dans ce poste. L'empereur s'y refusa d'abord, mais ensuite il lui accorda ce qu'il demandait. L'empereur était den résolu à punir à la première occasion la hardiesse de Lieou-pi: il nomme un commandant dans la partie orientale de Sse-tchouen.

NOTES.

no Le 27 octobre de l'année 805, Kiu-tan urut; c'était un homme qui avait de grands talens. Il fut employé dans les sinances, jour Tingyeou. officier d'armée, ministre d'état, et dans ces divers emplois il se sit beaucoup de réputation. C'était un homme de bon conseil et très-sidèle à son souverain; il était habile dans les livres chinois, et se piquait d'avoir de grande connaissances sur la géographie. Il était de la ville de Nan-pi-hien dans le district de Tsang-tchcou, de la dépendance de Ho-kiensfou du Pe-tche-ly.

Année 80

2º Kia-tan sit une carte géographique de 30 pieds en large el de 33 pieds en long. Un pied chinois a 10 pouces, ainsi sa longueux était de 335 pouces et sa largeur de 300 pouces. Chaque pouce contenait 100 ly, la carte avait donc 30,000 ly, en long et 33,000 ly, en large. C'est-à-dire que la carte comprenait un espace de pays de 50,000 ly en long et de 53,000 ly en large. Elle était divisée en carrés d'un pouce et de 100 ly chacun. On sait que 1,800 pieds font un ly, mais comme les pieds sont dissérens, les ly sont aussi dissérens.

5º La carte de Kia-tan comprenait l'empire de la Chine, et outre cela les pays hors de la Chine qui lui étaient connus; il joignit à sa car des explications fort amples : l'empereur fut charmé à la vue de cette carte. Kia-tan était fort riche; il avait fait une étude particulière de l'histoire et de la géographie. Les grands emplois qu'il avait eus l'avaient mis en état d'être instruit sur les pays qu'il plaça dans sa carte, et pour la faire il n'épargna rien. Cette carte et les explications devaient nécessairement contenir des choses curieuses; ce grand ouvrage n'existe plus. On le cite souvent, mais les cartes chinoises, qui existent sur les pays étrangers, sont très défectueuses. Dans celles qui passent pour les meilleures, on a imité la méthode de Kia-tan, qui consistait à faire des carrés de 100, de 200, de 400 et de 500 ly. Pour ce qui regarde la Chine, à la réserve de la partie occidentale du Yun-nan, il y a des cartes faites sur le modèle de celle de Kia-tan, qui sont asse exactes, soit pour la distance du nord au sud, soit pour celle de l'est à l'ouest. Le pied dont se servit Kia-tan paraît avoir été celui dont Y-hang s'était servi; ce pied est plus petit que notre pied de roi. Kia-tan savait la hauteur du pôle des villes de la Chine, des capitales du Tong-king, de la Cochinchine, de plusieurs lieux de Tartarie et de la Corée. Il devait avoir des councissances assez exactes du Japon, de la Tartarie. vers les 50 et 56e degrés de latitude des Indes, de tous les pays d'occident jusqu'à la Mer caspienne; il devait savoir en gros la situation de l'Arabie, de la Perse et de Constantinople. Il paraît que les Chinois n'avaient d'abord que des idées fort confuses sur les pays au sud de la ligne et à l'ouest de la Mer rouge. On avait une carte de Corée et du Tong-king.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE. (1)

Annee 806.

Lieou-pi, devenu trop fier du gouvernement qu'il avait obtenu, demanda à l'empereur d'être gouverneur général de tout le pays du Sse-tchouen; il fut resusé. Il prit alors les armes et se révolta. L'empereur nomma Kaotsong-ouen (2) général de cavalerie pour aller réprimer lunc. Lieou-pi. Ce général, après avoir pris les ordres de la cour, se rendit dans le Sse-tchouen à la deuxième lune avec de bonnes troupes. Kao-tsong-ouen était bon officier, estimé et aimé. Lieou-pi était lettré, mais fier, et il ne savait presque rien de l'art militaire. Le général de l'empereur, après avoir pris quelques forteresses du district de Tching-tou-fou capitale du Sse-tchouen, battit partout les troupes du rebelle. (3) Il fuyait vers le Thibet, lorsqu'il fut pris et mis aux fers. Kao-tsong-souen entra b sans presqu'aucune résistance dans Tching-tou-fou; il n'y eut pas jour Sin-har. le moindre désordre. Un mandarin crut faire sa cour au général, en lui offrant deux concubines de Lieou-pi qui étaient d'une rare beauté. Le général les renvoya sur-lechamp, et les fit épouser à des officiers qui n'étaient pas encore mariés. Lieou-pi fut conduit à Si-gan-fou; il y eut la tête tranchée, et l'on fit mourir aussi ses complices.

a A la première

b Neuvième lune, 5 novembre.

Dixième lune, jour Ou-tse.

12 décembre.

Le Ko-han des Hoey-hou envoya un ambassadeur à la fin de l'année pour rendre hommage. Cet ambassadeur amena avec lui des religieux appelés Mo-ny, l'empereur donna à ces Mo-ny un emplacement pour bâtir un temple, et il leur y fit faire les exercices de leur religion.

NOTES.

1º Les Hoey-hou, ci-devant appelés Hoey-he, avaient des carac-

(1) Au commencement de l'année il y eut amnistie.

(2) Il était natif de Pe-king.

(3) La huitième lune fut intercalaire.

Année 806.

tères, mais on ne dit pas en quel temps ils curent ces caractères; on ne dit pas non plus si ces caractères leur furent communiqués par les Mo-ny. On ne dit pas davantage en quel temps les Hoey-hou commencèrent à avoir des Mo-ny. Les autres Tartares de l'est, du nord et du nord-ouest de la Chine, n'avaient ni caractères, ni religieux, ni bonzes. L'histoire dit que le sens du mot Mo-ny est celui de religieux. Ces Mo-ny étaient fort respectés et estimés chez les Tartares Hoey-hou.

a 11 février.

2º Au jour Kia-chin de la première lune de l'aunée 806, l'empereur Chun-tsong mourut.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 807.

L'empereur avait ordonné au prince Ly-ki de venir à la cour. Ce prince était de la famille impériale; il faisait son séjour à Tching-kiang-fou, ville considérable du Kiang-nan; il en était gouverneur et des villes considérables, riches et bien peuplées dépendaient de son gouvernement. Il crut qu'on avait des soupçons contre lui; il craignit le voyage de la cour, et se révolta hautement. (1) Il commença par faire mourir plusieurs commandans qu'il croyait peu attachés à ses intérêts, et envoya dans le Kiang-nan et dans le Tche-kiang, des députés à plusieurs gouverneurs des places pour les inviter à se joindre à lui. Quelques-uns de ces gouverneurs, sidèles à l'empereur, firent mourir les envoyés du prince Ly-ki et exhortèrent les gouverneurs voisins à être fidèles. Le prince Ly-ki ayant levé des troupes, en donna le commandement à un bon officier nommé Tchang-tse-leang.

L'empereur ayant appris la révolte du prince Ly-ki, le dégrada et sit ôter son nom du catalogue des princes du sang. Il nomma un général, et l'armée impériale se disposa à marcher vers le Kiang-nan. Le général Tchang-

<sup>(1,</sup> Ce sut dans la quatrième lune.

tse-leang avait beaucoup de prudence, et il savait le Acude 807. métier de la guerre. Il vit aisément que le prince Ly-ki aurait du dessous. Il y avait un homme sage de ses amis, nommé Pey-hing-li; avant de partir pour aller se mettre à la tête des troupes, il alla voir cet ami, et ils se communiquèrent leurs vues sur la démarche du prince Ly-ki. Ils convinrent de faire leurs efforts pour éviter l'effusion de sang; ils résolurent de tâcher de se saisir de la personne de Ly-ki et de lé faire conduire à la cour. Cette résolution prise, Tchang-tse-leang partit pour l'armée, il assembla les principaux officiers, il leur représenta les suites d'une révolte, et ce qu'ils avaient à craindre pour eux et leurs familles, et leur fit voir qu'il valait mieux pour leur honneur et le bien commun se saisir de Ly-ki. Tous entrèrent dans les vues du général: sans avertir les soldats de leur dessein, ils firent rebrousser chemin à l'armée pour prendre le chemin de Tchingkiang-fou. Pey-hing-li voyant l'armée près de la ville, avertit plusieurs des principaux de la ville; le général entra dans la ville, et bien escorte de bons officiers, il se rendit avec Pey-hing-li au palais du prince; ils se saisirent de lui, et le conduisirent eux-mêmes à la cour où il fut mis à mort b comme rebelle. Il était magnifique dans son palais et avait de grandes richesses : tout fut confisqué au profit des peuples du Kiang-nan. On récompensa li- jour Kia-tchin. béralement Tchang-tse-leang, Pey-hing-li et les autres officiers.

4 Dixième lune, jour Kouey-yeou. 22 novembre.

b Onzième lune,

3 décembre.

### NOTE.

On sit le dénombrement des troupes impériales de l'empire, on trouva que leur nombre s'élevait à plus de 820,000 hommes. Les trésors de l'empire étaient épuisés, les provinces avaient extrêmement souffert, Année 808.

il était dissicile qu'un si grand nombre de troupes sût bien payé et entretenu. Il y a apparence que parmi ces troupes, il y en avait beaucoup qui étaient hors de service, soit par vieillesse, soit pour d'autres causes.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Les Turcs Cha-to habitaient d'abord près d'un lac (1) vers le sud-ouest de Turphan; ils allèrent ensuite camper près de la forteresse chinoise de Pe-ting, et ils servaient bien les Chinois. Quand le roi du Thibet se rendit maître de Pe-ting, les Turcs devinrent ses sujets; ce roi les fit tous venir au pays de Kan-tcheou du Chen-sy. Cette petite horde Cha-to avait près de trente mille hommes; leurs chefs passaient pour bons capitaines, et les soldats étaient de grands guerriers. Les Hoey-hou avaient fait des conquêtes sur les Thibétains aux frontières du Chensy. (2) Le roi du Thibet avait des soupçons sur la fidélité des Turcs Cha-to, et appréhendant que les Hogy-hou ne les débauchassent, il résolut de faire encore transmigrer les Cha-to. Tchou-ye-tsing-tchong, chef de la horde, et son fils Tchy-y, mécontens de cette résolution du rai, résolurent de se donner à la Chine, et se mirent en marche cette année 808. Les Thibétains assemblèrent un grand nombre de troupes pour les poursuivre: ce furent des combats continuels; les Thibétains perdirent beaucoup des leurs, et les Cha-to perdirent près des deux tice de leur monde. Quand ils arrivèrent à Ling-tcheou, a il n'en restait qu'à peu-près 10,000. Peu de jours après leur arrivée à Ling-tcheou, le frère du chef des Cha-to arriva

A la 5º lone.

Sou-tcheoughu Chen-sy, hors de la Grande-Muraille et au-delà du fleuve Hoang-ho.

<sup>(1)</sup> C'est le lac de Lop.

<sup>(2)</sup> Les Thibétains s'étaient rendus moitres des pays de la Tartarie qui sont stads entre les villes de Kan-tcheou et

Annee 808.

plus de sept-cents hommes de cavalerie. Le gouverneur chinois reçut très-bien les Cha-to, leur sit donner des provisions et avertit l'empereur. L'empereur loua la conduite du gouverneur, mit les Cha-to au nombre de ses sujets, et donna à leurs chefs des emplois militaires et des pâturages. (1)

Ouang-go, gouverneur du pays de Hoay-gan dans le Kiang-nan vint à la cour dans la septième lune, avec des présens fort riches pour les eunuques. Il aspirait à être ministre et n'avait pas les talens nécessaires. Un grand présenta à l'empereur le ridicule de la prétention de Ouang-go. Les eunuques reçurent l'argent et les présens de Ouang-go, lui firent de grands complimens, mais se donnèrent bien garde de le proposer pour ministre. L'empereur, sans en avoir délibéré avec qui que ce fût, choisit Pey-ki pour ministre. Peu de temps auparavant, Pey-ki avait été cassé d'un poste considérable qu'il avait. L'empereur connaissait le mérite de ce grand et lorsqu'on y pensait le moins, il le fit ministre. a Son grand talen, sa probité, sa droiture et ses autres bonnes qua- jour Ping-chin. lités le rendaient digne de ce poste honorable. Il travailla d'abord à mettre bien au fait l'empereur, et à le porter à gouverner selon les vues des anciens sages, et en particulier selon le plan du célèbre Ko-tse-y et autres grands ministres de la dynastie.

\* Neuvième lunc: 11 octobre

Il y avait une grande famine dans les provinces méridionales; l'empereur se fit une grande réputation par le soin qu'il eut de soulager les peuples. A la première lune, il fit partir de la cour de bons mandarins pour aller distribuer les sommes d'argent nécessaires pour

Année Sogn

b 27 juillet.

<sup>(1)</sup> Septième lune, b premier jour Sin-sse, éclipse de soleil.

Anuse Sog.

secourir libéralement ceux qui avaient souffert. Après la troisième lune, (1) l'empereur sit sortir du palais beaucoup de femmes, et montra beaucoup de tendresse pour ses sujets par ses largesses et les libéralités qu'il fit à ceux qui en avaient besoin; le prince Ning fut déclaré · Troisième lune prince héritier a

intercalaire, jour -mao.

9 mai.

Un eunuque, (2) favori de l'empereur; avait fait bâtir une tour et une grande salle où il voulait placer une table de marbre avec un éloge magnifique de l'empereur. Ce prince cut la faiblesse d'y consentir et d'ordonner à Lykiang, un de ses grands, de composer l'éloge: ce seigneur écrivait élégamment. Ly-kiang fit à l'empereur de si fortes représentations sur la vanité qui était le principe de la permission qu'il avait donnée pour ériger le monument, que l'empereur, honteux d'avoir fait connaître son faible, fit abattre la tour, et ne voulut pas entendre parler de l'éloge qu'on devait faire graver. La représentation de Ly-kiang est une pièce d'éloquence chinoise fort estimée des lettrés.

Après la mort du gouverneur du pays de Tchingting-fou, son fils se déclara gouverneur sans attendre la permission de l'empereur. Dans un grand conseil qui se tint à ce sujet, les uns étaient d'avis de ne pas permettre une telle entreprise; les autres représentaient le danger de refuser au fils du gouverneur ce qu'il demandait à l'empereur, quoique, par voie de fait et de sa propre autorité, il eût d'abord pris possession du gouvernement. L'empereur prit le parti de dissimuler: il confirma le gouverneur dans son poste, mais à condition de céder quelques villes à son gendre. Le gouverneur accepta la

tsou-y, il était de la province du Fou-(1) La 3º lune fut intercalaire.

<sup>(2)</sup> Son nom était Tou-tou-tching- kien.

condition. Le gouverneur de Ta-ming-fou exhorta celui de Tching-ting-fou à ne pas diviser ainsi les districts de son gouvernement, et ils firent ligue ensemble. Le gouverneur de Tching-ting-fou fit mettre en prison son gendre. Sur le refus qu'il fit a d'exécuter l'ordre de l'empereur de mettre en liberté le seigneur prisonnier, l'em-jour Sin-sse. pereur sit partir des troupes, et il nomma un eunuque pour être général de cette armée. Les grands se récrièrent contre cette nomination; l'empereur prit un milieu: l'eunuque fut véritablement général, b mais sans en avoir la patente, et on lui donna pour adjoint un bon officier. jour Koney-ouey. En même temps l'empereur ordonna en secret à un officier général d'aller avec un corps à part, attaquer quelques villes du gouvernement de Tching-ting-fou, quand l'armée impériale serait occupée à reduire les gouverneurs rebelles. L'eunuque fut bien battu, et on regretta beaucoup la mort de l'officier général qui lui avait été donné pour adjoint : il fut tué c dans un combat où il avait fait paraître beaucoup de valeur. Après sa jour Ki-sse. mort, les officiers se tinrent tranquilles sans vouloir obéir à l'eunuque.

Le corps de réserve commandé par le général à qui l'empereur avait donné des ordres secrets, attaquait avec vivacité et avec succès des places importantes du district de Tching-ting-fou. Le gouverneur sut qu'une nouvelle armée impériale allait venir; il appréhenda les suites de cette guerre, et écrivit humblement à l'empereur, en offrant de se soumettre à tout ce que le prince ordonnerait. L'empereur reçut la soumission du gouverneur, et le confirma dans son poste det dans ses titres. L'eunuque eut jour Ting-ouer. la hardiesse de venir à la cour dans l'équipage d'un gé-

Année 809.

Dixième lune, 19 novembre.

Divieme lune, 21 novembre.

Année Sto.

· Première lune, 7 mars.

d Troisième lune, 12 août.

Année 809.

néral triomphant. Le ministre Pey-ki, Ly-kiang et tous les grands furent indignés; ils demandèrent à l'empereur justice d'une telle hardiesse, dans un homme qui avait été battu dans toutes les occasions, et qui s'était si mal conduit. L'empereur crut qu'en honneur, il devait casser l'eunuque de tous ses emplois : c'est ce qu'il fit ; le peuple en témoigna une joie incroyable. A la onzième lune, le ministre Pey-ki devenu infirme demanda à se retirer. L'empereur, après bien des refus, y consentit \*Onzième lune, enfin malgré lui; \* il avait une grande estime pour ce digne ministre.

jour Keng-chin. 23 décembre.

## NOTES.

b A la 7º lune.

1º Le roi du Thibet sit proposer, l'année 800, b une voie d'accomodement; l'empereur y donna les mains; mais il n'y ent rien de conclu, parce que les Thibétains continuaient toujours à faire des courses.

c A la 11º lune.

2º L'année 809, c Suen-ko-kuen, roi du Yun-nan, mourut. Son fils Kuen-long-tching lui succéda.

5º L'empereur avait donné des ordres pour défendre aux gouverneurs des provinces de lui faire des présens : il permit en 809 à un de ses gouverneurs (1) de lui en faire; ce prince voulait que cela fût tenu secreta ministre Pey-ki et Ly-kiang vinrent à le savoir. Ly-kiang sit une représentation très-forte; l'empereur n'y trouva pas à redire. Pey-ki, qui était censeur et ami de Ly-kiang, le secondait très-bien dans les représentations. L'empereur confirma son ordre; il sit mettre l'argenterie offerte par Pey-kun dans le trésor public, et excusa ce seigneur, en disant qu'il n'avait pas su à temps l'ordre qu'il avait donné.

4º Ly-kiang était estimé et craint par l'empereur. Ce prince était bon; il voyait très-bien ce qu'il fallait faire, mais son attachement pour les sectes de Tao et de Fo, et sa complaisance pour les cunuques, ont fait tort à sa réputation.

<sup>(1)</sup> Il se nommait Pey-kun.

5° Ly-kiang était natif du pays de Tching-ting-fou dans le Pe-tche-ly. Le P. du Halde (1) parle de la représentation faite par Ly-kiang. Il dit que le nom du seigneur qui offrit le présent était Fey-kun: il faut dire Pey-kun.

Année Sog.

6° Le ministre Pey-ki était de Pou-tcheou, ville considérable du Chan sy. Il était bien fâché de voir l'empereur si complaisant pour les cunuques, et si attaché aux sectes de Fo et de Tao. Le chagrin eut beaucoup de part à la demande qu'il fit de se retirer.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Au commencement de l'année 811, l'empereur entêté des dogmes des sectes de Fo et de Tao, et surtout de ce qui concernait le secret de devenir immortel, fit, en parlant à ses grands, tomber le discours sur ces sectes. Le ministre Ly-fou (2) qui savait le faible de l'empereur sur ce point, lui rappela le souvenir de ce que l'histoire reproche à certains empereurs, sur le désir qu'ils avaient eu de devenir immortels en prenant des breuvages, et pour rendre plus sensible ce qu'il disait, il rappela au prince que l'illustre empereur Tay-tsong, second de la dynastie, ayant pris un remède d'un Indien pour se rendre immortel, en fut malade à l'extrémité. Après cela, le ministre parla de ce qu'il y avait de dangereux et de funeste dans les sectes de Fo et de Tao pour le bon ordre et les mœurs, et il exhorta l'empereur à abandonner ces sectes pernicieuses, et à ne penser qu'à suivre les règles de la saine doctrine. Ce discours ne fit nul plaisir à l'empereur.

Année Sir.

L'empereur sit assembler les grands à la sixième lune, pour délibérer sur les dépenses de l'état. Ly-ki-sou lui sit le rapport suivant : « L'empereur entretient plus de huit cent mille hommes de guerre. Les marchands,

<sup>(1)</sup> Tom. II, pag. 629, in-4.

<sup>(1)</sup> Il était natif du district de Tching-ting-fou.

Anuée Sit.

les bonzes de Fo et de Tao et ceux qui ne travaillent pas aux terres, sont de dix parties, cinq ou six; et ainsi, de tous les sujets de l'empire, il n'y a que trois parties à peu près qui travaillent à la sueur de leur front, et c'est à la faveur de ce rude travail que les sept autres parties doivent trouver de quoi manger et s'habiller. Le nombre des mandarins (1) qui ont des appointemens n'est pas au-dessous de dix mille. Beaucoup de bourgs sont devenus villes du troisième ordre : il a fallu y mettre de nouveaux mandarins. Par la même raison, ce nombre a dû être augmenté pour celui des villes du second et du premier ordre Selon l'ancienne règle, un mandarin du premier rang avait par mois mille mesures de grains ou de riz, et trois mille taels. (2) Les malheurs de la guerre ont obligé d'augmenter et le nombre des mandarins, et leurs appointemens, en sorte qu'on a vu jusqu'a neuf mille taels donnés par moisaux grands du premier ordre. Pour les autres mandarins, l'un portant l'autre, cela va à mille taels (3) par mois, et même un peu plus depuis quelque temps. » En conséquence de l'ordre que donna l'empereur pour delibérer sur le nombre des mandarins à réformer, on diminua ce nombre, et la diminution fut de mille sept cent. On diminua à proportion le nombre des villes du premier, du deuxième et du troisième ordre.

Un particulier, pour venger la mort de son père, tua \* A la neuvillance le meurtrier; a ensuite il alla se remettre entre les mains de la justice. On examina ce qui est dit dans l'ancien

lune

nombres chinois, ou pour lessommes, ou pour les mois ou lunes. Je voudrais encore examiner, je medéfie de l'exactitude du compte. Je crois qu'au lieu de paye par mois, il faut mettre paye par an.

<sup>(1)</sup> Il ne s'agit pas ici des officiers de gnerre, il s'agit des autres mandarins.

<sup>(2)</sup> On exprime cette somme en deniers de cuivre.

<sup>3,</sup> Il y a peut-être de l'erreur dans les

livre Ly-ki sur la vengeance; on examina aussi le code des lois qui ordonne de faire mourir un homicide. On décida qu'il fallait avoir égard au sens du livre classique et du livre des lois contre les homicides; on conclut qu'un homme ne doit pas, de sa propre autorité, faire un meurtre sous prétexte de se venger, mais que dans les cas semblables à celui du particulier dont on parle, celui qui voulait se venger, devait faire une déclaration exacte aux juges et attendre leur détermination. Le particulier dont on parle fut condamné à etre battu et puis exilé.

A la douzième lune, Ly-ning prince héritier mourut.\* Cette douzième lune fut la douzième lune intercalaire.

Annee Ser.

Année 812.

Jour Sin-hay.

#### NOTE.

Ly ki fou était ennemi de Ly-kiang. Le premier avait grand soin de prendre l'empereur par son faible, et ne lui disait rien que d'agréable. Ly-kiang, au contraire, ne pouvait se résoudre à flatter et disait avec franchise ce qu'il pensait, même sur les défauts du prince : tous les deux avaient beaucoup d'esprit et de savoir. L'empereur rendait justice à la droiture de Ly-kiang, et pour empêcher Ly-ki-fou d'opprimer Ly-kiang, il fit celui-ci ministre : par-là l'autorité fut égale entr'eux; cela mortisia bien Ly-ki-fou.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la septième lune, b le prince Ly-heng fut nommé prince héritier. A la huitième lune, c Tien-ly-gan, gouverneur de Ta-ming-fou mourut. Ce gouverneur était un débauché, il maltraitait les troupes et les mandarins, et vexait tout le monde. C'était le plus ardent des gouverneurs à travailler à rendre les gouvernemens héréditaires. La veuve du gouverneur fit mettre en possession du gouvernement son sils Tien-hoay-kien, âgé seulement de onze

b Jour Y-hay.
29 août.
5 Jour Ou-su.
21 septembre.

Année 812.

ans. Celui-ci remit le soin des affaires à un officier, homme de peu de mérite et de basse extraction, qui traitait mal tout le monde.

L'empereur ayant appris la mort du gouverneur, les grands furent appelés. Ly-ki-fou prétendit qu'il fallait envoyer des troupes, et se saisir du gouvernement; Ly-kiang fut d'un sentiment contraire; il était bien du sentiment qu'il fallait tâcher de réduire les gouverneurs à l'ancien règlement, et les faire obéir; mais il pensait que pour cela, il fallait prendre d'autres mesures: et il dit que dans le cas présent il fallait attendre, et qu'infailliblement les troupes et les mandarins du département de Ta-ming-\* fou prendraient eux-mêmes le parti de demander un gouverneur à l'empereur. Ly-kiang était sans doute instruit de l'état des affaires à Ta-ming-fou. Il y avait un seigneur (son nom était Tien-hing) de la famille du gouverneur; il était généralement estimé pour sa probité, sa droiture, sa libéralité et sa modestie. Il avait inutilement exhorté son parent à se corriger et à se soumettre toujours aux ordres de l'empereur. Les troupes mécontentes de celui qui gouvernait, se mutinèrent, et allèrent prier à genoux le seigneur Tien-hing de les gouverner. Tien-hing le refusa d'abord, mais étant extremement pressé, il dit aux troupes: « je vous gouvernerai, mais à condition que vous me promettrez de faire ce que je vous dirai. » Très-volontiers, adirent les troupes. Alors Tienhing dit: « il faut se soumettre à l'empereur, lui envoyer un compte exact de tout, ne rien faire que par ses ordres. » Officiers, mandarins et soldats promirent tout. Tien-hing envoya plusieurs officiers à la cour pour prier Sa Majesté de pourvoir au gouvernement et de donner

Dixième lune, jour Y-ouey.

17 novembre.

Année 812.

ses ordres. L'empereur charmé de voir que Ly-kiang avait si bien prévu, nomma gouverneur Tien-hing. Celuici fit mourir les brouillons et celui qui gouvernait à la place de Tien-hoay-kien. Les soldats n'attentèrent pas à la vie de celui-ci, et c'est la première chose que Tienhing leur fit promettre. De l'avis de Ly-kiang, l'empereur envoya un grand à Ta-ming-/ou pour distribuer de grandes sommes d'argent aux troupes, aux mandarins et au peuple. Dans tous les districts du gouvernement, le contentement fut général Les gouverneurs voisins furent pour la plupart disposés à se comporter en fidèles sujets, à l'exemple de Tien-hing, et on tint ferme contre le gouverneur de Tsing-tcheou-fou du Chan-tong qui agissait pour soutenir le privilège de la survivance.

1º L'empereur soulagea encore cette année, avec beaucoup de libéralité, les provinces du Tche-kiang et du Kiang-nan, où il y avait une grande disette. On défricha bien des terres qui n'étaient pas cultivées dans plusieurs endroits, et ce fut une chose bien utile à l'empereur et au peuple.

2º Tien-hing avait été élevé par son frère aîné Tien-yong, seigneur qui avait bien des qualités. L'empereur, charmé de ce qu'on lui rapporta de la probité et des autres talens de Tien-yong, et de la manière dont il avait élevé son cadet, le nomma \* au beau gouvernement de Tchang-te-fou du Ho-nan.

Année 813. · Première lune.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la deuxième lune de l'année 804, Ly-kiang, sous prétexte de maladie, demanda avec tant d'instances à se retirer du ministère, qu'il l'obtint. Il fut fait président mao. 20 mars. d'un tribunal; il était mécontent de voir les eunuques si puissans. Tou-tou-tching-tsouy, qu'on avait cassé de ses

Année 814. Jour Kouey - Annee 814.

emplois, revint sur les rangs; il fut de nouveau en grand crédit.

\* Jour Ping-schin.

199 septembre.

A la huitième lune intercalaire, le gouverneur de Nan-yang-fou et de Kouey-te-fou dans le Ho-nan mourut; (1) son fils Ou-yuen-ti prit de lui-même le titre de gouverneur, et cela fut l'occasion d'une grande guerre.

Aunde 815.

Ou-vuen-tsi, à l'exemple de son père, était peu soumis aux ordres de l'empereur. Il tint quelque temps secrète la mort de son père. Pour lier sa partie, il fit mourir de bons mandarins et officiers qu'il croyait lui être contraires, sit de grandes provisions, et ramassa grand nombre de brigands et de vagabonds pour les incorporer dans ses troupes; il se ligua avec Ly-sse-tao, (2) gouverneur de Tsing-tcheou-fou dans le Chan-tong. Ce gouvernement était fort étendu. Ly-sse-tao fut refusé quand il pria l'empereur de faire grâce à Ou-yuen-tsi qui avait fait des courses et des pillages jusqu'au territoire de la cour orientale. (Ho-nan-fou ou Lo-yang.) Ly-sse-tao fit d'abord semblant de vouloir joindre ses troupes à celles de l'empereur, mais on vit bientôt que ces troupes étaient venues pour secourir le rebelle. Ly-sse-tao avait à sa solde des compagnies de brigands, d'assassins, de gens déterminés et de vrais scélérats. Une de ces troupes alla à la troisième lune, à la ville de Ho-vn, dans le district de Kai-fong fou, et y brûla de grands magasins de provisions venues des provinces méridionales; la perte fut inestimable. Les troupes impériales avaient presque toujours du dessous dans la guerre contre Ou-yuen-tsi, dans les pays voisins de Ju-ning-fou du Ho-nan: c'était le fort des rebelles. L'empereur avait donné le soin des affaires de

<sup>1.</sup> Cétait Ou chao-yang.

Année S15.

\* Sixieme lune. 15 juillet.

cette guerre à un ministre fort capable et à Pey-tou, bon officier et homme d'état. Ly-sse-tao se servit de ses assassins; ils s'insinuèrent à Si-gan-fou; on ne se doutait de rien; ils trouvèrent le moyen d'assassiner le ministre et Pey-tou. Le ministre mourut d'abord; Pey-tou fut blessé dangereu- jour Kouey-mao. sement et eut bien de la peine à guérir. Ces assassins jetèrent des billets dans tous les tribunaux, où ils disaient qu'ils tucraient impitoyablement ceux qui iraient à leur poursuite. La cour fut consternée de cet assassinat, de l'incendie de Ho-yn, et du mauvais état de l'armée envoyée contre Ou-vuen-tsi. Les généraux ne faisaient pas leur devoir, ne pensaient qu'à s'enrichir, et un d'eux, par des présens considérables, avait la protection des eunuques.

Dans le cours de la sixième lune, h Pey-tou fut fait ministre. Ly-sse-tao se servait secrètement d'un bonze de Lo-vang, pour entretenir un grand nombre de voleurs qui's'étaient réfugiés dans les montagnes au sud-ouest de la ville. Ils s'occupaient à chasser et à tirer des flèches: le bonze leur fournissait ce dont ils avaient besoin. Lysse-tao savait que la ville de Lo-yang était mal pourvue de troupes, et que celles qui s'y trouvaient n'étaient pas aguerries. Ce rebelle ayant appelé plusieurs officiers résolus, leur communiqua le projet qu'il avait formé, de brûler le palais de Lo-yang, et à la faveur de l'incendie, de piller la ville. Des officiers et des soldats choisis devaient s'insinuer dans la ville, et de concert avec le bonze, ils devaient brûler le palais, puis aidés des voleurs des montagnes, piller la ville; quelques troupes de Ly-sse-tao étaient cachées autour de la ville. Le gouverneur ne croyait pas la ville en danger, quand par hasard il sut toute l'intrigue par un soldat du complot.

b Jour Y-tchcou. 4 août.

Année 815.

Ce soldat mécontent déclara tout au gouverneur; ce fut de lui qu'on sut le nom du bonze, et que beaucoup de montagnards étaient autant de soldats cachés à la solde de Ly-sse-tao. Le gouverneur ayant bien pris ses mesures, assembla ses soldats, et investit les troupes des rebelles qui s'étaient refugiés dans les montagnes voisines. On en prit plusieurs milliers, et quantité furent tués dans les attaques; on fit mourir le bonze, et tous ceux qu'on trouva complices. Le gouverneur instruisit en détail la cour de toute cette affaire. Ceux des montagnes qui ne savaient rien de l'intrigue, étaient en plus grand nombre que les autres. Ils se joignirent aux soldats du gouverneur, et sirent main-basse sur les montagnards traîtres à leur patrie. A la dixième et onzième lune, les rebelles envoyèrent en plusieurs endroits des incendiaires cachés.

## NOTES.

- 1º Au jour Ki-hay, premier de la huitième lune, on marque une éclipse de soleil. Ki-hay fut le 7 septembre.
- 2º Ouang-tching-tsong, gouverneur du département de Tchingting-fou dans le Pe-tche-ly, était porté pour les revoltés. Il présenta des placets en faveur de Ou-yuen-tsi, et le fit avec une fierté qui indigna l'empereur et les ministres : on pensa aux moyens de l'humilier.
- 3º A la onzième lune, on convint avec le roi du Thibet que de part et d'autre on ferait le commerce dans des lieux qui furent assignés.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Anuée 816.

A la première lune, on sut que le rebelle Ouang-tchingtsong avait fait des pillages dans les départemens de Pe-king, Ho-kien-fou, et Ting-tcheou dans le Pe-tche-ly. Des voleurs, émissaires envoyés sans doute par les rebelles,

Année 816.

belles, avaient, dans l'année 815, brûlé et pillé une sépulture impériale; ils en pillèrent et ruinèrent encore une autre cette année.

A la deuxième lune, on apprit la mort du roi du Thibet. Son successeur Ko-ly envoya un grand de sa cour pour en avertir l'empereur. L'empereur envoya un grand à la cour du Thibet pour faire la cérémonie au roi mort.

Kuen-long-ching, roi du Yun-nan, était débauché et cruel; un grand de sa cour l'assassina, et l'on mit sur le trône son frère Kuen-ly. Les armées de l'empereur contre les rebelles eurent cette année de si grands désavantages, qu'il fut impossible aux généraux et aux flatteurs de cacher à l'empereur les pertes considérables qu'il avait faites. La plupart des grands consternés conseillaient à l'empereur de faire la paix. L'empereur rejeta cette proposition, et ordonna de choisir de bons officiers et d'amener beaucoup de provisions. A la fin de l'année, Ly-sou, fils du celebre général Ly-ching, fut nommé pour aller commander dans le pays de Nan-yang-fou du Ho-nan.

NOTE.

A la neuvième lune, Ly-sse-tao demanda grâce, on la lui accorda.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le général Ly-sou, étant arrivé à l'armée, se fit un point capital de bien connaître les officiers et les soldats. Il eut bien des obstacles à vaincre pour faire observer une exacte discipline et la subordination, mais par sa patience et ses manières il vint à bout d'inspirer à tous des sentimens d'honneur et de zèle pour le service de l'empire. Dès le commencement de l'année, un parti de

Année 817.

Année Sir.

son armée prit un officier dés rebelles, (1) brave et qui avait fort incommodé les Impériaux. Cet officier ne fut pas du tout étonné, et il attendait la mort avec une tranquillité surprenante. Ly-sou ordonna de le mettre en liberté. Cet officier, qui avait beaucoup de droiture, fut très-sensible à la grâce que le général lui faisait, et il lui promit de lui faire voir qu'il n'avait pas obligé un ingrat. Il mit Ly-sou au fait de ce qui regardait les rebelles, et ce fut depuis ce temps leur plus dangereux ennemi. Quand Ly-sou vit ses troupes en bonne disposition, de concert avec Ting-sse-leang, il marcha vers l'est, et prit des postes importans et des villes considérables; il fit prisonnier le meilleur officier des rebelles; c'était le général Ly-yeou; celui-ci fut lié et enchaîné: Ly-sou lui fit grâce, et lui rendit des honneurs.

Ou-vuen-tsi, malgré les avantages de Ly-sou, se trouvait encore puissant. Ly-sou n'avait pas assez de troupes: il reçut un renfort d'infanterie et de cavalerie. Il traitait si bien les prisonniers, que de tous côtés des troupes de rebelles venaient se rendre. Ly-yeou fut charmé de la générosité de Ly-sou, et sensible à l'offre que celui-ci lui fit de commander un corps distingué, il fit des efforts afin de témoigner son zèle pour l'honneur de Ly-sou. Les grands, dans un conseil, avaient déterminé l'empereur à accepter la soumission que Ou-yuen-tsi paraissait vouloir faire. Le seul Pey-tou ne dit rien dans le conseil. L'empereur voulant cependant avoir son avis, il s'offrit à aller lui-même à l'armée; l'empereur le prit au mot, et il se disposa à partir. Il donna avis de tout à Ly-sou. Celui-ci qui était fort lié avec Pey-tou se faisait un devoir

Année 817.

de suivre les vues de ce ministre. Il demanda conseil à Lyyeou, et ils convinrent de tâcher de surprendre la ville de Ju-ning-fou; mais ils résolurent de garder le secret. Ouyuen-tsi voyait bien qu'il n'avait pas à faire avec des généraux du caractère de ceux qu'on lui avait opposés d'abord. Il sit un camp assez près de la ville, le fortifia de son mieux, et le renforça des meilleures troupes qu'il avait dans la ville de Ju-ning-fou, pour laquelle il ne craignait rien à cause du voisinage de son camp. A la dixième lune, Ly-sou, étant près de l'armée des rebelles, sit partager la sienne en trois corps, et ordonna, au solcil couchant, de marcher vers l'orient. Malgré la neige et le froid, on marcha la nuit, et on sit près de six lieues. Les officiers et les soldats surpris de cette marche demandaient où on allait, Ly-sou répondit : A Tsay-tcheou. (1) Malgré la nuit et le froid, on continua la marche, et à la pointe du jour on se vit à un village près de la ville, et presque en même temps Ly-yeou escaladait les murailles de la ville. Il fut suivi d'un autre général et d'une troupe de soldats intrépides. Ly-sou était dans une maison hors de la ville pour donner ses ordres. On avertit Ou-yuen-tsi; il était encore couché, il se leva en désordre et courut avec des soldats pour garder l'enceinte intérieure. Ly-yeou se saisit d'une porte et empêcha que qui que ce fût n'allât vers le camp des rebelles. (2) Ly-yeou se rendit à la maison du général qui commandait le camp des rebelles, traita très-bien la famille, et sit écrire au général par son propre fils. Le général surpris d'apprendre que

<sup>(1)</sup> Nom qu'avait alors Ju-ning-fou. glant et opiniatre, l'armée des rebelles

<sup>(2)</sup> A la neuvième lune, au jour Kia- au lieu Ou-sang, à neuf lieues ouest de yu, Ly-sou défit, dans un combat sau- Ju-ning-fou.

Année S17.

jour Kouey-yeou. 29 novembre.

Ly-sou était déjà dans la ville et voyant son gouverneur perdu, il se disposa à venir se rendre. Ly-sou engagea le peuple à porter de la paille et d'autres matières combustibles pour brûler le retranchement de l'enceinte; elle Dixième lune, fut forcée, Ou-vuen-tsi fut pris, et ce rebelle fut conduit sous bonne escorte à la cour. Le général Ly-sou ne permit aucun désordre dans la ville; il permit seulement le pillage de quelques maisons appartenant à des rebelles obstinés. Le général du camp des rebelles se soumit sans coup-férir avec ses troupes, et le général Ly-sou se sit admirer et aimer de tous; quand il sut que le ministre Psy-tou était près de la ville, il ordonna à toute l'armée de se metttre sous les armes et au peuple de se tenir prêt pour recevoir le ministre. Le général suivi des officiers alla au-devant, et de loin ils se mirent à genoux. Le ministre Pey-tou lui sit dire qu'il irait par un autre chemin s'il voulait se mettre ainsi à genoux. Ly-sou lui dit que les peuples du pays étaient à demisauvages, et qu'il fallait donner l'exemple du respect qu'on doit avoir pour ses supérieurs et pour l'empereur. Pey-tou trouva cette raison fort bonne : le général et les officiers se mirent à genoux devant le ministre. Ensuite ceseigneur, avec tout le cortège, entra dans la ville. On n'y avait jamais rien vu de semblable. Pey-tou régla tout avec sa prudence et son habileté ordinaire. On lui représenta qu'il fallait s'assurer de la sidélité des troupes de Ou-yuen-tsi; Pey-tou répondit que dès ce moment, il regardait ces troupes sur le même pied que celles de l'empereur, et il les incorpora dans son armée. Ces officiers et les soldats qui s'étaient rendus, furent très-sensibles à ce qu'avait dit Pey-tou, et l'empereur n'eut pas de troupes plus sidèles. Pey-tou sit

M.

beaucoup de libéralités et donna beaucoup d'éloges aux officiers et soldats qui s'étaient distingués; il sit enterrer honorablement ceux qui étaient morts dans les combats, il pourvut libéralement à la subsistance de leurs familles, et par-là il se sit dans le pays une grande réputation.

Ou-yuen-tsi, comme rebelle, fut publiquement exécuté à mort à Si-gan-fou. a Pey-tou et Ly-sou furent faits princes, Ly-veou fut fait grand général, et les autres jour Ping-su. officiers furent récompensés selon leur grade et le mérite qu'il avait acquis, et toute l'armée reçut des gratifications. Pey-tou continua à être ministre.

A la quatrième lune, Ouang-tching-tsong se soumit et donna des otages. On démembra quelques villes de son département. Ly-sse-tao avait fait la même chose à la première lune, mais à la septième, il retracta sa promesse, et parut résolu à persister dans sa désobéissance. On se prépara à le faire obéir par la voie des armes.

Dans la ville de Fong-tsiang-fou du Chen-sy, il y avait un temple de Fo appelé Fa-min-sse: (1) dans l'enceinte de ce temple, il y avait une pyramide dans laquelle on disait qu'il y avait un os du doigt de Fo. Les sectateurs de Fo rapportaient qu'une fois en trente ans, cet os s'entrouvrait: que l'année où arrivait ce phénomène était abondante et que le monde était heureux et tranquille. Par un placet d'un eunuque mandarin, l'empereur sut prié de saire venir cet os dans le palais, et d'aller au-devant, au commencement de la 14º année Yuen-ho, (2) celle où l'os de Fo devait s'ouvrir. L'empereur fit venir cet os, alla au-devant et on

Année 817.

a Onzieme hine 12 décembre.

Année 818.

Année 819.

<sup>(1)</sup> Le temple était à deux lieues au nord de la ville de Fou-fong-hien, du district de Fong-tsiang-fou.

<sup>(2)</sup> Titre des années du règne. La quatorzième année est l'au de Jesus-Christ 819.

Année 819.

l'introduisit dans le palais impérial. La fête fut magnifique et dura trois jours. On transporta cet os dans les temples les plus considérables de la ville. Les princes, les grands, les mandarins, et généralement tout le peuple, allèrent réciter des prières et faire des ossrandes: le concours sut très-grand. Han-yu natif d'une ville de la dépendance de Nan-yang-fou dans le Ho-nan, second président du tribunal des crimes, indigné de voir des cérémonies si contraires à l'ancienne doctrine, offrit à l'empereur un placet où il faisait voir la fausseté et la nouveauté du culte de Fo; il détaillait les malheurs arrivés à l'empire depuis que ce faux culte s'était introduit. Il exhortait l'empereur à renoncer à ce culte, à prendre l'os de Fo et à le jeter dans le feu et dans l'eau, asin de saire cesser un malaussi pernicicux. Il soutenait que Fo n'avait aucun pouvoir, et il s'offrait à recevoir sur son corps tous les châtimens et les peincs que Fo pourrait ordonner. L'empereur fut outré: il voulait faire mourir Han-yu; Pev-tou, ministre, et un autre grand, dirent à l'empereur que Han-yu avait parlé trop fortement, et avait employé quelques termes peu mesurés, mais ils demandèrent grâce pour lui, en assurant que ce que disait Han-yu, venait d'un cœur droit, sincère et zélé pour la saine doctrine. L'empereur fit sortir Han-yu de la cour : il le fit gouverneur d'une ville dans la province de Canton.

### NOTES.

<sup>1°</sup> Le P. du Halde (1) rapporte le discours de Han-yu; ce discours a toujours été fort estimé des lettrés chinois, et Han-yu passe pour un lettré et savant du premier ordre. On a encore plusieurs de ses écrits.

<sup>(1)</sup> T. II. p. 631. Edit. in-4°.

Année Sig.

2º L'histoire fait remarquer les progrès surprenans de la secte de Fo à la Chine, depuis que ce culte y fut introduit au temps de Ming-ti, empereur de la dynastie des Han orientaux.

3º L'histoire comble d'éloges le zèle de Han-yu; l'empereur Kang-hi trouvait le discours de Han-yu admirable : il le traduisit lui-même en langue tartare.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Ly sse-tao faisait alors son séjour dans la ville de Yuntching-hien, dans le district de Yen-tcheou-fou du Chantong; quand il vit a que l'armée impériale approchait, il a Deuxième lune. sit travailler jour et nuit, hommes et semmes, pour mettre la ville en état de défense; cela fit bien des mécontens. Il sit camper son général Lieou-ou près de la ville de Yang-kou (1) avec dix mille hommes de bonnes troupes. Ce général se faisait aimer par son honnêteté et sa libéralité : on l'accusa de vouloir se faire un parti. Lisse-tao envoya un ordre secret à un officier de tuer Lieouou; cet officier était grand ami de ce général; au lieu d'exécuter l'ordre, il remit à Lieou-ou l'ordre écrit par Ly-sse-tao. Lieou-ou prit sur-le-champ son parti, il assembla les officiers, leur sit voir l'injustice de leur gouverneur et sa tyrannie, et les fit convenir de la nécessité de pourvoir à leur sûreté; tous les soldats furent indignés, ils étaient fort attachés au général, et tous promirent d'exécuter ses ordres. Là-dessus Lieou-ou ordonna de tout préparer pour marcher la nuit, et d'arrêter tous les allans et venans sans leur faire aucun mal. Chacun eut ordre de ne dire mot pendant la marche, et on cut soin aussi que les chevaux en marchant ne fissent aucun bruit. On se trouva avant la pointe du jour à la porte de la

<sup>(1)</sup> Dans le district de Yen-tcheou-fou.

Année 819.

\* Seconde lunc, jour Ou-ou. 9 mars.

ville de Yun-tcheou. (1) Le général l'ayant fait ouvrir, y entra; tout fut en rumeur dans la ville; on ne savait pas pourquoi le général revenait ainsi escorté d'un bon détachement. Le général se rendit au palais de Ly-sse-tao, le fit venir avec ses deux fils et leur fit trancher la tête; ail permit à ses soldats le pillage de quelques maisons dont les familles étaient fort liées avec Ly-sse-tao. Il sit dire aux habitans que selon les ordres de l'empereur, il fallait se soumettre et ne reconnaître d'autre maître que lui : il n'y eut nulle résistance. Tien-hong-tching (2) ayant appris cette résolution, fit faire des complimens à Lieou-ou, celuici lui envoya les trois tetes des rebelles, Tien-hong-tching envoya des courriers et les trois têtes à l'empereur avec la relation de ce qui s'était passé. Ensuite il se rendit à Yun-tching-hien. Tous les commandans et officiers et les mandarins du grand département de Ly-sse-tao se soumirent; il n'y eut nul trouble. L'empereur donna les ordres nécessaires, récompensa le général Lieou-ou, et divisa le gouvernement de Ly-sse-tao en trois districts, parce que le gouverneur général était trop puissant

#### NOTE.

Dans les papiers de Ly-sse-tao, on trouva le nom et l'emploi de plusieurs officiers et autres dont il se servait dans les autres gouvernemens pour exécuter ses mauvais desseins; tous ces rebelles et complices cachés furent punis de mort.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

L'année 818, l'empereur avait choisi pour un de ses ministres Hoang-fou-po: c'était un homme sans talens et sans honneur. Par le moyen de gros présens qu'il avait faits

(2) Il était gouverneur de Ta-ming-fou.

<sup>(1)</sup> Yun-tching-hien.

36 mai

aux eunuques. Il fut agréable à l'empereur et il fut fait - Apace 819. ministre. Il devint fort orgueilleux et il se faisait réellement mépriser. Pey-tou eut honte de se voir collègue d'un tel homme; les seigneurs de la cour et les grands mandarins avaient bien de la douleur en se voyant gouvernés par un homme si méprisable, et qui ne se soutenait que par des flatteries, des mensonges et l'argent qu'il fournissait aux eunuques favoris. D'ailleurs l'empereur depuis quelque temps faisait chercher dans l'empire des gens qui sussent l'art de préparer des boissons pour être immortel. Ce prince infatué ne trouvait rien de plus digne de son at-. tention que ces sortes de secrets, fort loués par les charlatans, les bonzes de la secte de Tao et autres gens semblables : c'était la source de mille désordres et d'une infinité d'injustices. A ces faiblesses, l'empereur joignait depuis cinq ou six mois une fierté et un orgueil ridicule. Tout cela faisait de ce prince un empereur méprisable aux yeux des gens sages et éclairés, et même à ceux du simple peuple. Hoang-fou-po voyait bien qu'il était méprisé par Pey-tou et les autres grands; mais soutenu par les principaux eunuques, il s'avisa d'accuser à la quatrième lune, le ministre Pey-tou comme un mauvais mandarin qui, par inattention et par mauvaise volonté gouvernait mal. L'argent donné aux eunuques et les discours flatteurs firent trouver l'accusation bien sondée. Pey-tou avait déjà demandé à se retirer, l'empereur l'avait refusé; mais enfin, ce prince se dégoûta de Pey-tou. et le fit sortir de la cour; a il lui donna le gouvernement Quatrièmelune, de Pou-tcheou dans le Chan-sy. Pey-tou était natif d'une jour Ping-tse. ville dépendante de Pou-tcheou.

Pey-tou était d'une des plus illustres familles de l'em-

Année 819.

pire; il était bon général, savant, et consommé dans le maniement des affaires. C'était un dé ces grands hommes qui sont au-dessus de tous les événemens, et qui se font respecter dans quelque état qu'ils se trouvent; quelque disgrâce que ce soit ne change jamais leur cœur, et rien ne peut les obliger à oublier les règles de l'honneur, de la conscience, ni leur devoir à l'égard du souverain, Pey-tou était tel et généralement reconnu pour tel. A la quatrième lune, il partit pour son gouvernement, et il eut le plaisir de se voir loué et plaint de tout le monde; d'un autre coté, il eut le chagrin d'entendre bien des murmures contre l'empereur; murmures qui marquaient le mépris qu'on faisait de ce prince, et c'est ce qui causait un chagrin mortel à Pey-tou, recommandable par son zèle pour l'honneur de son souverain.

Jour Ou-yn.

Le gouverneur général du département de Kai-fongfou, capitale du Ho-nan, parut à la cour à la septième lune. Il fut reçu honorablement; il offrit à l'empereur trois mille chevaux, cinq mille belles pièces de soie et trois mille autres pièces de soie de tout genre, avec mille pièces d'argenterie. Il avertit que dans les magasins il y avait plus de cent Ouan de taels, cent mille pièces de soie, trois cent mille mesures de grains ou riz, et expt mille chevaux dans les écuries; les pièces de soie étaient venues par eau des provinces méridionales, les chevaux étaient du département. L'argent et les grains ou riz, étaient, partie du département, partie des provinces du midi. L'empereur reçut encore par d'autres voies de grandes sommes d'argent. Si ce prince avait su choisir de bons ministres, il avait abondamment alors de quoi bien fournir le trésor et les magasins, et de quoi bien entre-

Amnée 810

tenir les troites, surtout sur les frontières. Mas la mauvaisc administration de Hoang-fou-po, les folles dépenses pour le palais, l'avidité des eunuques et leurs friponneries, faisaient que les troupes étaient mal payées, les places mal munies, et les magasins et le trésor public presque vides. Il y avait encore quelques mandarins qui avaient le courage de faire des représentations, mais elles étaient inutiles. (1)

A la dixieme lune, une armée de 150 mille Thibétains entra dans le district de Ning-hia, (2) et assiégea cette importante place. Le gouverneur, par son habileté et sa valeur, se défendit long-temps, et les Thibétains faisaient de grandes pertes. Le gouverneur, de Ling-ou, ville voisine de Ning-hia, sans rien dire de son dessein, marcha avec 2 ou 3,000 hommes résolus, non au secours de la place, mais à un poste très-fort sur le chemin de Ning-hia aux places occupées par les Thibétains. Ceux-ci s'imaginèrent qu'on allait leur couper le retour, ils levèrent le siège en désordre, et firent une grande perte dans leur retraite. Le gouverneur de Ling-ou les poursuivit avec le même ordre que s'il avait eu une grande armée. Un grand appelé Pey-lin(3) offrit à l'empereur un beau placet contre les astrologues et les magiciens et sur le danger que courait l'empereur en suivant les pernicieuses idées de ces sortes de gens, et en prenant si souvent des drogues pour se procurer l'immortalité. L'empereur en colère le fit renvoyer de la cour; il lui donna cependant un poste assez considérable en province : il en sit de même au mi-

<sup>(1)</sup> C'est sous le règne de l'empereur (2) Son nom était alors Yen-tcheou, Hien-tsong, que les Chinois donnèrent et aussi Hia-tcheou.

à la boussole la forme qu'elle a aujourd'hui.

(2) Son nom était alors Yen-tcheou, et aussi Hia-tcheou.

(3) Il était du même pays que Pey-tou.

Année 819.

nistre Tsoui-kun. (1) L'empereur lui demanda la raison pourquoi l'empereur Yuen-tsong avait si bien commencé et si mal fini. Tsoin-kun répliqua avec fermeté. « Ce »'prince fut glorieux et heureux tandis qu'il eut de bons » ministres, mais tout fut perdu dès-lors qu'il eut choisi » de mauvais ministres. Sire, choisissez de bons minis-" tres, et votre règne sera heureux; chassez vos mauvais » ministres, sans cela tout va bientôt être dans le trouble.» Le ministre Hoang-fou-po vit bien que ces dernières paroles le regardaient, il fit tant que l'empereur donna un poste à ce ministre loin de la cour. L'empereur était fort incommodé des médecines fréquentes qu'il prenait. Il était déjà devenu fort inquiet et sévère à l'égard des eunuques; dans sa colère il en fit mourir un assez grand nombre et les autres étaient consternés. Le 14 février de l'année 820, a ce prince mourut subitement, âgé de quarante-trois ans. Le principal eunuque Tou-tou-tchingtsouy avait souvent pressé l'empereur de nommer prince héritier son second fils, le prince Ly-yun. L'empereur avait déjà nommé héritier le prince Ly-hing son troisième fils, et n'eut aucun égard à ce que disait l'eunuque. Après la mort de l'empereur, l'eunuque pensait encore à faire déclarer le prince Ly-yun, mais le parti des eu-

Année 820.

Première lune, jour Keng-ise.

Mou-tsong; \*\*\*

empereur.

On assure que l'eunuque Tchin-hong-tchi avait empoisonné l'empereur et que ses complices firent entendre que cette mort subite était l'effet des médecines que l'empereur avait prises. L'eunuque Tou-tou-tching-tsouy fut

nuques contraires à Tou-tou-tching-tsouy prévalut, et le prince héritier fut proclamé empereur. C'est l'empereur

Mou-tsong, troisième fils de l'empereur Hien-tsong.

<sup>(1)</sup> Il était du Chan-tong, du district de la ville de Tong-tchang-fou.

mis à mort par les autres eunuques, ainsi que le prince Ly-un.

Année S20.

Tout le monde apprit avec bien de la joie que Hoangfou-po était renvoyé de la cour. L'empereur le déclara lui-même aux grands assemblés. Ce prince voulait le faire mourir, un ministre et les eunuques demandèrent grâce; on lui donna un emploi en province. Pour celui qui avait donné tant de médecines à l'empereur Hientsong, il fut exécuté à mort; c'était un grand magicien, il s'appelait Lieou-mi.

21 février.

L'empereur ne parut faire aucune recherche de ceux qui étaient accusés d'avoir empoisonné l'empereur son père. Ce prince ne porta le deuil que quelques jours, cela fut regardé comme un très-mauvais exemple. L'histoire lui reproche cette faute : la loi chinoise est de porter le deuil trois ans, et l'empereur lui-même n'est pas dispensé de cette loi.

A la deuxième lune bil y eut amnistie; l'empereur, après la cérémonie, voulut entendre la musique; et il tcheou. 22 mars. alla souvent à la chasse; il ne se fâcha pas contre ceux qui lui firent des représentations là-dessus.

The Au jour Ting-

A la sixième lune, l'empereur rappela à la cour Tsouykun, et le traita avec distinction. Dans cette lune, l'empereur Hien-tsong fut enterré.

A la neuvième lune, à l'occasion d'un grand festin donné par l'empereur, plusieurs grands lui firent de trèsfortes représentations sur ses largesses exhorbitantes à des musiciens et des comédiens, sur son amour pour les femmes, sur ses parties de chasse trop fréquentes et ses promenades dans un temps destiné au deuil, et où l'on était menacé des incursions des étrangers sur les frontières.

Antice 820.

Un grand représenta aussi que les princes et les faisaient trop de festins, que les dames s'en mélaient qu'il y avait du désordre.

1º A la mort de l'empereur Hien-tsong tout était en trouble parmi les eunuques; bien des gens assurent que dans ce tumulte Tchin-hong-tchi empoisonna l'empereur. Quoiqu'il en soir, avant? la proclamation de l'empereur, cet eunuque, à la tête de son parti, tua l'eunique Tou-tou-tching-tsouy et le prince Ly-yun, et c'est après ces deux meurtres que les eunuques firent proclamer empereur Mou-tsong.

a 20 février.

2º La première lune fut intercalaire, et c'est au jour Ping-ou de cette première lune intercalaire que l'empereur Mou-tsong prit possession de l'empire avec grande pompe. 🗻

3º Quoique l'empereur Mou-tsong eut pris possession de l'empire, cependant, parce qu'au commencement de l'année on compta la 15° année Yuen-ho du règne de Hien-tsong, toute l'appée 820 eut le titre de Yuen-ho.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 821.

Le gouverneur (1) de Lou-long (2) avait de grands remords de conscience pour avoir fait mourir son père et son frère; il croyait voir leurs corps comme des spectres, et il n'avait nul repos. Il voulut se tranquilliser et faire pénitence; il faisait souvent des prières à Fo, il entretenait un grand nombre de bonzes, et il faisait de grandes aumônes aux pauvres et des largesses aux troupes. N'étant pas encore tranquillisé, il abandonna son gouvernement, et demanda permission de se faire bonze: b Première lune. il l'obtint. b Ses enfans surent bien pourvus par l'empereur, mais le gouvernement passa à une autre famille.

<sup>(1)</sup> Son nom était Lieou-tsong. Yong-ping-fou, le pays de Pe-king, etc.

<sup>(2)</sup> Ce gouvernement était étendu : en étaient.

Annce 821.

A la première lune, on apprit la mort de Pao-y, Ko-han des Hoey-hou; on nomme son successeur Tsong-te. Celui-ci épousa la sœur de l'empereur. Cette princesse fut conduite en Tartarie, le Ko-han fit partir vingt mille hommes pour aller au devant de la princesse; cette escorte était nécessaire: les Thibétains, (1) jaloux de l'honneur que l'empereur faisait aux Hoey-hou, avaient envoyé un grand détachement pour couper le chemin à la princesse, ou peut-être pour l'enlever.

Le gouverneur de Lou-long, mis à la place de celui qui s'était fait bonze, ayant contre la coutume, fait battre des officiers, les troupes se révoltèrent, a le mirent en prison et se choisirent un gouverneur : ce fut Tchouke-yong, petit-fils de l'ancien gouverneur Tchou-tao. Il n'était pas entré dans l'affaire de l'assassinat d'un officier du gouverneur. Un officier Hoey-hou s'était fait estimer par sa bravoure; il changea de nom, et on l'appelait Ouan-ting-tșeou; il commandait la cavalerie dans le district de Tching-ting-fou; il se sit aimer des soldats, il était fourbe, mais d'ailleurs homme de téte: il cabala, fit revolter les troupes contre le gouverneur (2) et se fit déclarer gouverneur. A Tchang-te-fou du Ho-nan, le gouverneur fut tué par les troupes qui étaient mécontentes. Les ministres de l'empereur voyant que ce prince était tout adonné à ses plaisirs, et ne s'embarassait que fort peu des affaires de l'empire, étaient fort peu attentifs. Sous prétexte d'épargner les dépenses, on réforma mal à

Septième lune, jour Kia-tchin.

<sup>(1)</sup> Les Thibétains avaient poussé leurs conquêtes depuis le pays de Kan-tcheou du Chen-sy jusqu'aux frontières de Erdeni-tchao en Trarie, où était la cour

des Hocy-hou.

<sup>(2)</sup> Il l'assassina de nuit à la septième lune, jour Gin-su. b

Année Sar.

propos une grande quantité de troupes. Cette réforme causa de grands murmures; des troupes de voleurs se formèrent; beaucoup de soldats allaient offrir leurs services aux gouverneurs de Pe-tche-ly et autres, qui avaient besoin de troupes pour se maintenir dans leur, usurpation. Les finances allaient très-mal; les vivres et les provisions manquaient; l'empereur dépensait tout en comédies, en chasses et en largesses qu'on faisait aux bonzes et aux dames, et les affaires de l'empire étaient par-là en grand désordre. On leva des troupes pour punir les rebelles; Ouang-ting-tseou vint assièger la ville de Chin-tcheou, qui était alors une forte place dans le district de Tching-ting-fou.

### NOTE.

Le gouverneur de Tching-ting-fou, nommé Hien-hong-tching, était intime ami du général Ly-sou, gouverneur de Ta-ming fou. Il apprit avec une sensible douleur la mort de son ami; il prit le deuil, le pleura, et ordonna à un officier de confiance de venger la mort du gouverneur Ly-sou; il tomba malade et fut hors d'état d'agir.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTÕIRE.

A la neuvième lune de l'année 821, les ministres et Lun-no-lo, envoyé plénipotentiaire du roi du Thibet, conclurent un traité de paix entre la Chine et le Thibet; on fit serment de part et d'autre. L'empereur envoya un grand de sa cour au Thibet. Le roi du Thibet ratifia le traité; l'ambassadeur et les ministres du roi firent le serment au nom de leurs souverains. La guerre contre les rebelles Ouang-ting-tseou et Tchou-ke-yong allait mal; (1) les troupes impériales étaient peu nombreuses,

<sup>(1)</sup> Ouang-ting-tseou faisait des conquêtes dans le Pe-tche-ly

Année S21.

mal disciplinées et dégoûtées; les généraux mal secondés de la cour, étaient battus partout. L'empereur, par le conseil des grands, fit la paix avec Tchou ke-yong qui n'était pas si coupable que Ouang-ting-tseou. Toutes les forces furent réunies contre celui-ci. Ou-tchong-yu, qui était un bon homme de guerre, fut nommé général; il marcha pour faire lever le siège de Chin-tcheou; il fallait pour cela attaquer l'armée des rebelles. Le général ayant bien examiné le camp des rebelles, le nombre et la force de l'armée, ne crut pas devoir les attaquer, et prit des mesures pour le faire plus à propos dans une autre occasion. L'empereur se laissa persuader par des flatteurs et des envieux; il cassa le général, et à la douzième lune, il nomma général un favori, créature des eunuques et sans expérience. Ce nouveau général attaqua l'armée des rebelles et fut entièrement défait. Le gouverneur de Chin-tcheou était homme de résolution : (1) formé par jour Keng-ou. l'illustre Ly-sou, il lui avait promis de venger l'assassinat du gouverneur Tching-ting-fou; il défendait la place avec beaucoup de courage, il était bien secondé par les troupes de la garnison, mais il commençait à manquer de provisions.

Année 8222

\* Douzième lune; 4 janvier.

#### NOTES.

1º Les Hoey-hou étaient alors fort puissans : outre la Tartarie au nord de la Chine, ils s'étaient saisis vers l'ouest et le nord-ouest des pays soumis ci-devant aux Turcs du nord et aux Turcs occidentaux. Coux-ci devinrent ou leurs sujets ou leurs tributaires. Les Hoey hou étaient maîtres de Turphan, de Pe-ting et des hordes de Tartares voisins; ils étaient maîtres des places du Gan-sy, auparavant au pouvoir des Chinois, et les princes du pays leur payaient tribut. Les

**786** 

Année 822.

vingt mille hommes que les Hoey-hou envoyèrent au devant de la princesse chinoise étaient tirés du Pe-ting et du Gan-sy.

2° Le serment et le traité ratifié furent mis en Chinois. On les grava sur une table de marbre ou de pierre; on voit encore cette table de marbre à la porte du temple Y-ke-tchao dans la ville de Lassa, capitale du Thibet. Ce monument s'est bien conservé. J'ai parlé du temple Y-ke-tchao à l'année de J.-C. 641. (1)

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

L'empereur nomma le général Pey-tou pour commander une armée de cent cinquante mille hommes, afin de réduire le rebelle Ouang-ting-tseou. Pey-tou obtint qu'on fit revenir le général Ou-tchong-yu pour être son second, avec un autre lieutenant-général expérimenté. Pey-tou fut bien surpris de voir sa grande armée dépourvue de tout et hors d'état de faire aucune entreprise considérable. Il envoya des officiers de confiance à l'empereur, et se plaignit de la négligence des ministres. L'empereur estimait Pey-tou: il fit une réprimande aux ministres; ceux-ci redoutaient Pey-tou, ils furent obligés de faire à l'empereur une relation assez exacte de l'état pitoyable où étaient les finances et les magasins. L'empereur qui était déjà fort dégoûté de la guerre, et qui ne songeait qu'à vivre dans le plaisir, tint un grand conseil, et il fut résolu de confirmer Tchou-ke-yong et Ouang-ting-tseou dans leurs postes: Tchou-ke-yong accepta avec plaisir la grâce de l'empereur. (2) Mais Ouang-ting-tseou persistait dans sa révolte, et poussait le siège de Chin-tcheou qui était réduite à l'extrémité. L'empereur prit le partid'envoyer Han-yu pour traiter lui-même avec le rebelle.

\* 25 avril

jour Sin-yeou\*, premier de la quatrième lune, il y eut éclipse de soleil.

<sup>(1)</sup> T. XV. p. 454. note.

<sup>(2)</sup> Il mit en liberté l'ancien gouver- lune, il y eut éclipse de soleil. neur, qui avait été fait prisonnier. Au

Année 822.

Han-yu se rendit à Tching-ting-fou, et y parut comme s'il y eût été le maître. Ouang-ting-tseou bien armé et bien escorté vint le trouver : Han-yu parla ferme à Ouangting-tseou, et lui rappela tout ce qui s'était passé au temps de son père: (1) il le fit bien remarque aux officiers de sa suite, tout cela avec un air de maître qui ébranla le rebelle et sa suite. Han-yu fit en abrégé le récit des guerres passées et de ce qui était résulté de malheureux pour les obstinés, et d'heureux pour ceux qui s'étaient soumis. A près bien des difficultés applanies, Ouang-tingtseou, qui commençait à craindre d'être abandonné de ses généraux, et qui redoutait Pey-tou, accepta les conditions offertes par Han-yu, le traita magnifiquement et lui promit tout. Comme il ne levait pas encore le siége, Nieou-yuen-y, à la tête de ce qui lui restait de troupes, sortit de la ville, força les retranchemens qui étaient devant la porte qu'il fit ouvrir, et se sauva. Il n'avait plus de quoi manger, et il ne voulait pas s'exposer à périr de faim ou à être indignement traité par les rebelles. La paix fut conclue à la honte de l'empereur. Le rebelle se vit maître dans le gouvernement de Tching-ting-fou, et il eut les patentes de gouverneur. Dans cette guerre, il s'acquit toute la gloire que peut acquérir un rebelle, et cette paix honteuse esit voir à tout l'empire le malheur d'un état qui a pour prince un homme tout occupé de ses plaisirs, et qui n'a nulle attention aux affaires de l'état, nul discernement pour le choix des ministres, et qui, outre cela, ôte aux grands et aux généraux tous les moyens de servir l'état avec gloire.

<sup>(1)</sup> C'était Ouang-ting-tseou, gou- tant Ouang-ting-tseou il lui sit prendre verneur de Tching-ting-fou. En adop- le surnom de Ouang.

Aunce 823. 22 janvier.

A la douzième lune, a l'empereur reconnut prince hé-\*Jour Kouey-sse. ritier, son fils, le prince Ly-tchin.

NOTE.

L'empereur, de l'avis des grands, ne voulut pas accepter les troupes auxiliaires que le Ro-han des Hoey-hou offrait. Trois mille Hoeyhou étaient déjà arrivés au nord de Kouey-hou-tching, hors de la Grande-Muraille; ils s'en retournérent après avoir reçu près de soixante-dix mille pièces de soie en présent de l'empereur.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

L'empereur, toujours occupé à chercher de quoi se divertir, laissait faire aux eunuques ce qu'ils voulaient: il ne se melait en rien du gouvernement. Il y avait toujours des grands, tels que Pey-tou, Han-yu et autres qui, par leur exemple et leur autorité, arrêtaient bien des désordres, mais le plus grand nombre étaient des négligens adonnés à leurs plaisirs. A la cour et ailleurs, il y avait bien des désordres, et le luxe des grands était excessif. L'empereur faisait aux bonzes des présens trèsconsidérables en pièces de soie. Ceux qu'il faisait à des bâteleurs, à des comédiens, à des jeunes gens débauchés. montaient à des sommes immenses. Au reste, il avait de l'esprit, du bon naturel, et ne trouvait pas mauvais qu'on l'avertit de ses défauts, mais il ne se corrigeait pas. (1) Les gouverneurs des places faisaient ce qu'ils jugeaient à propos; il y avait peu de subordination dans les troupes. Kuen-li, roi du Yun-nan étant mort, son frère Fongyeou lui succéda; il voulut avoir de l'empereur les patentes de roi de Nan-tchao. L'empereur avait d'abord chassé les magiciens et ceux qui disaient avoir des boissons propres à rendre immortel. Ce prince, sollicité par

Année 824

<sup>\*8</sup> octobre. (1) Neuvième lune, jour, Gin-sse, éclipse de soleil. b

Année So

quelques cunuques, fit revenir les magiciens, et prit des breuvages d'immortalité: il tomba malade à la première lune et ne pouvant pas agir par lui-même, il ordonna au prince héritier de faire les affaires. Ce prince était fort jeune; les eunuques allèrent trouver l'impératrice mère et l'invitèrent à gouverner. Cette princesse était petitefille du fameux Ko-tse-y; avertie en secret par un de ses frères qui était grand du premier ordre, de se bien garder de se meler de la moindre affaire, elle renvoya les eunuques en disant: « Je ne veux pas faire revivre » les temps de l'impératrice Ou-heou; dans ma famille, » nous ne pensons qu'à suivre la voie de l'honneur et de » la droiture. Ce n'est pas aux femmes à gouverner » l'état; mon petit-sils a des ministres et des grands: » retirez-vous. » L'empereur mourut âgé de trente ans, à la première lune, au jour Gin-chin. " Au jour Ping-tse, b le prince héritier fut installé et reconnu empereur; c'est l'empereur King-tsong, fils aîné de l'empereur Mou-tsong. L'empereur après avoir, à la deuxième lune, donné des titres à la princesse sa mère et à la princesse sa grand-mère, au lieu de garder le deuil, ne pensa qu'à se divertir, se promener, jouer au ballon et entendre la comédie. Il fit des profusions en présens et en habits aux eunuques, et de grands présens aux musiciens. Comme son père, il ne trouvait pas mauvais qu'on le reprît; il louait même ceux qui lui disaient ses défauts, mais il ne se corrigeait pas. (1)

Un astrologue appelé Sou-yuen-ming, ami d'un homme du peuple, teinturier, appelé Tchang-chao, lui dit dans le cours de la quatrième lune: « Je vois que vous et moi a 25 février.
b 29 février.

King-tsong, empereur.

<sup>(1)</sup> A la troisième lune, il y cut amnistie.

Anude 824.

» devons nous asseoir et manger ensemble sur l'estrade " même de l'empereur dans son palais. " Tchang-chao, flatté par ce diseur de bonne fortune, écoutait avec plaisir; l'astrologue continua: « L'empereur, dit-il, ne » pense qu'à se divertir dehors; le palais n'est pas gardé: » prenons un jour où l'empereur sortira du palais, et » tâchons d'y entrer; » Tchang-chao choisit cent tein-. turiers de son quartier, gens résolus et déterminés à tout, et sit mettre des armes dans des charrettes de paille : ces charrettes furent ainsi conduites à la porte du palais. Un garde conçut quelque soupçon: Tchang-chao, sans s'étonner, le tua d'un coup de sabre. Les cent teinturiers avec leurs armes cachées, accourent, forcent le passage, ne font de mal qu'à ceux qui paraissaient s'opposer à eux, et pénètrent dans l'intérieur du palais; l'astrologue et Tchang-chao s'assirent sur l'estrade même de l'empereur, et se sirent servir à boire et à manger. Tchang-chao se réjouissait déjà, mais l'astrologue lui dit en soupirant: " Ceci pourrait bien ne pas durer long temps. " Tchangchao fut saisi de peur et prit la fuite, mais l'empereur ayant été averti, sit aussitôt partir un détachement et le suivit. L'astrologue, Tchang-chao, et leurs complices, ·Quatrième lune, furent pris et exécutés à mort. \*

jour Ting-yeou.

20 mai.

A la sixième lune, Pey-tou fut fait ministre. Si les autres ministres et grands avaient été de son caractère. s'ils avaient suivi ses vues, si l'empereur avait été capable de prendre une bonne résolution, les affaires se seraient remises sur un bon pied; mais l'empereur était dévoué aux eunuques et déterminé à quelque prix que ce fût à vivre dans les plaisirs.

A la dixième lune, un fameux docteur dit à l'empereur dans un placet, que son père était mort de ses' excès pour le plaisir; qu'il n'avait pas manqué de l'exhorter et qu'il n'oserait manquer de l'exhorter encore aujourd'hui de même, puisqu'il donnait dans les mêmes excès que son père. L'empereur ne pensa pas à prositer de l'avis du docteur, mais il lui fit présent de quelque argenterie et de pièces de soie. (1)

Année 824.

A la douzième lune on apprit la mort de Tsong-te, Ko-han des Hoey-hou.

Année 825.

Au commencement de l'année 825, il y eut amnistie \* et on envoya des patentes de Ko-han à Tchao-li, nouveau jour Sin-har. roi des Hoey-hou.

· Première lune... 29 janvier.

L'empereur n'admettait que rarement les grands en sa présence; son plaisir était de s'entretenir avec des eunuques et de voir la comédie : il était d'ailleurs toujours occupé du soin de contenter ses passions. Ly-te-yu, un des censeurs et habile lettré, offrit à ce prince un écran à six. faces d'une grande propreté; chaque face contenait une sentence en gros caractères d'une belle écriture; chaque sentence avait une courte explication. L'empereur s'aperçut très-bien des avis que Ly-te-yu lui donnait sur six de ses principaux défauts, et sur la manière de s'en corriger. Il loua fort l'écran et l'écriture, et tout en resta là.

L'empereur aimait fort les présens : un mandarin de province lui offrit un million de pièces de soie. Ce prince devait aisément voir que de tels présens ne pouvaient se faire qu'en vexant les peuples à l'excès; un tel mandarin aurait bien mérité une punition exemplaire, mais

<sup>(1)</sup> A la onzième lune, se fit l'enterrement de l'empereur Mou-tsong.

son présent fut bien reçu et on ne pensa pas à saire des recherches sur ce mauvais mandarin.

Ann fe 826.

our Ting-ouey. 21 mars.

Diverses circonstances empêchèrent que l'empereur ne sît venir à la cour Pey-tou. Dès que ce prince l'eut Neuvième lune, nommé ministre, à la sixième lune de l'année 824, a il le sit venir et le mit en possession de sa dignité, malgré la cabale et toute sorte d'intrigues de la part d'un ministre et de quelques mauvais mandarins de son parti. L'empereur, quoique très-jeune, comprit très-bien tout que ce qu'on lui disait pour rendre odieux Pey-tou, n'était que l'effet de la jalousie. Ce prince ne fit qu'en estimer davantage Pey-tou; mais il ne devait pas s'en tenir là; il aurait dû écouter et suivre les avis de Pey-tou, et lui laisser la liberté d'user de l'autorité de ministre.

> A la huitième lune, un bonze de la secte de Tao disserta beaucoup sur les esprits et sur le secret de l'immortalité. Il parla d'un Tcheou-sy-yuen qu'il disait agé de plusieurs centaines d'années. L'empereur pensait bien plus à ses plaisirs qu'aux rêveries des sectateurs de Tao, mais les eunuques favorisaient beaucoup ces derniers. A leur sollicitation, le vieillard fut appelé à la cour; l'empereur ne lui parla pas: il le fit loger sur un monticule dans l'enceinte du palais, et donna ordre de lui fournir tout ce qui lui était nécessaire.

> L'empereur avait fait un choix des gens qui savaient bien jouer au ballon, et qui faisaient paraître beaucoup de force; c'étaient des soldats et autres gens de basse condition. Quand ils s'étaient distingués à la chasse et dans d'autres exercices, il leur donnait quelquefois jusqu'à dix mille taels. Ces gens l'accompagnaient jour et nuit, et fort souvent il revenait de la chasse bien avant dans la nuit.

Ce prince dans ses exercices et ses débauches était devenu cruel: pour la moindre faute qui échappait à ceux qui l'entouraient, il les exilait ou les faisait mourir. Il faisait souvent battre très-rudement les eunuques, et beaucoup d'entre eux étaient comme réduits au désespoir. A la douzième lune, étant revenu fort tard de la chasse, il joua au ballon avec l'eunuque Lieou-ke-ming et vingthuit personnes, dont le principal était officier de ses gardes. Après avoir joué, il but et s'enivra. L'ennuque sous prétexte de lui faire changer d'habit, le conduisit dans un appartement, et à un signal donné, les bougies furent éteintes; l'eunuque et d'autres personnes se jetèrent sur l'empereur et l'étranglèrent. Ainsi mourut misérablement l'empereur King-tsong, au jour Sin-tcheou de la douzième lune, à l'âge de dix-huit ans.

Après avoir commis un tel crime, l'eunuque fit venir un mandarin du tribunal des ministres, et par force il lui sit écrire un ordre de l'empereur qui nommait le prince Ly-ou, (1) héritier de la couronne. A cet ordre était joint celui de changer le conseil intérieur de l'empereur.

Le crime de Lieou-ke-ming sut bientôt su des autres eunuques mandarins; ils se mirent à la tête des soldats de leur tribunal, allèrent b chercher le prince Ly-han, frère de l'empereurassassiné, et se joignant aux gardes qui accou- jour Gin-cyn. rurent, ils entrèrent dans l'intérieur du palais et massacrèrent l'eunuque Lieou-ke-ming et les autres assassins. (2) Ils ne connaissaient pas les formalités qu'on devait garder pour installer empereur le prince Ly-han. Ils s'adres-

Annce 826.

Année 827.

\* 9 janvier.

b Douzième lane, 10 janvier;

<sup>(1)</sup> Il était sixième sils de l'empereur Hien-tson<sub>5</sub>.

<sup>(2)</sup> Le prince Ly-ou sut trouvé au nombre de ceux qui surent massacrés,

Année 827.

sèrent à un mandarin du tribunal des ministres; celuici leur dit de s'adresser aux ministres pour demander le consentement de l'impératrice grand mère. Les eunuques allèrent trouver les ministres: Pey-tou, à la tête de ces derniers, demanda au nom de tous à l'impératrice de reconnaître et déclarer empereur le prince Ly-han. Les ministres et les grands exécutèrent les ordres de l'impératrice Le prince Ly-han prit le deuil, alla pleurer devant la bière de l'empereur son frère; ensuite on fit la céré-Douzièmelune, monie de l'installation. a C'est l'empereur Ouen-tsong, deuxième sils de l'empereur Mou-tsong.

jour Y-sse.

15 janvier

#### NOTE.

Depuis le temps du règne de l'empereur Hiuen-tsong, il y avoit eu un tribunal intérieur composé d'eunuques mandarins. Les grai et les ministres avaient toujours paru mécontens de ce tribunal. fut la la principale cause des révolutions arrivées sous la dynastie Tang et de sa ruine entière.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Ouen-tsong, Empereur.

L'empereur Ouen-tsong déclara impératrice la princesse sa mère. Il fit sortir du palais beaucoup de femmes inutiles, et ne voulut plus rien de ce qui avait si fort amolli le cœur des empereurs son frère et son père. Etant simple prince, quoique jeune, il avait très-bien vu le danger où la mauvaise conduite de ces deux empereurs avait mis l'empire, et l'abus que faisaient les eunuques de l'autorité de leur tribunal intérieur.

On vit d'abord dans ce prince un grand éloignement des plaisirs et un grand soin pour s'instruire de l'état des assaires. A la première lune de l'année 827, ayant su des ministres Pey-tou et Ouey-tchou-heou que Kao-yu, quoi-

Annee 827.

que simple soldat, était capable de commander dans une place, il le nomma commandant. De puis bien des années. le commandement des places ne se donnait qu'à des officiers considérables qui devaient pour cela donner de l'argent aux eunuques. L'empereur voulut faire revivre la louable coutume d'avancer les soldats de mérite, sans qu'il fût nécessaire de donner de l'argent pour les charges militaires. La nouvelle de la promotion de Kao-yu anima tous les soldats, et les eunuques furent bien mortisiés de se voir privés des sommes d'argent qui leur revenaient des commandemens de places, qu'ils procuraient à ceux qui leur donnaient de l'argent. (1)

Malgré les bonnes dispositions de l'empereur, Ouangpo, par le moyen des eunuques, fut nommé pour être l'un des ministres; il venait d'offrir mille pièces d'argenterie, et cent mille pièces de soie.

A la septième lune, a on sit l'enterrement de l'empereur King-tsong, Les eunuques étaient plus puissans que ja- reou. 9 août. mais; la plupart des mandarins de l'empire étaient leurs créatures, et l'empereur même était devenu comme dépendant d'eux. Les circonstances étaient telles que peu de mandarins osaient parler du mauvais gouvernement des eunuques. En les choquant, on s'exposait à être perdu. A la troisième lune de l'année 828, l'empereur donna lui-meme le sujet de la composition que les lettrés devaient faire dans l'examen. Un lettré (2) de Tchangping-tcheou du Pe-tche-ly, trouva dans ce sujet de composition de quoi écrire sur les eunuques. Il fit voir avec beaucoup de force et de netteté le danger prochain où se trouverait l'empire sous le gouvernement

Jour Kouey-

Année 828.

<sup>(1)</sup> A la 2º lune, il y eut amnistie.

<sup>(2)</sup> C'était Lieou fen.

Année 838.

des eunuques, et la nécessité d'un prompt remède. Ce lettré faisait avec beaucoup d'esprit le portrait des eunuques, et n'oubliait rien de ce qui pouvait les rendre odieux et méprisables. Les mandarins examinateurs ayant vu la pièce de Lieou-fen l'admirèrent, mais la crainte des eunuques les empêcha de lui donner la préférence sur les compositions des autres lettrés: il ne fut pas fait mention de Lieou-fen. On donna des mandarinats à vingtdeux de ceux qui avaient composé. Ce fut un murmure général parmi eux; Lieou-fen passait pour le plus habile de tous ; ils avaient honte de se voir préférés à lui. Quand la pièce de Lieou-sen eut paru, un de ces lettrés fit à l'empereur une vive remontrance; il s'offrit à renoncer à sa charge de mandarin, et releva l'odieux de l'injustice qu'on faisait à Lieou-fen. L'empereur dissimula, et répondit rien sur ce beau placet. (1)

Année 829.

L'empereur, ayant vu la pièce de Lieou-fen, la tre très-bien faite; il était bien résolu d'abaisser ou de unique la puissance des eunuques. Ce prince était habillé fort modestement; il n'aimait ni le plaisir, ni la chasse, ni les comédies; il lisait attentivement l'histoire et les livres classiques. Il défendit d'abord aux eunuques de s'habiller richement, et donna lui-même l'exemple d'une vie frugale. Parmi ses grands, peu étaient du caractère de Pey-tou; les autres étaient la plupart divisés entre eux. Cette division était ménagée et fomentée par les eunuques; ce fut un grand mal pour l'empereur. Les gouverneurs des places dans le Ho-nan et le Pe-tche-ly surtout, avaient des troupes mal disciplinées. Plusieurs de ces

<sup>(1)</sup> On trouve ce placet rapporté dans Lieou-fen, et les lettres en sont de l'histoire aussi bien que la pièce de grands éloges.

Année 829.

gouverneurs n'en étaient pas assez les maîtres, ces troupes se révoltaient aisément dans ces occasions, et plusieurs gouverneurs avaient perdu la vie. D'autres ne voulaient pas obéir aux ordres de l'empereur. On levait des troupes contre eux; il y avait des combats, des prises de villes, mais les gouverneurs obtenaient facilement leur grâce. Le mauvais état des finances, la division et l'ambition des grands, les intrigues secrètes des eunuques, qui avaient partout des mandarins bien payés par eux pour les servir, le génie de l'empereur un peu trop doux et trop timide, étaient cause que les affaires de l'empire ne se rétablissaient pas.

Λ la deuxième lune de l'année 830, n'y eut une séon dans les troupes de Han-tcheng-fou. Le fameux 'iang y était gouverneur : il y fut tué. Lieou-kongpria l'empereur, à la troisième lune, de faire venir ·les districts de May-hien et de Tay-tong-fou, les Turcs Cha-to pour veiller sur les Tartares de la frontière: l'empereur y consentit. Le prince Tchou-ye-tchi-y, chef de ces Tartares, fut nommé général de ces frontières. Il se rendit à Pou-tcheou du Chan-sy dont Lieou-kongtcho était gouverneur. Celui-ci rendit toute sorte d'honneurs au prince turc. Quand il entra pour la première fois dans la salle du gouverneur, il le fit à la manière des Turcs et des Tartares, sans façon et sans garder les coutumes chinoises. La manière dont il salua le gouverneur, l'air de fierté et de majesté qu'il prit, et les complimens qu'il lui adressa, firent rire les mandarins et les soldats chinois. Le gouverneur, qui connaissait le génie des Turcs et le mérite personnel du prince turc, dit à ces mandarins qu'ils ne devaient pas rire ainsi des ma-

Année 830.

a Jour Y-mao.
8 mars.

Annee 830.

nières de ces Tartares; que leur chef qu'ils voyaient était un homme respectable, de beaucoup de mérite et de bravoure, et fort obligeant. Le mandarin chinois, après avoir donné au prince turc sa patente de général, sit venir sa mère et sa femme. Ces princesses turques furent invitées au repas que le gouverneur donna au prince turc. Les principaux officiers chinois y assistèrent, et ce fut un spectacle nouveau pour les Chinois. A près le repas, le gouverneur reconduisit le prince turc avec tout son cortège. Le prince turc fut très-sensible à l'honneur que le gouverneur venait de lui faire, et promit de servir de son mieux l'empire. Les Tartares ayant appris que le prince des Cha-to était général sur la frontière du Chquesy, se mirent sur leurs gardes. Ils connaissaicet parfaitement le mérite du prince turc et son habileté dans l'art militaire.

ouey. 5 août.

L'empereur pensait toujours aux moyens de réprimer l'insolence et la fierté des eunuques; il s'en expliqua avec un mandarin zélé, appelé Fong-chin-sy. Celui-ci lui parla Jour Kouey- en homme entendu et zélé. A la septième lune, ail fut fait ministre. (1) Pey-tou était dégoûté de la cour, il était insirme; il accepta un commandement dans la province de Canton. Ly-te-yu fut nommé à la dixième lune gouverneur de Tching-tou-fou, capitale du Sse-tchouen. Quand il fut arrivé, il prit des informations sur tous les pays limitrophes du Yun-nan et du Thibet, et sur l'état de leurs troupes. Il le fit savoir à l'empereur; mais il ne put en tirer que bien peu de secours en troupes; la province en était dépourvue, et celles qui s'y trouvaient étaient peu aguerries. Ly-te-yu fit de son mieux pour exercer les

<sup>(1)</sup> L'histoire remarque qu'on ne sait pas le lieu de sa naissance.

troupes et pour mettre le pays à couvert des entreprises du roi du Yun-nan.

Année 830.

#### NOTES.

Le gouverneur du Sse-tchouen, qui avait précédé Ly-te-yu, ne pensait qu'à vivre splendidement et à s'enrichir aux dépens des troupes, qu'il payait mal. Ces troupes entrèrent dans l'année 829 sur les terres du Yun-nan, et y firent un grand butin. Le roi du Yun nan s'en plaignit inutilement; it leva des troupes et les sit entrer dans le Sse-tchouen; il y prit bien des villes où il sit un grand butin. Il s'avança jusqu'aux faubourgs de Tching-tou-sou, enleva beaucoup de jeunes gens, de semmes et de silles, et rançonna la ville dont il tira beaucoup d'or, d'argent et d'autres choses. L'empereur trouvant que ces malheur étaient arrivés par la saute du gouverneur, il le cassa.

Le pays hors de la Grande-Muraille, e long du Chan-sy, et ux du voisinage de la ville de Kouey-hou tohing, étaient remplies l'ait avoir de bonnes troupes et de bons officiers pour les retenir ans le devoir. On ne pouvait pas mieux choisir en nommant le cnef des Turcs Cha-to, pour veiller sur ces Turcs et Tartares. Il était parsaitement au fait de leur manière de vivre et de celle dont il fallait traiter avec eux. Il en était craint et redouté. C'est par les forteresses de la Grande-Muraille du Chan-sy que les Hoey-hou venaient payer leur tribut et faire leur commerce. Ces Hoey-hou commettaient souvent du désordre; mais ils se conduisirent moins mal quand ils eurent assaire aux Cha-to dont ils craignaient et respectaient le prince.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la troisième lune, l'empereur et le ministre Fongchin-sy, convinrent de faire mourir les chefs des eunuques; ils crurent que c'était là le seul moyen de réduire les eunuques sur le pied où il convenait qu'ils fussent. Le ministre fut obligé de confier le secret à un mandarin

Année 851.

Année 831.

dont il avait besoin pour l'exécution de son dessein; le mandarin ne prit pas bien ses mesures et le secret ne fut pas gardé. Ouang-cheou-tching et Tching-tcheou, qui étaient à la tête des cunuques, furent instruits du dessein du ministre; à force d'argent ils subornèrent des témoins et accusèrent d'une manière assez plausible Fong-chin-sy de tramer un complot contre Sa Majesté. L'empereur voyant le secret découvert et les mesures que prenaient les eunuques, crut devoir dissérer à un autre temps l'exécution de ses projets. L'accusation ne sit nulle impression sur son esprit, mais il se crut obligé de faire sortir de la cour le ministre et de lui donner ailleurs un possercles é. Cerministre partit de la cour pour aller se renaix à soi, poste il y mourut bientôt après.

Ly-te-yu avait trouvé le moyen de faire revenir dans le Sse-tchouen quatre mille hommes pris par les troupes du roi du Yun-nan. A la neuvième lune, Si-ta-mou, gouverneur de la ville importante de Ouey-tcheou, quitta le service du roi du Thibet, et livra sa ville à Ly-te-yu. A la neuvième lune, Ly-te-vu prit possession de la ville et en avertit l'empereur. L'affaire fut mise en délibération; la plupart des grands étaient d'avis de conserver cette ville et d'y envoyer des troupes. Nicou-sing-jou prétendit au contraire qu'il fallait remettre la ville au roi du Thibet; que c'était une infraction manifeste du traité qu'on avait conclu avec serment; que la conservation d'une place toute importante qu'elle était, ne pourrait jamais être comparée aux maux d'une guerre avec le Thibet dans les circonstances où on se trouvait. L'avis de Nieou-sing-jou prévalut. La ville fut remise au roi du Thibet,

Thibet, Si-ta-mou et ceux qui l'avaient suivi furent renvoyés au Thibet. Le roi les sit tous mourir comme des traitres.

Année 852.

A la dixième lune de l'année 832, le prince Ly-yong fut nommé prince héritier. A la fin de l'année, Ly-te-yu, étant revenu du Sse-tchouen, sut fait président du tribunal de la guerre: il fut très-bien reçu de l'empereur. Le prince prenait plaisir à s'entretenir avec lui; c'était un homme habile dans les livres chinois, et fort versé dans le maniement des affaires: il avait de puissans adversaires à la cour.

1º Tchao-li, Ko-han des Hoes-hous till. Tannée 852, par ses sujets : son neveu Hou-te-le luf succéda.

2º L'empereur se repentit d'avoir suivir vis de ivieou sing jou pour la ville de Oucy-tcheou; ce ministre fut nommé gouverneur d'une place dans la province de Kiang-nan.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Ly-te-yu fut fait ministre à la douzième lune de l'année 833, et à la quatrième lune, l'empereur donna à Hou-te-le, roi des Hoey-hou, les patentes de Ko-han, sous le titre de Tchang-sin. (1) Ly-tsong-min, ministre et grand adversaire de Ly-te-yu, fut cassé (2)

A la fin de l'année 833, l'empereur eut un gros rhume qui le mit en danger. Les remèdes de Ouang-cheoutching et de Tching-tchou(3) son grand ami, le tirèrent de danger. L'empereur qui les haissait à cause de leurs

Annce 833. Jour Ping-su. 25 mars.

Année 834.

b 14 mars

<sup>(1)</sup> La septième lune fut intercalaire. l'empereur Kao-tsou. Au jour Gin-ou, 1et de la deuxième . (3) Il était natif de la ville de Kianglune, bil y cut éclipse de soleil. tcheou dn Chan-sy.

<sup>(2)</sup> Il était descendant d'un fils de

intrigues et de leur mauvaise conduite, se radoucit en leur faveur, et ils eurent depuis une grande autorité; ils étaient ennemis de Ly-te-yu; Tchin-tchou avait dans la ville de Si-gan-fou un grand poste qui lui donnait autorité sur les troupes.

' Sixième lune.

Dans le cours de l'année 834, il y avait une grande sécheresse: un mandarin zélé, appelé Ly-tchong-nim(1), dit dans un placet à l'empereur, que la disette et la sécheresse étaient l'effet de la colère du ciel; que pour avoir de la pluie, (2) il fallait faire mourir Tching-tchou, qui s'était rendu coupable de mille crimes, et faire revenir Song-chin-sy qu'avait été injustement opprimé. L'empereur n'eur as l'égat l'au placet du mandarin. Il se retira et revint à Vo-yang.

Ly-tchong yand (%) était un habile docteur qui écr poliment; il parlait bien et était d'une belle figur avait été exilé pour plusieurs fautes. A la faveur d'amnistie, il était revenu à la cour et devenu grand ami de Tching-tchou. Ly-fong-ki, qui pensait à se venger de Ly-te-yu, donna à Ly-tchong-yen une grande somme pour Tching-tchou; celui-ci fit connaître Ly-tchong-yen à l'eunuque Ouang-cheou-tching. L'eunuque l'ayant proposé à l'empereur, comme un homme savant et capable d'être en place, l'empereur lui parla et fut charmé de sa figure, de son savoir et de son talent pour bien parler: il résolut de s'en servir. Il le proposa à Ly-te-yu et aux autres ministres. Ly-te-yu dit que Sa Majesté ne devait pas se servir d'un homme si vicieux, et sur ce que l'em-

<sup>(1)</sup> Il était natif de Kong-tchang-fou. (3) Il était natif de Kong-tchang-fou

<sup>(2)</sup> L'empereur faisait prier pour avoir dans le Chen-sy. de la pluie.

pereur dit qu'il pouvait se corriger, Ly-te-yu répliqua que les crimes de Ly-tchong-yen étaient tels qu'ils ôtaient l'espérance de le voir jamais se corriger, et qu'il était dangereux de donner un poste à un homme d'un si mauvais caractère. Ly-tchong-yen, outré de la manière dont Ly-/e-yu avait parlé, en conféra avec Tchin-tchou. Ils résolurent de lui opposer Ly-tsong-min, et ils sirent tant que ce dernier fut remis dans le ministère. Ly-te-yu fut cassé a et nommé pour aller en province, mais dans un poste honorable. Ly-te-yu, par le moyen des grands de jour Kia-ou. ses amis, fut laissé d'abord à la cour président du tribunal de la guerre. Ly-tsotty-min agit encore, et Ly te-yu eut ordre de partir pour Zue jug, où il fut gouverneur de la capitale. Ly-tchong ven fut nommé pour être un des premiers mandarins des tribunal des docteurs. Les amis de Ly-te-yu étaient puissans, ils ne pensaient qu'au bien commun: le parti contraire avait à sa tête des gens vicieux et brouillons, mais qui avaient du talent. L'empereur timide et chagrin de voir la division parmi ses grands, avait bien de la peine à prendre un parti convenable aux circonstances. Quelques autres grands dissimulaient et n'osaient pas choquer les eunuques.

21 povembre.

a Dixième lune,

#### NOTES.

<sup>1</sup>º Dans le troisième recueil du P. E. Souciet, on a mis une éclipse de soleil au premier jour de la douzième lune de l'année 834, il faut dire *à la deuxième lune.* 

<sup>2</sup>º L'empereur disait en voyant la division des grands, qu'il avait plus de peine à les accorder qu'à arrêter les courses des Tartares et des Thibétains.

<sup>3</sup>º Ly-tchong-yen changea son nom de Tchong-yen, et prit celui de Hiun; ainsi on l'appela depuis Ly-hiun.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Ly-tchong-yen, qu'on appelera dans la suite Ly-hiun; et Tching-tchou, étaient dans la plus haute faveur; leurs palais étaient toujours fréquentés par les plus grands seigneurs, et les mandarins leur faisaient de tous côtés des présens magnifiques; leurs richesses étaient devenues immenses. A la cinquième lune, ils virent l'empereur plus réveur qu'à l'ordinaire; ils reconnurent aisément que le chagrin du prince venait de se voir opprimé par les euniques, et ils lui parlèrent en des termes qui firent juger à ce prince qu'il pouvait se servir utilement de ces grands pour exéco massa dessein d'exterminer les eunuques. Il leur de son cœur : les deux grands, dans l'espérance d's ghlir solidement leur fort firent une affairer le seconder l'empereur. Au personne ne s'avisait de penser que Tching-tchc hiun, tous deux créatures des cunuques, pensa faire périr. Les deux grands savaient que l'eunuque Kieou-che-leang était ennemi de l'eunuque Ouang-cheoutching; le premier avait d'ailleurs contribué puissamment à mettre l'empereur sur le trône; ils obtinrent aisément du prince, pour lui, la charge d'officier général des troupes de la garde du palais et de l'empereur; parlà ils sirent tomber de beaucoup l'autorité de l'eunuque Ouang-cheou-tching.

On fit courir le bruit que Tching-tchou préparait pour l'empereur la boisson de l'immortalité. Tching-tchou, pour se venger d'un grand qu'il haissait, dit à l'empereur que c'était ce grand qui faisait courir ces bruits. Ce grand était fort lié avec le ministre Ly-tsong-min: ce fut le motif qui porta l'empereur à éloigner de la

favoris, fut fait ministre. Ly-kou-yen, ami des deux favoris, fut fait ministre. Ces deux favoris faisaient entendre à l'empereur qu'après l'extermination des eunuques, Sa Majesté viendrait aisément à bout de recouvrer les places que les Thibétains avaient conquises dans la partie occidentale du Chen-sy, et de se faire obéir par les gouverneurs des départemens du Ho-nan, du Pe-tche-ly et autres. Tout cela dit avec esprit et beaucoup d'adresse par Ly-hiun plaisait infiniment à l'empereur, et lui faisait espérer qu'avec le secours de ce favori, il se verrait bientôt au comble de ses désirs. Tout le monde disait que Tching-tchou allait être fait de stre; un grand nommé Ly-kan dit hautement qu'il san et l'aim terme très-fort, il fait cesse Ly-hiun, d'ailleurs, pas souffert que Tching-tchot sût si elevé à la n ne l'aimait pas.

mpereur voulut savoir ce que pensait de Tchingunou l'un des grands mandarins du tribunal des docteurs;
celui-ci dit qu'il le connaissait très-bien, et qu'il aurait
honte d'avoir quelque liaison avec un si méchant homme.
Le docteur fut renvoyé de la cour, Tching-tchou fut mis
à sa place; il était déjà president du tribunal des ouvrages publics. L'eunuque Tchin-hong-tchi à qui on attribuait
la mort de l'empereur Hien-tsong, était mandarin à Hantchong-sou du Chen-sy. Il y eut ordre de le rappeler; il
partit, et dans le territoire de cette ville il sut, par ordre
de l'empereur, mis à mort à coups de baton. Ly-hiun
cherchait à se réserver à lui seul le mérite d'avoir exterminé les eunuques. Il procura à Tching-tchou le gouvernement de Fong-isiang-sou. Dans ce dessein, Ly-hiun sut
accusé d'avoir eu le projet de faire périr Tching-tchou,

Année 855.

quand le massacre des cunuques aurait été exécuté. Ly-hiun était un vrai fourbe, leger et vain; ces défauts faisaient oublier de grands talens qu'il avait d'ailleurs.

Ly-hiun sut fait ministre; Tching-tchou se joignit à lui pour demander à l'empereur la mort de l'eunuque Ouang-cheou-tching, qui depuis l'élévation de leunuque Kicou-che-leang n'avait plus tant d'autorité; l'empereur y consentit volontiers, soit pour pouvoir plus facilement faire périr les autres eunuques, soit parce que cet eunuque passait pour avoir fait mourir l'empereur Hientsong, de concert avec Tohin-hong-tchi. Un eunuque eut ordre de préparer uy massisson empoisonnée et de la donner à Ouang sons se Cela s'exécuta à la dixième Aujour Sin-sse. lune 4 Les deux fayogus ju soit leur fortune à cet eunuque; le public sériéjouit sort de sa mort, mais on remarqua bien à cette occasion la mauvaise foi et le mauvais cœur des deux favoris.

Ly-hiun se servait ordinairement des hommes de son caractère, gens sans foi et sans honneur; il voulut passer pour un ministre équitable et zélé pour l'empire; il sit revenir à la cour Pey-tou, ainsi que quelques autres mandarins illustres, en disant que de gens de ce mérite ne devaient pas être dans des lieux où ils ne pouvaient pas faire usage de leurs talens.

A la onzième lune devait se faire le massacre des eunuques. Pour ce dessein, Tching-tchou partit pour Fong-tsiang-fou. Il choisit quelques centaines de bons soldats résolus, il écrivit à l'empereur pour avoir la permission de se servir de ces soldats, et lui proposa de les envoyer pour accompagner le corps de l'eunuque Ouang-cheou-tching à l'enterrement, asin de lui faire

honneur, d'y faire aller tous les eunuques et de se servir de cette occasion pour les massacrer: cela fut résolu. Ly-hiun, qui était un perside, voyant que par-là Tching-tchou aurait tout le mérite de l'expédition, tint conseil avec ses confidens. Il fit choix d'une grande troupe de soldats et officiers, et nomma pour leur commandant Han-vo. Il ordonna à Lo-ly-yen d'avoir soin de gouverner la ville; il dit aussi à ses confidens qu'il voulait se défaire de Tching-tchou; qu'il n'y avait que le ministre Chou-y uenyu qui sût son dessein ; le jour de l'exécution fut déterminé. Ce jour venu, a l'empereux donna en grande cérémonie audience aux grands mandarins, l'audience jour Gin-su. finie, le général Han-yo avan et de le gén tombée sur un grenadier près d'un tangal, les grands félicitèrent l'empereur de cet événement comme d'un bon augure. L'empereur avant d'aller voir ce prodige y envoya Ly-hiun, celui-ci étant de retour dit qu'il n'y avait rien, et qu'ainsi il n'en sallait pas parler. L'eunuque Kieou-che-leang eut ordre de conduire les eunuques pour aller voir le grenadier; tous ces eunuques sortirent alors du palais. Ly-hiun dit à Ko-hing-yu et à Ouang-fan d'aller recevoir les ordres de l'empereur; la peur saisit celui-ci, et il n'osait pas marcher; Ko-hing-yu le précéda et alla recevoir à genoux les ordres de Sa Majesté. Dans ce moment, plusieurs centaines de soldats, commandés par ces deux officiers, étaient debout à la porte assignée, avec des armes cachées sous leurs habits. Selon l'ordre de Ly-hiun, on les fit entrer. Kieou-che-leang parut à la vue de l'eunuque; celui-ci changea de couleur, et il suait de la surprise où il était. Kieou-che-leang ne pouvait

Année 855.

· Onzieme lune, 14 décembre.

Année 835.

comprendre la raison de cette sueur et du changement qui se montrait sur le visage de l'eunuque; il aperçut les armes, et courut en tremblant avertir l'empereur qu'il y avait une sédition. Sur le champ, des cunuques allèrent au devant de l'empereur et le conduisirent derrière son appartement. Li -hiun donna cent taels à chaque garde de ce prince. Les eunuques alors allèrent au nord de l'appartement; Lo-li-ven à la tête de trois cents soldats et Ly-hiao-pen à la tête de deux cents autres, montèrent à l'appartement de l'empereur; ils comptaient y trouver beaucoup d'eunuques, mais ils ne purent en trouver que dix ou douze qui furen massacrés. Ly-hiun, voyant qu'il avait échoné da sores let, changea d'habits, prit la fuite et se sauva sur sin se sail. Ouang-ja, Chou-yuen-yu, et Kia-sou, revise ent au tribunal des ministres. Kieouche-leang, sachant que l'empereur avait consenti au complot, le reprocha à ce prince et lui manqua de respect. Ce prince esfrayé et honteux ne répondit rien; ensuite cet eunuque et beaucoup d'autres prirent cinq cents de leurs soldats bien armés, et allèrent au principal tribunal; ils mirent à mort près de seize cents mandarins et autres, outre mille gardes ou marchands de vin. Ils se saisirent de Chou-yuen-yu, de Ouang-ya alors âgé de soixante-dix ans, de Ouang-fan, de Lo-ly-yen, et les sirent lier et garder par des soldats. Ouang-ya, ne pouvant soussiir la douleur de la question, dit qu'avec Ly-hiun et quelques autres il avait tramé une conspiration. La poussière causée par les soldats des eunuques, et par une troupe de jeunes bandits des rues, empêchait de se voir dans la ville, et tout y était dans la confusion. Le lendemain, 15 décembre, les mandarins allèrent à l'audience

Année 835.

l'audience de l'empereur. Le prince demanda pourquoi les ministres n'étaient pas venus. Kieou-che-leang dit hardiment que Ouang-va et autres avaient été mis en prison pour s'etre révoltés, et sit voir à l'empereur l'ecrit de la main de Ouang-ya. L'empereur montra l'écrit à quelques grands, en leur disant avec douleur : « Ceci est-il » écrit de la main de Ouang-ya? » Ils répondirent que cet écrit était de sa main. L'empereur ordonna à deux grands de bien examiner l'affaire, et de publier leur résolution; ils déclarèrent que le crime de rebellion n'était pas bien clair dans cette affaire. Kieou-che-leang se plaignit de cette détermination, et à cause de cela ne fut pas fait ministre; Telang-tan et In-cho curent ce poste. Les eunuques se saisirent Ly-hiao-pen. Ly-hian fut tué hors de la ville, et stête fut apportée à la cour; on porta cette tête à la grande salle où l'on honorait les empereurs de la dynastie. Des soldats la portaient, et on voyait en posture de criminels, dans cette marche, Ouang-va, Ouang-fan, Lo-ly-yen, Kia-sou, Chou-yuen-yu, et Ly-hiao-pen. On fit la cérémonie de les présenter aux tablettes des empereurs; ensuite, à la vue des mandarins, et après avoir publié la sentence de mort, on leur coupa la tête au bas d'un pieu élevé; a on fit mourir aussi leurs parens jusqu'aux petits enfans. Ouang-ya avait augmenté la douane du thé, la populace lui disait des injures; quelques-uns lui jetaient des pierres; toute cette exécution se faisait par l'autorité du tribunal des eunuques.

scs

a 17 décembre.

Tching-tchou était parti de Fong-tsiang-fou avec ses compagnies; en chemin, il apprit le mauvais succès de l'entreprise de Ly-hiun. Il revenait à la ville lorsqu'un

n d

Année 855.

20 décembre.

eunuque mandarin d'armes le fit tuer par des soldats mis en embuscade. On tua aussi les mandarins qui étaient de son parti, et on éteignit sa famille. D'autres troupes de soldats, gagnés par des eunuques, tuèrent aussi le général Han-vo. On éleva Kieou-che-leang à un plus haut degré de mandarinat : toutes les affaires se terminèrent aussi au tribunal des eunuques; les eunuques publiaient ces déterminations. L'autorité de l'empereur fut presque détruite; celle des grands et des ministres fut réduite à rien, et ils étaient sous la direction des eunuques.

Le ministre Ly-che sit quelques représentations à l'empereur pour rétablir l'autérité du tribunal des ministres, cela se sit en quelques points pen importans.

Année 856.

A la douzième luis no prima la douane sur le thé. Le gouverneur de Loc-gan-fou, (1) instruit de ce qui s'était passé à la Jur, écrivit à l'empereur contre l'audace des eunuques; il les accusa fortement du crime qu'ils avaient commis, en usurpant le droit de se faire justice eux-mêmes sur des gens du rang de Ouang-ya et des autres. « Dans la supposition même du crime de » révolte, disait ce gouverneur, c'est à l'empereur et » non aux cunuques à les juger et à les condamner. C'est » le souverain qui a droit d'assembler et de faire marcher » des troupes contre des révoltés; la seule crainte de » perdre ma famille m'empêche de marcher à la capitale » à la tête de mes troupes pour y aider votre majesté à » exterminer ces scelerats d'eunuques. » (2) Les eunuques craignirent avec raison que les plaintes du gouverneur n'animassent les autres gouverneurs. Ils prirent le parti

b 22 janvier.

<sup>(1)</sup> Dans le Chen-sy.

première lune, » éclipse de soleil. La

<sup>(2)</sup> Au jour Sin-tcheou premier de la quatrième lune sut intercalaire.

Année 856.

de cacher la lettre à l'empereur, et de lui donner de nonveaux privilèges et des titres d'honneur. (1) Le gouverneur répliqua, en disant qu'il ne pouvait accepter les grâces de l'empereur avant de savoir qu'on eût rétabli l'honneur du ministre Ouang-va, qu'il disait n'être pas oupable du crime de révolte. Il ajoutait que s'il apprenait que les cunuques fissent de la peine à sa majesté, il allait sans delai se rendre à la cour pour prier sa majesté de punir incessamment les factieux, et de faire rendre à Ouang-va les honneurs dûs à son rang. Les eunuques appréhendèrent tous les suites de cette réplique. Le gouverneur de Si-gan-fou demadda la permission de faire enterrer avec honneur Ouing-ya, et les autres; on n'eut garde de le lui refuser. Ils funge, tous enterrés avec grande cérémonic à la troisième lune de l'appée 836. L'éunuque Kieou-che-leang envoya sous main des gens affidés, qui déterrèrent les corps et les jetèrent à la rivière Ouey qui passe à Si-gan-fou.

Le ministre Ly-che crut pouvoir, à la neuvième lune, demander qu'on déclarât innocent l'ancien ministre Song-chin-sy qu'on avait injustement chassé de la cour; cela lui fut accordé, et ce digne ministre fut rétabli dans tous ses titres et dignités; l'autorité impériale parut se rétablir aussi bien que celle des ministres.

A la troisième lune de l'année 837, l'histoire parle d'une comète de quatre-vingt pieds qui parut dans la constellation *Tchang*. C'est-à-dire, que la comète occupait dans le ciel un espace de quatre-vingt degrés chinois.

A la vue de la comète, l'empereur ordonna de faire

(1) Le district et la ville de Lou-gan-fou étaient importans.

Année 837.

cesser la musique, de manger peu dans les repas, et de Année 837. s'habiller modestement.

### NOTES.

# 22 mars,

1º Dans les annales des empereurs de la dynastie des Tang, on rapporte que la comète parut dès le jour Ping-ou, a de la deuxième lune.

2º Dans l'histoire des comètes qui ont paru à la Chine, on a parlé de cette comète : il n'est pas nécessaire de répéter ici ce qui y est dit.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 858.

b Jour Kia-tse.

5 février.

Le ministre Ly-che était craint de l'eunuque Kieouche-leang. Ce ministre était zélé, ferme, et d'une grande droiture. L'eunuque aposte des assassins à la première lune b de l'année 858. A l'entrée du palais, on lui décocha une slècue qui ne le blossa que légèrement. Il fut ensuite attaque une seconde foicidans une rue. Il évita heureusement le danger mais il vit bien qu'enfin il succomberait: Première lune, il demanda à se retirer; l'empereur le lui accorda e bien malgré lui. Les grands qui restaient à la cour étaient divisés entre eux. Pey-tou était toujours insirme dans son palais de Pou-tcheou du Chan-sy. Le prince héritier. faisait peu espérer de lui; il avait des inclinations basses, un éloignement extraordinaire pour l'étude et beaucoup de penchant pour les divertissemens. L'empereur choisit inutilement de bons mandarins pour le bien élever. Ce prince mourut à la dixième lune. d

jour Ping-tse. 15 février.

d Jour Keng-tse. 6 novembre.

Y-tay, roi du Thibet, mourut cette année. Ce prince était presque toujours malade, et ne pensait guères à faire des courses à la Chine. Son frère Ta-mo lui succéda; ce fut un prince avare, cruel et debauché; il mécontenta ses sujets, et sous son règne le Thibet déchut beaucoup de sa splendeur.

A la troisième lune de l'année 839, Pey-tou mourut dans un âge fort avancé. Il était fort estimé des étrangers, et il est encore regardé par les Chinois comme un second Ko-tse-v.

Annde 839.

A la dixième lune, <sup>a</sup> le prince Ly-tching-mey, cinquième et dernier fils de l'empereur King-tsong, fut déclaré prince héritier; les deux princes fils de l'empereur étaient morts.

<sup>a</sup> Jour *Ping-yn*.

27 novemb**se**.

Kue-lo-ou, grand officier de la cour des Tartares Hoey-hou, tua son souverain, le Ko-han Tchang-sin: Ke-fa-te-le, prince de la famille royale, fut fait Ko-han Les maladies épidémiques et la mortalité des bestiaux causèrent de grands dommages aux Tartares Hoey-hou; ils déchurent beaucoup dans ce temps-là. On trouva cette année que dans l'empire il y avait 4,506,752 familles de peuple. Ainsi le nombre des familles avait beaucoup augmenté depuis le dernier dénombrement.

#### NOTES

1º Le général Hocy-hou Kue-lo-ou mécontent du Ko-han Tchangsin, sit venir un corps de troupes de Turcs Cha-to; avec ce renfort il attaqua Tchang-sin: ce Ko-han se donna la mort.

2º Le roi du Japon Gin-ming envoya cette année un ambassadeur à la cour de la Chine.

3º Ta-mo, étant devenu roi du Thibet, envoya à la cour de la Chine un ambassadeur qui sit de sa part de beaux présens à l'empereur.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la première lune, l'empereur se trouvant très-mal b ordonna à deux ministres d'aider le prince héritier pour le gouvernement de l'empire. Les eunuques, fâchés de ce que l'empereur ne leur avait pas donné cette commis-

Année 840.

Jour Ouyn.

7 feyrier.

214

Année 840.

sion, contressrent un ordre de l'empereur qui cassait le prince héritier comme trop jeune et malade, et nommait le prince Ly-tchou pour gouverneur.

\* Première lunc. jour Sin-sse. 10 février.

L'empereur mourut a âgé de treute-trois ans. Après sa mort l'eunuque Kiesu-che-leang sit consentir le prince Ly-tchen à faire mourir le prince héritier Ly-tching-mey, la princesse sa mère et le prince Ly-jong. (1) Malgré les représentations d'un grand, en publia que les cérémonies pour le deuil ne commenceraient : caprès quatorze jours. Kicou-che-leang fit mourir, dégrader ou casser quantité de personnes, même des dames du palais; il voulait se venger sur ces personnes qui lui avaient paru trop attachées à Ouen-Isong, et trop portées contre l'autorité des eunuques. Le prince Ly-tchen prit possession de l'empire : c'est l'impereur Ou-tsong, cinquième fils de Pempereur Hou-tscng.

Ou-tsong, empereur. b Jour Gin-su. 18 septembre.

A la huitième lune, b l'empereur Ouen-tsong fut enterré. Le nouvel empereur avait beaucoup d'esprit et de discernement; il sit venir Ly-te-yu pour être ministre, et il était bien résolu de suivre ses vues et ses avis. Il connaissait son zèle, sa capacité, son expérience et sa fermeté.

Les Tartares Kie-kia-sse étaient autresois appelés Kien-koen; les empereurs de la dynastie des Tang connaissaient ces peuples sous le nom de Ki-kou. Leurs campemens étaient au nord du pays de Yen-ki. Ils furent assujétis et fort maltraités par les Tartares Hoey-hou, au temps des années Kien-yuen; (2) ils n'avaient pas communication avec la Chine. Ces Tartares étaient robustes et excellens hommes de guerre. Les Tartares Hoey-hou

<sup>(1)</sup> A la 2<sup>e</sup> lune, il y eut amnistie. (2) Nom des années 758 et 759.

Année 840.

et le roi du Thibet avaient dans leurs armées beaucoup d'officiers et de soldats Kie-kia-sse, et ils avaient soin de les bien récompenser. Les Hoey-hou commençant à déchoir, O-ge, le principal chef des hordes Kie-kia-sse, commença à prendre le titre de Ko-han. Il fut depuis en guerre continuelle avec les Hoey-hou, et fut toujours vainqueur. Après la mort de Ke-sa, Ko-han des Hoeyhou, les hordes de ces derniers se dissipèrent. Ou-ma-sse -et d'autres frères du Ko-han, suivis de plusieurs généraux, vinrent avec un grand nombre de Hoey-hou sur les frontières du Chan-sy, hors de la Grande-Muraille, à l'orient du fleuve Hoang-ho, y achetèrent des provisions et demandèrent à y vivre sujets de l'empire. Les commandans des troupes chipoises avertirent l'empereur, à la dixième lune, de l'état où étaient les Tartares Hoeyhou arrivés sur la frontière. L'empereur leur ordonna de bien munir les forteresses et de veiller sur les Hoey-hou.

### NOTES.

1º Le pays de Yen-ki était à l'orient du pays de Ku-tse; il peut se faire qu'au temps de celui qui écrivait les annales des Tang, les Kie-hua-sse enssent poussé leurs conquêtes jusqu'à des pays voisins du nord de Yen-ki. Au temps de la dynastie II-m, les Kien-koen habitaient un pays au nord et au nord-ouest du désert de sable, pays froid, et dont les habitans ne vivaient que de la pêche, de la chasse et de la viande de leurs troapeaux. Les Ki-kou, au commencement de la dynastie Tang, sont à peu-près désignés de même. Il est assez clair que les Kie-kia-sse, qui selon l'histoire étaient le même peuple que les Kien-koen et les Ki-kou, habitaient les pays vers le lac Baikal, les bords des rivières Jenisia, Selinga, Oby et Irtis, en s'avançant vers Tobol: c'étaient des peuples de Sibérie. Dans le temps dont parle l'histoire de la dynastie Tang, l'an de J.-C. 840, ces peuples avaient des caractères qu'on dit être semblables à ceux des Hoey-

Année 840.

- he, Hocy-hou ou Igours. Ces peuples avaient alors un cycle de douze animaux, savoir : le Rat, le Bœuf, le Tigre, le Lievre, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Brebis, le Singe, la Poule, le Chien et le Pourceau. C'est apparemment de ces Tartares que les Chinois prirent, non le cycle de douze années ou heures, mais l'appellation de ces douze animaux, pour désigner les douze années du cycle, les douze mois de l'an, les douze heures, et les douze signes du zodiaque.
- 2° Ce qui est dit des Tartares Hoey-hou regarde les Hoey-hou du nord, car les Hoey-hou étaient encore puissans vers l'ouest; les Kie-kia-sse empêchèrent la communication des hordes de l'ouest avec celles du nord, où était alors le grand Ko-han. Ces hordes de Hoey-hou de l'ouest, profitant des troubles du Thibet et de la guerre qu'il avait avec le roi de Yun-nan et d'autres, s'étaient emparés des pays de Pe-ting, de Turphan, de postes considérables dans le Gan-sy, et s'étaient fortifiés dans ces vastes contrées entre Ha-mi; le pays de Kylonor, et celui d'Irghen.
- 5° Lorsque le général Kue-lo-ou eux fait proclamer Ke-sa Ko-han des Hoey-hou, un autre général Hèey-hou invita les Tartares Kie-kia-sse à yenir venger la mort du Ko-han Tchang-sin. Une armée de cent mille Kie-kia-sse, toute formée de cavalerie, vint attaquer le Ko-han Ke-sa et le général Kue-lo-ou. Le Ko-han Ke-sa-te-le et le général Kue-lo-ou périrent dans le combat; (1) c'est après ce combat que la plupart des hordes Hoey-hou se dispersèrent; une bonne partie des Hoey-hou vint alors sur les frontières du Chan-sy, et se mit sous la protection de l'empereur. Ly-te-yu, ministre, sit secourir ces Hoey-hou sugitifs; il envoya des gens de consiance pour être instruit exactement sur ces Tartares.
- 4º Le ministre Ly-te-yu mit bientôt l'empereur en état de connaître par lui-même l'état des affaires, de prendre les mesures convenables pour ne pas tomber dans les fautes qui avaient fait tant de tort aux empereurs précédens, et pour faire un bon choix de mandarins; il fallait réprimer les eunuques, et se prémunir contre leurs fourberies.
- (1) Les Kie-kia-sse, après leur victoire sur Ke-sa, occuperent les camperivières Tamir et Orghoun.

Annee 841.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

reconnurent Ou-kie pour leur Ko-han en Tartarie, sur les frontières de la province du Chan-sy. Le commandant chinois avait pris ses mesures pour n'avoir rien à craindre de ces Tartares; il ne voulait pas qu'on les secourût dans leur désastre, et cherchait à se faire un mérite auprès de l'empereur, comme s'il eût rendu par-là un grand service à l'empire. Ly-te-yu, qui savait ce qui se passait, et qui connaissait le faible du commandant chinois, fit déterminer l'empereur, à la neuvième lune; (1) malgré les oppositions d'un grand, à secourir les Hoey-hou, et à leur fournir les vivres nécessaires. On ordonna encore au général de la frontière de veiller sur les Tartares et de bien munir les places.

A la onzième lune, Ly-te-yu représenta à l'empereur qu'il convenait d'envoyer des grands de la cour pour être instruit exactement sur ce qui regardait la princesse Tay-ho, tante paternelle de l'empereur; élle avait été mariée avec un Ko-han des Hoey-hou. Après la déroute de l'armée de Ke-sa, les Kie-kia-sse prirent la princesse et l'envoyèrent à l'empereur sous l'escorte de plusieurs officiers. Le Ko-han Ou-kie envoya des troupes qui tuèrent les Kie-kia-sse et emmenèrent la reine à leur camp Sur la recommandation de cette princesse, l'empereur approuva l'election du prince-Ou-kie, et lui donna les patentes de Ko-han; il lui envoya aussi vingt mille mesures de grains, l'ais il lui refusa la permission de demeurer dans une ville du pays où est Kouey-hou-tching

<sup>(1)</sup> La neuvième lune sut intercalaire.

Année 842. en Tartarie. Il lui conseillait de travailler à se mettre en état de reconvrer son pays.

### NOTES.

1º Les officiers que les Kie-kia-sse envoyaient pour conduire la princesse Tay-ho, avaient le titre de Ta-kan; c'était parmi ces Tartares un titre d'honneur. Les Turcs et les Hoey-hou donnaient aussi ce titre d'honneur à plusieurs de leurs officiers.

2º Le chef de la horde principale des Kie-kia-sse était, comme j'ai dit, appelé O-ge. Il assurait qu'il venait de père en fils du général Ly-ling, grand officier de guerre du temps de la dynastie Han. Il commandait une armée contre les Hiong-nou (Huns), quand il fut pris par ces Tartares. Le roi tartare le traita avec distinction, lui donne une princesse en mariage, et le fit chef de horde; ses fils et petits-fils furent des seigneurs puissans en Tartarie. O-ge prétendait être descendant du général Ly-ling; de leur côté, les empereurs de la dynastie ang se disaient, descendans du fameux Ly-kouang, (1) grand-père de Ly-king; cest pourquoi O-ge prétendait être de la même famille que les empereurs des Tang.

L'histoire chinoise (2) rapporte la prise de Ly-ling par les Hiongnou, son mariage avec la princesse Hiong-nou et sa puissance en Tartarie; mais par ce que rapporte l'histoire on ne saurait trouver la généalogie que O-ge s'attribuait.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

La division se mit parmi les Hoey-hou du Ko-han Ou-kie. Le général Ou-mo-sse tua un ministre du prince et vint avec trois mille hommes se soumettre à l'empereur. Il fut fait prince, on l'appela Ly-sse-tchong. Son corps de troupes fut incorporé dans l'armée chinoise. Un autre général, appelé Na-kie-tcho, abandonna le Ko-han, et à la tête d'un grand nombre de Hoeyhou s'enfuit vers l'orient du camp.

<sup>(1)</sup> C'était un grand général chinois. dynastie Han. La première année de son

<sup>(2)</sup> Histoire de l'empercur Ou-ti de la règne sut l'aunée 140 avant J.-C.

A la cinquième lune, Na-kie-tcho entra dans le Pe-

tche-ly, et y sit des ravages. Le commandant chinois le désit entièrement; dans sa fuite hors de la Grande-Muraille, il fut pris par un detachement du Ko-han et puni de mort comme rebelle. Ou-kie demanda des grains, des moutes, et des bœuss à l'empereur, et pria qu'on lui renvoyat le général Ou-mo-sse. L'empereur lui accorda des grains et lui refusa le reste. Il lui enjoignit de s'éloiguer de la frontière et de retourner au nord. Le Ko-han avait encore cent mille hommes dans son camp. A la huitième lune, il vint au nord de la ville de Tay-tong-fou du Chan-sy, entra dans cette province, mit la désolation dans tous les pays où il passa, enleva un nombre infini de moutons, de bœufs et de chevaux, et retourna ensuite dans son camp. L'empereur lui écrivit pour lui faire des reproches, lui ordinna de s'en retourner, et le menaça de le détruire el n'obéissait. Ly-te-yu fut chargé d'écrire à la reine douairière qui était une princesse

chinoise, fille de l'empereur Hien-tsong. Le roi son mari était mort depuis bien du temps; elle se trouvait dans le camp du Ko-han. Dans sa lettre, Ey-te-yu la priait d'user de tout son crédit pour ramener le Ko-han, en l'avertissant que s'il n'obéissait pas à l'empereur, et s'il continuait à se comporter si mal, il pouvait s'attendre à être traité en ennemi, et qu'on ne lui ferait pas de grâce. L'empereur faisait rassembler de tous côtés des troupes, et il fut résolu de réduire le Ko-han par la force des armes. L'empereur envoya des habits d'hiver à la reine

. Année 842.

NOTES.

douairième des Hom-hou.

<sup>1</sup>º L'empereur aimait avec excès la chasse et prodiguait des larges-

Année 842.

ses à des jeunes gens qui l'accompagnaient: il écouta favorablement les remontrances. Ce prince avait un grand respect pour l'impératrice sa grand'mère, petite-fille du fameux Ko-tse-y. L'empereur la pria un jour de lui donner des instructions sur les devoirs d'un bon empereur. L'impératrice lui dit: « suivez les avis des gens sages » et profitez des remontrances. » Le prince alla sur le champ lire celles qu'on lui faisait depuis quelque temps; depuis il n'allaque plus rarement à la chasse et fut fort réservé dans les présens qu'il faisait à ceux qui l'accompagnaient.

2º Les Kie-kiu-sse marcherent cette année vers le Gan-sy, et Pe-ting pour en chasser les Hoey-hou.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Ta-mo, roi du Thibet, avait un mauvais ministre. Le roi mourut sans enfans. Ki-li-hou, âgé de trois ans, était fils du frère aîné de la reine; ce fut ce Ki-li-hou que le mauvais ministre 62 déclarer roi du Thibet. La reine s'appelait Tchin-chi, sa famille s'appelait Tchin.

Le premier ministre Kio-tou na était un vénérable vieillard; il ne voulait pas reconnaître pour son souverain Ki-li-hou; il se retira en colère et fondant en larmes, disant que, tandis qu'il y avait un grand nombre de princes de la famille royale, on ne reconnaîtrait jamais pour roi un homme de la famille Tchin, que tout le royaume se révolterait, et que les esprits n'accepteraient pas les prières et les oblations de Ki-li-hou. Le mauvais ministre fit alors mourir Kio-tou-na, et la nouvelle de cette mort mit tout le peuple et les grands en mouvement.

Le général Lun-kong-ge, homme fourbe, cruel, et d'ailleurs assez habile, sit courir le bruit qu'il voulait venger la famille royale par la mort de la reine et du mauvais ministre. Il leva des troupes, détruisit la ville de Kongtchang-fou du Chen-sy qui appartenait alors au Thibet, défit l'armée du nouveau roi, et se trouva à la tête de cent mille hommes.

Année 845.

A la première lune de l'année 843, (1) le général chinois Lieou-mien avec une grande armée sortit hors de la Grande-Muraille, au nord de Tay-tong-fou du Chan-sy; il sit marcher devant les Turcs Cha-to et quelques autres troupes tartares; il les suivit de près, et par ses espions, il sut que la reine des Hoey-hou était à l'est du Hoang-ho, au sud de Kouey-hoa-tching. Les Cha-to, pendant la nuit, forcèrent les retranchemens du camp du Ko-han; les Turcs suivis des autres Tartares y mirent tout en désordre. Le Ko-han décampa à la hâte, et se retira près de la montagne Cha-hou-chan, (2) il fut bientôt attaqué par le général chinois et entièrement défait; ail prit la fuite avec les Hoey-hou de la horde Me-ku-tse. Il y eut dix mille jour Kong-tse. hommes tués du côté des Hoey-hou, vingt mille se rendirent; une grande quantité de ces Hoey-hou dispersés se rendirent aux commandans chinois du Pe-tche-ly. La reine fut invitée par le général chinois à prendre la route de la cour, où elle arriva à la deuxième lune. Elle y fut reçue par l'empereur son neveu avec les honneurs dûs à sa naissance et à son rang.

a Première lune 15 février.

Les Tartares Kie-kia-sse offrirent à l'empereur deux chevaux d'une beauté extraordinaire. Leur chef O-ge demandait à l'empereur d'être confirmé par Sa Majesté dans le titre de Ko-han. L'empereur, du conseil de Lyte-yu, envoya au campement de ce prince tartare, un grand de sa cour pour examiner l'état de ses peuples et

h 5 mars.

<sup>(1)</sup> Au jour Keng-chin, premier de la seconde lune, b il y cut une éclipse de soleil.

<sup>(2)</sup> Cette montagne a eu le nom de montagne noire; elle est pres du lac appelé Ku-a-mo.

Année 843.

les preuves de la descendance du général Ly-kouang dont O-ge se glorifiait.

Ly-te-yu instruisit l'empereur à la troisième lune de ce qui regardait l'importante place de Ouey-tcheou du Sse-tchouen; il prétendait qu'on avait fait une faute irréparable en rendant cette place au Thibet, et surtout en livrant Si-ta-mou aux Thibétains. Il obtint de l'empereur qu'on donnerait à ce gouverneur mis à mort par les Thibétains, le titre de général d'armée.

Ly-te-yu voulait quitter le ministère à la quatrième lune; l'empereur le pria si instamment de continuer, qu'il se rendimet continua à bien servir, malgré ses infirmités et son âge avancé.

Quoique l'empereur traitât bien à l'extérieur l'eunuque Kieou-che-leing, celui-ci s'aperçut très-bien que le prince ne l'aimait pas. Il se démit de lui-même de ses charges, et obtint de l'empereur la permission de se retirer dans sa maison. Il y fut accompagné par les eunuques; il leur donna de bonnes leçons sur ce qu'ils devaient faire pour contenter Sa Majesté.

Chang-pi-pi, gouverneur de Si-ning dans le Chen-sy pour le roi du Thibet, était homme de lettres, et ne s'occupait que de la lecture. Il était équitable et libéral, et il avait su gagner le cœur des habitans et des troupes; il les exerçait, et avait de son mieux appris l'art militaire dans les livres et les conversations avec les officiers. Le département de Si-ning était important et considèrable. Le général Lun-gong-ge pensa à se rendre maître du Thibet. Il crut que Chang-pi-pi s'opposerait à son dessein; il marcha à la sixième lune avec une armée vers la ville de Si-ning. Chang-pi-pi, au lieu d'aller au tevant

Année 845.

de lui pour l'attaquer, communiqua aux principaux officiers son dessein d'amuser le général, et de prendre des mesures pour le faire échouer. Il envoya des officiers à Lun-kong-ge, et par eux une lettre très-humble, où il disait qu'il se soumettait volontiers à lui. Lun-kong-ge se laissa tromper par les apparences; il revint sur ses pas avec son armée, et dit qu'il se servirait de Chang-pi-pi quand il serait le maître, mais qu'il ne l'employerait que comme un homme qui n'est propre qu'à lire des livres. Chang-pi-pi apprenant ces nouvelles, se mit à rire avec ses officiers, et leur dit que, supposé que le Thibet se vît sans roi, il convenait bien mieux d'avoir pour maître l'empereur de la Chine, qu'un homme comme un Lun-kong-ge qu'il traita de race de chiens et de rats. (1)

Chang-pi-pi ne s'endovinit pas; il prit bien ses me sures, et après avoir am calement conféré avec ses officiers, il se mit à la tête d'une armée composée de gens choisis et fort attachés à leur général. Il attaqua Lun-kong-ge avec une conduite et une bravoure qui surprirent ce général orgueilleux: celui-ci eut la honte d'être bien battu a par celui qu'il méprisait si fort et de voir qu'il aurait bien de la peine à lui résister.

Neuvième lune.

Annee 844.

L'empereur voyant les *Hoey-hou* (2) presque entièrement détruits, et la puissance du Thibet sur le point d'être éteinte, pensa à recouvrer les pays que les Thibétains avaient conquis dans la province du *Chen-sy*. Pour cela il nomma, à la troisième lune, des inspecteurs.

<sup>b</sup> 22 février.

<sup>(1)</sup> Au jour Gin-ou de la dixième lune, les annales marquent une éclipse de Végus par la lune, vers le temps de midi. Le jour Gin-ou fut le 22 novembre.

<sup>(2)</sup> Au jour Kia-yn, premier de la seconde lune, b il y eut une éclipse de soleil.

Année 844.

pour visiter leurs frontières, faire de grandes provisions, ordonner aux commandans de mettre les roupes en état et d'avoir soin qu'on gardât la discipline militaire. Il quitta le dessein de reprendre Pe-ting et les places du Gan-sy, après qu'il eut bien examiné la difficulté et le peu d'utilité de l'entreprise. Le prince était attaché à la secte de Tao; Ly-te-yu lui fit des représentations làdessus, quand il vit que l'empereur avait donné un titre d'honneur à un bonze (1) de cette secte. L'empereur dit la Ly-te-yu que, dans ses momens de loisir, il aimait à discourir avec ce bonze sur les Esprits, mais qu'il se gardait bie. de lui parler des affaires de l'état, et qu'il ne parlait de ces dernières qu'avec les ministres et les grands

A la sixième lune, on priva l'eunuque Kicou-cheleang de ses biens; on trouva dans sa maison de grands amas d'armes. (2)

Lieou-tsong-kien, gouverneur de Lou-gan-fou dans le Chan-sy, était mort à la quatrième lune de l'année 843. Son fils Lieou-tchin prétendit succèder à son père, et prit les armes. Il était lié avec plusieurs commandans, et tâchait d'en attirer d'autres à son parti. L'empereur, peu de temps après, détacha de son parti des officiers sur qui il comptait, et fit occuper les postes les plus importans de son district. Il fut enfin entièrement désait, et ensuite · Huitième lune, tué " par son principal officier. On fit trancher la tête à quelques autres commandans qui cherchaient à se rendre indépendans. En suivant les conseils de Ly-te-yu, l'empereur recouvrait peu à peu son autorité, et il commençait à être craint et respecté soit par les eunuques,

jour Y-ouey. 30 septembre.

<sup>(2)</sup> La 7º lune fut intercalaire. (1) Il s'appelait Tchao-kouey-tchin.

soit par les grands. Les censeurs de l'empire pouvaient en toute liberté lui faire leurs représentations, et ils étaient loués et même récompensés.

Année 844,

A la cinquième lune a, (1) on rendit compte à l'empereur du nombre des bonzes, bonzesses, et des temples de Fo qui étaient dans l'empire. Les grands mandarins des rits et cérémonies présentèrent là-dessus un placet à l'empereur.

Année 845. 4 \* Jour Y-tcheou, 27 juin.

A la septième lune b, l'empereur fit publier un ordre qui portait qu'on devait dans tout l'empire détruire les temples de Fo, faire quitter aux bonzes et aux bonzesses leurs monastères, et les renvoyer dans leurs familles, comprendre leurs terres au nombre de celles qui devaient payer tribut, et mettre au lang du peuple leurs esclaves. Le motif que donnait l'empereur était que ces bonzes et bonzesses étaient perni lieux à l'état et gâtaient les Chinois.

b Jour Ping-ou, 7 août.

Les mandarins n'avaient sans doute pas fait mention de deux religions étrangères qui avaient cours à la Chine: l'une était la religion de Ta-tsin; l'autre était la religion de Mou-hou-fou. Par un second ordre, l'empereur voulut que les ministres de ces deux religions fussent aussi . obligés de quitter leurs monastères et de retourner à leurs familles, et qu'ils fussent sujets aux corvées du peuple; l'empereur ordonnait en même temps de remettre les ministres de ces religions qui étaient étrangers, aux mandarins des frontières, pour être renvoyés dans leur pays. Sa majesté disait qu'il ne convenait pas que ces deux religions fussent les seules religions étrangères permises à la Chine. L'empereur voulut cependant conserver dans les deux cours de Si-gan-fou et de Lo-yang, ainsi que

<sup>(1)</sup> Au jour Ping-ou ou premier de la septième lune, c éclipse de soleil. c 7 août.

Annee 845.

dans chacun des autres départemens, un nombre qu'on détermina de monastères et de bonzes; on régla que les bonzes conservés dans l'empire seraient sous la direction des mandarins qui avaient soin des affaires des pays étrangers, parce que, disait l'ordre de l'empereur, la religion de Fo est venue du pays des Indes.

Le 7 septembre, les grands mandarins avertirent l'empereur que le nombre des temples et monastères. était de quatre mille six cent soixante autorisés par les empereurs, et de quarante mille bâtis par des particuliers; que le nombre des bonzes et bonzesses était de deux cent soixant mille cinq cents; que le nombre des ministres des religions de Tu-tsin et de Mou-hou-fou, était environ de trois mille. On dit en général, que les terres des bonzes montaient à plusieurs Ouare de hing, mais on dit expressément que le nombre de leurs eschves était de cent cinquante mille. Dès que l'ordre de l'empereur eut été publié, on commença à l'exécuter et on continua ensuite. Un grand nombre de bonzes des monastères de Ou-tay-chan. prirent la fuite. Ils prirent la route du Pe-tche-ly et vou-· lurent s'y enrôler dans les troupes des gouverneurs des places. Ly-te-yu, en étant instruit, fit donner défense aux commandans de la province de faire entrer dans le service ces bonzes, soit comme officiers, soit comme soldats. Le gouverneur général fit poser des gardes sur la frontière pour faire main-basso sur tous les bonzes qui paraîtraient pour entrer dans le Pe-tche-ly.

Depuis la neuvième lune, on s'aperçut d'un grand changement dans l'empereur: infatué de la doctrine de la secte de Tao, il avait pris le breuvage de l'immortalité; il était devenu inquiet et inconstant dans sa manière de

Année 844.

gouverner. (i) Ly-te-yu ne manqua pas à l'exhorter. Chang-pi-pi eut encore cette année de grands avantages sur le général Lun-kong-ge; il exhorta, à la douzième lune, les peuples de son gouvernement à se soumettre à l'empereur, leur ancien maître. Il faisait dans un écrit qu'il publia l'énumération des crimes de Lun-kong-ge.

### NOTES.

- 1º On nedit pas le nombre des terres et des esclaves des ministres des religions de Ta-tsin et de Mou-hou-fou.
- 2º La religion de Ta-tsin est la religion chrétienne; la religion de Mou-hou-fou est la religion des Persans, soit des Ghèbres, soit d'autres qui faissient un mélange de la religion des Ghèbres avec d'autres sectes.
- 3º Il serait à souhaiter que l'histoire dit combien il y avait de ministres dans la religion de Thisin, et dans celle de Mou-hou-fou. Selon le livre qui contient le recueil des édits des empereurs et des remontrances qu'on leur a faites, etc., le nombre des ministres de ces deux religions était de trois mille; selon l'historien Sse-makouang, ce nombre était de deux mille et plus.
- 4º Le caractère chinois qui désigne les ministres des religions de Ta-tsin et de Mou-hou-fou est le même que celui qui désigne les bonzes, et on voit que ces ministres vivaient dans des maisons séparées comme des monastères, et qu'ils gardaient le célibat. On voit que les ministres de ces deux religions étaient presque tous Chinois, mais que parmi eux il y avait des étrangers; et puisqu'il y avait trois mille ministres, religieux ou prêtres, il devait y avoir un grand nombre de Chinois dans ces deux religions.
- 5º Sse-ma-kouang écrit Mou-hou; le Recueil de quelques édits des empereurs ajoute le mot fou, et dit Mou-hou-fou, en ajoutant
- secte de Tao. Il estimait Tchao-kouey- Les bouzes de cette secte s'étaient trop tchin, grand partisan et bonze de cette multipliés, et ils étaient trop riches; secte. Ce bonze inspira à l'empereur une ils abusaient partout de leur crédit et de grande aversion contre la secte de Fo; leurs richesses. il y avait dans ces desseins de la politi-

(1) L'empereur était fort attaché à la que suggérée par le ministre Ly-te-yu.

Annee 8/4.

que Sa-tsin et Mou-hou-sou sont les noms de deux royaumes. Ssema-kouang ne dit pas que ce fussent les noms de deux royaumes; il supposait connu le sens des mots Ta-tsin et Mou-hou; mais il désigne la religion de Mou-hou par le caractère Hien, on peut lire aussi Yao; l'explication de ce caractère porte que c'est un Esprit honoré par les étrangers à l'occident du Chen-sy. L'histoire chinoise de la dynastie Tang dit que le culte de cet Esprit était en vogue dans le pays au sud et au nord du sleuve Oxus, dans la Perse et les états voisins, le Chorassan, la Transoxane, le pays de Yen-ki, Casgar, Sou-le, etc. Elle dit que dans quelques uns de ces indroits on honorait aussi Fo et l'Esprit du ciel, mais les Chinois confondent aisément tous ces cultes; et dans les notes sur Mou-hou-fou et Ta-tein, ils assurent que ce sont des religions de l'espèce de celle Fo, comme par exemple, la religion des Mo-ni, benzes des Tartares Hoey-hou, ils honoraient Fo comme les bonzes et les Ho-chang de la Chine, mais ils avail des pratiques dissérentes. .

6º Parmi les bonzes de Fa il y avait des Mo-ny ou bonzes des Tartares Hoey-hou.

7° L'histoire chinoise de la dynastie Lang dit que le culte de Hien ou Yao était venu de Perse, et de-là s'était répandu dans les autres royaumes; que ceux de cette religion honoraient le soleil, la lune, les étoiles; qu'avant de faire des cérémonies à Hien, ils faisaient des purifications, surtout en se frottant de muse les oreilles et le nez. L'Esprit Hien était un Esprit plein de feu, et on honorait cet Esprit. Depuis long temps, la Chine avait communication avec la Perse par terre et par mer; le sils du dernier roi Iesdegird vint à la Chine suivi d'un grand nombre de ses sujets; il y sit un assez long séjour; c'était le prince Pi-lou-se que l'empereur chinois traitait en roi de Perse; ce sut la même chose pour le prince sils de Pi-lou-se. On voit donc que la religion des Persans put aisément s'introduire à la Chine.

8. Le prince des Hoey-hou avait demandé à l'empereur de laisser à la Chine les Mo-ni ou bouzes de ces Tartares; ils habitaient dans plusieurs provinces et à la cour. L'empereur lui répondit qu'il ne voulait pas pour le moment que dans les provinces il y cût des religieux étrangers, mais qu'il en laisserait quelques-uns à Si-gan-fou,

Année 845.

à Lo-yang et à Tay-yuen-fou y qu'ils y pourraient librement faire l'exercice de leur religion.

9º On régla d'abord que dans les deux cours, savoir à Si-gan-fou et à Lo-yang, on laisserait deux monastères de Fo, et trente houzes dans chaque monastère; que dans les quarante principaux départemens des movinces, on laisserait un monastère. Ces monastères furent de trois sortes. Dans les uns il devait rester trente bonzes; dans les autres dix bonzes, dans les autres cinq seulement. Enfin on diminua encore ce nombre de la moitié; de sorte qu'en tout on ne Lissait pas dans l'empire au-delà de quatre ou cinq-cents bonzes. On déclara que les esclaves et les terres des bonzes et bonzesses étaient confisques; que les matériaux des monastères et des temples détruits serviraient à réparer des bâtimens publics, ou à d'autres usages pour le bien de l'empire; que les statues et les cloches scraiente fondues pour faire des deniers, que tout le reste des ornemens ou meubles de ces monastères et temples scrait employé aux usages que régleraient les commissaires anvoyés dans l'empire.

10° On ne dit pas en quoi consistai; la religion de Ta-tsin; on dit seulement que c'est une espèce de religion de Fo. Cette expresion, comme on voit, est trop-rigue; mais par ce qu'on a dit du pays de Ta-tsin et du monument de la religion chrétienne, on voit clairement que la religion de Ta-tsin est la religion chrétienne. On dit dans les Mémoires de la dynastie Tang sur les pays étrangers, que les Mahométans honorent l'Esprit du ciel; on dit aussi que cet Esprit du ciel est honoré dans le pays de Ni-po-lo à l'ouest du Thibet et dans d'autres pays occidentaux. (1) On confond aisément a la Chine le nom de Dieu avec celui de Fo. En parlant de l'empire des Grecs, les Chinois disaient autrefois que Fo, y était honoré. On dit souvent encore aujourd'hui la même chose de Manille et des Russiens. (2) Beaucoup

- Transoxane.
- (2) Les Chinois disent qu'au Japon on voit dans les temples beaucoup de Foutou, c'est-à-dire des images ou statues; les Chinois disent la même chose de Manille et des Russiens. Ils disent aussi que dans les pays de la Transoxane et à Casgar, au temps de la dynastie Tang,

(1) Dans plusieurs contrées de la le culte de Hien ou Yao était en vigueur, c'est-à-dire qu'il y avait des Ghèbres; qu'il y avait aussi des Fou-tou ou images ou statues dans les temples, et qu'on y honorait aussi l'Esprit du ciel. Ils disent encore qu'au temps de la dynastie Tang, le culte d'un Esprit appelé The sy, était fort repandu dans la Transoxane et les pays voisins.

Annee 845.

de Chinois habiles, soit anciens, soit modernes, n'ont nullement voulu désigner par le caractère Fo, cette idole indienne appelée Fo, mais en général ce qui est l'objet d'un culte religieux, sans trop examiner quel est l'objet de ce culte religieux.

11º Le père du Halde, dans le tome 2 de son recueil, parle de la déclaration de l'empercur Ou-tsong sur les bonzes, parzesses etc. On y lit Mou-hou-pu, il faut lire Mou-hou-fou. Le Chinois, qui a traduit en Tartare la déclaration, a ajouté de lui-même le mot de royaume au mot de Mou-hou-fou. Il est au moins fort incertain si Mou-hou-fou est le nom d'un pays; ce nom n'est nulle part dans les Mémoires de la dynastie Tang, sur les pays hors de la Chine II y a apparence que ce nom de Mou-hou ou de Mou-hou-fou désignait alors la religion des Persans, et que c'était un nom tiré d'une langue etrangère.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 846.

L'empereur qui se sentait fort malade ne pensa pas à nommer de prince héritièr; il ne voulut pas admettre au commencement de l'année les grands en sa présence pour les cérémonies du nouvel an. Les ministres et les grands étaient dans de vives inquiétudes à cause de la maladie de l'empereur Ce prince sentit son mal augmenter, et il était hors d'état de parler; les eunuques profitèrent de cette occasion pour faire publier un ordre a qui portait que le prince Tehin, oncle paternel de l'empereur, gouvernerait par interim, à cause de la jeunesse du prince fils de sa majesté. Le prince Tehin avait toujours vécu fort retiré; il ne paraissait dans aucune partie de plaisir;

Troisième lund jour Sin-yeou. 19 avril.

(1) Le mot Mou-hou peut venir de Mog, nom persan des Mages ou adorateurs du seu. De Mog et de Vad, Bad ou Pad; ancien mot persan, qui veut dire Chef, vient Magovad et par corruption Mobed, nom des prêtres ou

ministres du seu. Le mot Mog lui-même n'est, suivant M. Anquetil, qu'une corruption de Meh, grand, excellent. Voy. Zend-avesta, tom. 11, pag. 555. (Note des Editeurs.)

Année 846.

il ne disait presque rien dans les conversations; on en faisait peu de cas, et il passait pour un stupide. C'est pour cela que les eunuques le firent choisir pour le mettre à la tête des affaires : ils espéraient qu'ils recouvreraient leur autorité sous son gouvernement. Dans quelques affaires qu'on régla pendant la maladie de l'empereur, les grands s'aperçurent que le prince n'ait rien moins qu'un apide, et ils virent qu'il parlait juste et qu'il était bien au fait. L'empereur mourut (1) à la troisième lune. Le prince Tchin (2) prit possession de l'em- Jour Kia-tse. pire. Un des premiers actes d'autorité qu'il sit, sut de casser e ministre Ly-te-yu. Cela surprit tout-le monde. Ce ministre avait dans un degré éminent le talent de gouverner, mais il avait del ennemis; il avait paru être un peu vindicatif, et effectivement il avait par esprit de vengeance éloigné quelques mandarins illustres et fort estimés. L'empereur avait pris de l'aversion pour ce ministre.

22 avril.

A la 4<sup>e</sup> lune, b l'empereur fit mourir le bonze Tchaokouey-tchin et dix autres bonzes, sectaires de Tao, qui avaient trompé sa majesté. A la cinquième lune, c le prince fit publicr une amnistie générale et augmenta le nombre des monastères de bonzes laissés à Si-gan-fou. Il donna aussi au tribunal la faculté d'accorder des permissions à ceux qui voudraient etre bonzes ou bonzesses. A la septième lune, les Hoey-hou qui avaient suivi le Ko-han Ou-kie, soit par la désertion, soit par la famine, soit parce que beaucoup d'entr'eux étaient venus se rendre aux Chinois, se trouvaient réduits à trois mille.

b Jour Kia-su. 2 mai.

Jour Y-sse. 2 juin.

<sup>(1)</sup> Il était âgé de trente-trois ans. pereur Hien - tsong: C'est l'empereur

<sup>(2)</sup> Il était le treizième fils de l'em- Suen-tsong.

Année 8.46.

Jour Gin-chin. 28 août.

Année 847.

Le Ko-han fut tué par le ministre; son frère cadet Ou-le fut fait chef des Hoey-hou qui restaient. À la huitième lune, a l'empereur Ou-tsong fut enterré (1).

A la troisième lune intercalaire de l'année 847, l'empereur donna la permission de rebâtir les temples détruits à la cinquième année du règne de Ou-tsong, et l'on tint à conégard une conduite toute contraire à celle de l'empereur précédent. (2) Dans le cours de 5° lune, Lun-kong-ge, à la tête de quelques troupes thibétaines et autres fit des courses sur les frontières : il fut battu.

A la sixième lune, l'empereur accorda ensin au chef des Tartares Kie-kia-sse, les patentes de Ko-han que l'empereur Ou-tsong avait, promis de lui donner. La famille impériale reconnut Q-ge, comme étant de la famille de l'ancien Ly-kouang, tige de la famille impériale des Tang.

Année 848.

L'armée des Tartares Kie-kia-sse alla à la première lune de cette année jusqu'au pays des Tartares Che-ouey, au nord-ouest du Leao-tong. Ces Tartares avaient pris sous leur protection Ou-ie, Ko-han des Hoey-hou, qui s'était retiré dans le pays des Tartares Che-ouey. Il y eut un combat; les Tartares Che-ouey furent battus; les Hoey-hou qui restaient encore, furent pris par les Kie-kia-sse et conduits au nord du désert de sable, au campement de O-ge, Ko-han des Tartares Kie-kia-sse. (3) L'impératrice Ko, femme légitime de l'empereur Hientsong, mourut à la cinquième lune. Don soupçonna fort

<sup>b</sup> Jour *Ki-mao* . 25 juin .

c 22 décembre.

d 5 juin.

(1) Jour Ou-tchin, 1er de la douzième lune, e il y eut éclipse de soleil.

(2) Les Chrétiens et les Ghèbres prositèrent sans doate de la bonne disposition de l'empereur pour se remettre dans, le même état où ils étaient auparavant.

(3) Jour Ki-ouey, premier de la cinquième lune, d éclipse de solcil.

l'empereur

Année 849.

l'empereur d'avoir fait mourir cette princesse: elle était, comme j'ai dit, petite-fille du fameux Ko-tse-y. Cette affaire fit grand bruit; l'empereur s'était imaginé que cette princesse avait été du complot des eunuques qui avaient fait périr l'empereur Hien-tsong son père. L'impératrice Ko fut enterrée sans qu'on lui rendît les honneurs dus à son rang.

A la deuxième lune, des postes importans du territoire de Ping-leang-fou et de Kong-tchang-fou du Chen-sy
se soumirent à l'empereur, aussi bien que d'autres, au
sud de Ling-tcheou. Les Thibétains, maîtres de ces postes, faisaient auparavant par-là bien des courses dans le
Chen-sy, jusqu'au territoire de la cour et de Fong-tsiangfou. Dans la sixième et septième lune, plusieurs autres
postes et villes de ces qua tiers là sècouèrent le joug des
Thibétains, et se soumirent à l'empereur.

A la dixième lune, on reprit l'importante ville de Ouey-tcheou dans le Sse-tchouen; les Thibétains s'en étaient rendus maîtres, il y avait bien des années, et le général Ouey-kao, malgré ses victoires sur les Thibétains, n'avait jamais pu la reprendre. Le roi du Thibet en avait fait une des places les plus importantes de son état; il y venait souvent, et c'était comme la seconde cour du Thibet.

A la onzième lune intercalaire, Ly-te-yu, ancien ministre, mourut dans son exil à la ville de Kun-tcheou-fou, capitale de l'île de Hai-nan. Il était natif de Tsan-hoang-hien, ville du troisième ordre de la dépendance de Tching-fou du Pe-tche-ly. Il était très-habile dans les livres chinois, grand homme d'état et grand ministre, zélé pour le bien public. Il avait des ennemis puissans, et il abusa de son autorité pour éloigner de la cour des

234

Année 849.

hommes qui étaient de très-bons mandarins, mais qui n'avaient pas eu assez de déférence pour ses vues dans quelques occasions. Malgré cela, il est regardé comme un des plus grands hommes de la dynastie des Tang. Il rendit à l'empire les services les plus importans. L'empereur Suen-tsong le haïssait.

Année São.

A la neuvième lune de l'année 850, le général du Thibet, Lun-kong-ge, vint pour attaquer Chang-pi-pi, avec des forces supérieures à celle de son adversaire, sur les frontières de la ville de Ho-tcheou du Chen-sy. Chang-pi-pi eut du dessous faute de vivres, et après avoir laissé dans la ville de Si-ning une bonne garnison commandée par un bon officier, il alla camper à l'ouest de la ville de Kan-tcheou. Lun-kong-ge chi fureur se mit à piller et à ravager tous les territoires des villes, en allant du Ssetchouen à Si-ning, et ceux des villes de Kan-tcheou et de Sou-tcheou; il ne fit que piller, brûler, ravager, et changea tous ces pays en une vaste solitude. Ces désordres, joints à son naturel fier, orgueilleux et cruel, le rendirent trèsodieux à ceux même de son parti; la plupart des officiers et des soldats se mutinèrent, et ne voulaient plus obéir. Il les menaça de les faire mourir; il n'en fut pas obéi davantage. Il prit le parti, l'année 851, de partir des frontières du Sse-tchouen et du Chen-sy pour venir à la cour de l'empereur. Il y arriva à la cinquième lune, et se déclara vassal de l'empire. Ce général fut très-bien traité à la cour, mais lorsqu'il demanda d'être gouverneur des districts des villes de Ho-tcheou et de Kong-tchang-fou dans le Chen-sy, il fut refusé. Il se retira de la cour fort mécontent. Il le fut bien davantage lorsque, de retour à Ko-tcheou, (1) il

Année 851.

<sup>(1)</sup> A 40 ou 50 lieues au sud-ouest de Si-ning du Chen-sy.

Année 851.

se vit presque entièrement abandonné; à peine avait-il trois cents hommes qui suivissent son parti; partout, dans les pays de Ho-tcheou et Si-ning, on se mettait sous la protection de l'empereur. Il eut encore le chagrin de voir, à la onzième lune, que les chefs des Tartares qui campaient à Cha-tcheou se déclarèrent sujets de l'empire. L'empereur nomma un de ces chefs général et gouverneur du pays. Celui ci envoya son frère à l'empereur pour lui faire voir la carte des pays de Koua-tcheou et de Cha-tcheou, avec la situation des postes des pays voisins. Avec ses troupes, il s'offrait à faire rentrer dans l'obéissance de l'empire tous les territoires de Turphan, de Ha-mi, de Kan-tcheou et de Sou-tcheou dans le Chen-sy.

A la douzième lune, sur les représentations d'un grand, l'empereur défendit aux Chinois de se faire bonzes et bonzesses. (1) On trouva qu'on abusait de la révocation des édits de l'empereur Ou-tsong contre les bonzes et bonzesses. Le grand disait que les peuples étaient trop misérables, et qu'on voyait avec indignation les bonzes et bonzesses avoir tout à souhait pour leur nourriture, leur vêtement et leur logement, sans être d'aucune utilité pour l'empire, et qu'il serait bien mieux que les bonzesses travaillassent à l'entretien des vers à soic et que les bonzes cultivassent les terres, pour le besoin de l'empire.

Le premier février de l'année 854, il y eut une éclipse de soleil : c'était le premier jour de la première lune. L'empereur ne voulut pas qu'on fît les cérémonies ordinaires au commencement de l'année. L'empereur s'appliquait fort aux affaires, et il avait du discernement dans

Année 854.

Année S5a.

<sup>(1)</sup> La sixième lune fut intercalaire.

Année 854.

le choix des grands propres à lui donner de bons conseils. Il s'informait de la conduite des mandarins, et avait soin que les peuples ne fussent pas opprimés; il était fort attentif, surtout, à ne pas être trompé par les slatteurs et les mauvais rapports. Il pensait à exterminer les eunuques, et il en consulta en secret avec quelques grands. Il rejeta d'abord l'avis d'un grand qui lui conseillait de choisir quelques eunuques qui avaient ou passaient pour avoir de la droiture et du zèle, afin de s'en servir pour ôter aux autres eunuques l'autorité que leur tribunal intérieur leur donnait. L'empereur dit : « Il est vrai que les muques ne s'accordent pas ensemble, mais quand ils » s'aperçoivent qu'on veut casser leur tribunal ou en » diminuer l'autorité, ils se lient tous d'abord, et sont » d'accord entre cux : il faut sonser à un autre moyen. » Un autre grand dit que le dessein de l'empereur, quoique bon, ne devait pas être communiqué à beaucoup de personnes; que sans cela on retomberait dans les inconvéniens passés. L'empereur s'en tint à un conseil plus sage et plus sûr, donné par un grand, " c'était de faire mourir sans rémission ceux des eunuques dont les crimes pourraient être bien avérés; d'exclure des emplois tous ceux qui étaient reconnus pour n'avoir aucun talent, et de ne pas donner à d'autres cunuques les postes de ceux qui viendraient à mourir, ou qui seraient hors d'état · d'agir. Ce grand mit par écrit en détail son suffrage; les eunuques eurent l'adresse de voir cet écrit qui les révolta extrêmement, et ce fut l'occasion d'une haine implacable des eunuques contre le tribunal des ministres. L'empereur fut très-mortissé et honteux de n'avoir pas pris d'assez bonnes mesures pour que l'écrit ne tombât

· Neuvième lune.

Année' 854.

pas entre les mains des eunuques. Ce prince ne voulait nullement s'exposer à voir de nouvelles scènes tragiques, pareilles à celles qu'on avait déjà vues. A la dixième lune, dans un écrit publié par tout l'empire, l'empereur rétablit l'honneur du ministre Ouang-ya, de Kia-sou, et d'autres qui avaient été si indignement mis à mort du temps de l'empereur Ouen-tsong: il les déclara innocens. Il n'en fit pas de même pour le ministre Ly-hiun et pour Tching-tchou: sa majesté les déclara criminels, et dignes du dernier supplice.

Année 855.

Dans le Gan-sy (1) il y avait des Hoey-hou dont le chef était Ki-mang-li; on lui donnait le titre de Ko-han; il avait son principal campement à Kan-Icheou, poste considérable vers l'extrémité occidentale du Chen-sy. Il était maître de plusieurs villes à l'ouest du désert de sable et au nord-ouest de Cha-tcheou. L'empereur le prit sous sa protection. Il envoya des officiers à la cour pour payer son tribut. L'empereur lui donna, à la fin de l'année 846, des patentes honorables de Ko-han: (2) sa majesté rappelait dans sa déclaration le souvenir des services rendus à l'empire par les Hoey-hou, et leurs alliances avec la famille impériale. Il traitait Ly-te-yu de mauvais sujet, et lui attribuait la ruine des Hoey-hou. La reine douairière des Hoey-hou était sœur de l'emperçur, elle était à la cour : c'est sans doute cette princesse qui obtint cette déclaration.

L'empereur aimait fort la comédie et la musique. Cependant, à la septième lune, un habile comédien ayant parlé sur le théâtre des affaires d'état, l'empereur, qui était présent, garda le sérieux, et la comédie finie il sit

Année 857.

<sup>(1)</sup> La quatrième lune sut intercalaire. (2) Son titre sut Hoay-kier-ko han.

Aunce 857.

exiler le comédien. Dans ce temps là le meilleur musicien de la cour commit un meurtre: il fut condamné à mort. Les musiciens demandèrent grâce, disant qu'il n'y avait pas d'homme comparable à lui pour l'habileté dans son art, et qu'on ne réparerait pas cette perte. L'empereur fit exécuter la sentence, et dit qu'il valait mieux conserver les règles et les lois que le plus habile musicien de l'empire. Un des principaux grands de la cour du Thibet avait procuré à l'empire les deux importantes places de Kong-tchang-fou et de Ho-tcheou du Chen-sy. Ces places avaient été long-temps du domaine du Thibet, qui les avait conquises sur la Chine. Ce seigneur de la cour du Thibet fut nommé par l'empereur, commandant des troupes impériales de ces deux villes et de leurs districts: ce fut à la dixième lune.

Malgré les exemples funestes de ces prédécesseurs, l'empereur était fort attaché à la secte de Tao, et pensait à se procurer l'immortalité dont cette secte se vantait. L'empereur fit venir de la montagne Lo-fou-chan un solitaire qui passait pour un grand sectateur de Tao. Ce solitaire interrogé par sa majesté sur le moyen de devenir immortel, au lieu de parler de drogues et de breuvages, dit à l'empereur que le seul moyen d'avoir un bonheur permanent était de vaincre ses passions et de respecter et pratiquer la vertu. Le solitaire appelé Hien-yuen-tsi demanda et obtint la permission de retourner à la montagne.

NOTE.

Hien-yuen-tsi était de la ville de Po-lo, du district de la ville de Hoey-tcheou-fou, dans la province de Canton; quand il vint à la cour il avait plus de ceut ans. La montagne Lo-fou-chan est au nord-

ouest de la ville de Po-lo: cette montagne est célèbre dans la secte de Tao.

Année S59.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Dans la deuxième lune, (1) l'empereur prit le breuvage de l'immortalité; il en fut bien malade. Cela le rendit fort inquiet et mélancolique.

Des peuples voisins du Gan-nan étaient très-mécontens des gouverneurs chinois qu'ils trouvaient peu équitables. Ces Barbares vendaient sur la frontière leurs bestiaux aux Chinois, et les Chinois vexaient ces peuples. Ceux-ci s'adressèrent au roi de Nan-tchao du Yun-nan, se mirent sous sa protection, et firent bien des courses dans le Gan-nan; ce fut à l'occasion d'une guerre dans ces quartiers-là, dès la première lune de cette année 858. L'empereur nomma Ouang-chi pour gouverner le Gan-nan. C'était un bon officier, qui, à beaucoup de courage; joignit une grande vigilance et une prudence qui lui faisaient honneur.

#### NOTES.

1° Le Gan-nan comprenait alors le royaume de Tong-king d'aujourd'hui et la Cochinchine. Ce pays dépendait de la Chine; sa capitale était la ville de Kiao-tcheou, qui est aujourd'hui capitale du Tong-king.

2º Les peuples du Yun-nan, voisins du Gan-nan, étaient divisés en plusieurs peuplades indépendantes les unes des antres; ces Barbares se soumirent au roi de Nan-tchao ou du Yun-nan.

SUITE DE L'ABRÉCÉ DE L'HISTOIRE.

L'empereur, pensant toujours à l'immortalité, prit encore des breuvages des bonzes de la secte de Tao. Il

Année 859.

(1) La deuxième lune fut intercalaire.

Année 859.

en fut encore bien malade, et outre cela, il lui survint un ulcère qui empêcha les grands d'être admis à l'audience. A la huitième lune, il n'avait pas encore nommé de prince héritier, quoiqu'il y eût été souvent exhorté par les ministres. Le sils aîné de l'empereur n'était pas aimé de son père, et sa majesté pensait à nommer prince héritier son troisième fils. Avant de mourir, il recommanda cette affaire à trois eunuques. Un quatrième eunuque, qui devait sortir de la cour pour aller remplir un emploi dans les provinces, se trouva dans la chambre de l'empereur peu de temps après sa mort, arrivée le 10 septembre de l'année 859; il se mit à pleurer et montra ensuite aux eunuques un faux ordre de l'empereur pour nommer le prince Ly-tsouy, fils aîné de l'empereur, prince héritier. Tous les eunuques allorent au-devant de ce prince, et le reconnurent empereur. On avertit les grands et il fut installé empereur. C'est l'empereur Y-tsong.

Y-tsong.

Les trois eunuques qui devaient délibérer sur la nomination du troisième fils de l'empereur, furent mis à mort le 13 septembre. L'empereur, après avoir reçu les hommages des grands et des princes, déclara sa mère impératrice, et fit mourir les bonzes de la secte de Tao qui avaient donné à l'empereur le breuvage de l'immortalité.

Dans le temps que le fameux Ouey-kao gouvernait le Sse-tchouen, le roi de Nan-tchao ou Yun-nan payait exactement le tribut. On élevait dans le grand collége de Tching-tou-fou les fils de quelques grands du Yun-nan, et on n'épargnait rien pour eux. Les gouverneurs qui succedèrent à Ouey-kao ne traitèrent pas bien les sujets du roi de Yun-nan. On diminua considérablement le nombre des étudians du Yun-nan. Le roi Fong-yeou en fut mécon-

Année 859.

tent; il fit même des courses sur la frontière; ce prince mourut peu de temps après l'empereur Suen - tsong. Tsieou-long, fils du roi Fong-yeou, envoya un grand pour faire la cérémonie à l'empereur mort. L'empereur Y-tsong ne donna pas au roi Tsieou-long les patentes de roi ; celui-ci, irrité, prit les armes à la deuxieme lune, entra dans le Sse-tchouen, et s'empara de la ville de Tsun-y-fou: il prit le titre d'empereur.

### NOTES.

1º L'empereur Suen-tsong mourut âgé de cinquante ans; c'était un grand prince; attentif, libéral, il aimait ses sujets et les soula-geait dans toutes les occasions. Il avait une mémoire prodigieuse; il se ressouvenait du nom de la famille et des postes de tous les mandarins d'armes et des lettrés qu'il avait vus. Ces mandarins étaient charmés de se voir personnellement connus de ce prince; il était fort aimé des Chinois. Les historiens déplorent son aveuglement pour la secte de Tao et le prétendu secret de l'immortalité.

2º Le roi du Yun-nan, à l'imitation des empereurs de la Chine, donna un nom aux aunées de son règue et un titre à sa dynastie : ce titre fut Ta-ly.

SUITE DE L'ABRÉCÉ DE L'HISTOIRE.

Le 11 mars de l'année 860, on sit l'enterrement de l'empereur Suen-tsong.

Année 860.

Kieou-fou, chef de brigands dans le département de Ning-po-fou du Tche-kiang, faisait de grands ravages. Il fut joint dans la première lune par une infinité d'autres voleurs et mécontens. Il battit plusieurs fois les troupes de l'empereur, et s'empara de plusieurs villes dans le Tche-kiang et le Kiang-nan. L'empereur fit venir à la cour Ouang-che, (1) genéral dans le pays de Gan-nan.

<sup>(1)</sup> Il était natif de Tay-yuen-fou.

242

Année 860.

Ouang-che fit voir à l'empereur les conséquences de la révolte, et obtint avec bien de la peine les troupes qui lui paraissaient nécessaires. Il partit pour le Tche-kiang et le Kiang-nan; il y trouva de bonnes troupes venues de plusieurs endroits. Sans la bravoure et l'habileté de ce général, le rebelle aurait fait bien des conquêtes : lui et ses gens se battirent toujours avec une intrépiditéextraordinaire; le rebelle fit paraître beaucoup de conduite. Il y eut plus de cent comhats : les troupes impériales perdirent bien du monde et souffrirent beaucoup. Les rebelles perdirent le plus grand nombre de leurs soldats. Kieou-fou, avec une troupe de gens résolus, quoique réduit à l'extrémité et investi dans le district de Ning-hay, (1) se défendit long-temps contre une grande armée. Il fut ensin pris le 13 juillet. a Ouang-che sit mourir le lieutenant de Kieou-fou, et envoya le rebelle enchaîné à la cour, où il eut la tête tranchée le 21 août. Cette campagne fit une grande réputation à Ouang-che. Il cut soin de faire bien récompenser les officiers et les soldats; il se rendit encore illustre par le soin qu'il eut d'empêcher le désordre et de soulager les peuples réduits à une grande misère. Cette expédition mériterait d'être rapportée en détail : c'est ce qu'on ne peut faire dans un abrégé.

<sup>a</sup> Sixième lune jour Keng-tse.

A la neuvième lune, l'empereur voulut qu'on rendît à Ly-te-y u le titre de digulté que l'empereur son père avait ôté à cet ancien ministre, mort en exil comme j'ai dit.

Année 861

Un ministre représenta à l'empereur qu'il fallait contenter le roi du Yun-nan, et lui envoyer un grand pour faire la cérémonie au roi son père mort, et en même temps

(1) Dans le ressort du Tay-tcheou du Tche-kiang.

Année EG1.

donner au nouveau roi des patentes de roi. L'empereur y consentit; mais dans ce temps-là, on apprit que le roi était en armes, et résolu de faire la guerre à la Chine: ainsi l'ordre de l'empereur ne s'exécuta pas.

A la deuxième lune, on apprit que le roi du Yun-nan marchait avec une armée pour entrer dans le pays de Gan-nan. Les troupes chinoises qui y étaient, n'étaient pas en état de résister; on ordonna de prendre des troupes de plusieurs endroits et des provisions pour envoyer une armée dans le Gan-nan.

Les grands firent inutilement à l'empereur des représentations sur son trop d'attachement au culte de Fo. Le nombre des bonzes et bonzesses croissait de jour en jour. Les bonzes prêchaient leurs dogmes dans le palais sur des estrades faites pour cet usage. L'empereur négligeait les affaires de l'empire; il assistait au sermon des bonzes, allait au temple de Fo faire des cérémonies, et réciter des prières, écrivait de ses propres mains les livres et les prières de Fo, et prodiguait des largesses aux bonzes.

#### NOTES.

1° Tout était en consusion dans le Thibet; un grand nombre de Thibétains se vit obligé de se refugier sur les frontières du Chensy pour y être en sûrcté: le royaume dépérissait à vue d'œil.

2º Le roi du Yun-nan était entré dans le pays de Gan-nan: les peuples y étaient dans la consternation.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Tsay-sy, gouverneur du pays de Gan-nan, avait obtenu de puissans secours de troupes pour résister au roi du Yun-nan. Tsay-king, ennemi de Tsay-sy, fit entendre à l'empereur et aux ministres qu'un si grand nombre de

Année 863.

Annee S65.

troupes n'était pas nécessaire, et qu'il n'y avait rien à craindre pour le Gan-nan de la part du roi du Yun-nan, qui s'était retiré. L'ordre fut donné aux troupes de sortir du Gan-nan et de rentrer dans la Chine. Tsay-king fut nommé général des troupes dans la province du Kouang-sy. Il était sier et brutal; on fut obligé de le casser et il sut nommé pour être mandarin dans l'île de Hay-nan; au lieu d'aller à son poste, il partit pour la cour. L'empereur, indigné de cette désobéissance, lui ordonna de se donner la mort. C'est ce qui s'exécuta à la neuvième lune de l'année 862, avant qu'il sût arrivé à la cour.

L'armée du Yun-nan s'avançait dans le Gan-nan, et allait faire le siège de la ville de Kiao-tchi. Sur les lettres pressantes de Tsay-sy, on envoya d'abord cinq milla hommes. Ces troupes n'arrivèrent pas à temps: quan elles entrèrent dans le Gan-nan, la ville était investie, le secours ne put pas entrer. Tsay-sy se défendit de s micux, et se voyant ensin sans troupes ni provisions, il ne voulut pas se rendre. Suivi de peu de monde, il sortit avec dix slèches, et marchant à pied il se défendit avec courage. Il ne trouva pas de vaisseau sur le rivage de la mer, il s'y précipita avec ceux qui l'avaient suivi : ce fut à la première lune de l'année 863. Le roi de Yun-nan prit la ville le 29 janvier. a Dans le siége ou après le siége, le roi trouva qu'il y avait cent cinquante mille Chinois ou gens du pays pris ou tués; il laissa un gouverneur avec vingt mille hommes de bonnes troupes. A la nouvelle de la prise de la ville et de la perte du Gan-nan, l'empereur envoya des troupes nombreuses pour couvrir les provinces de Canton et de

\* Première lune, jour Keing-ou.

Année 863.

Kouang. (1) Les censeurs représentèrent inutilement que, dans des circonstances si fâcheuses, il ne convenait pas que sa majesté parût si peu attentive aux assaires, et si peu touchée des misères des peuples et du danger qui menaçait l'empire.

Année 864.

A la quatrième lune, l'année 864, le roi du Yun-nan assiéga dans le Kouang-si la ville de Nan-uing-fou; il avait auparavant surpris un corps de neuf mille Chinois qu'il avait fait prisonniers. L'armée du Yun-nan était de soixante mille hommes L'armée chinoise était inférieure en nombre. Le général chinois se posta si avantageusement, que les ennemis n'osèrent l'attaquer. Les troupes chinoises pressèrent le général d'attaquer les ennemis; le général le refusa constamment. A force d'importunités, un petit officier ent, la permission d'aller avec trois ents hommes déterminés insulter le camp ennemi; il ie sit la nuit avec beaucoup d'ordre et de résolution; il tua bien du monde et sit du butin. Le roi croyait l'armée chinoise plus nombreuse qu'elle n'était, et appréhendant d'être forcé dans ses retranchemens, il leva le siége et se retira. Le général chinois écrivit à la cour une relation, sans faire mention de l'action du petit officier; la cour sit des réjouissances, et récompensa bien le général. L'armée ayant vu que l'officier et les soldats restaient sans récompense, murmura si fort, qu'un grand officier écrivit exactement ce qui s'était passé. L'empereur cassa le géneral et ordonna de fair e à l'officier et aux soldats des largesses considérables, et de les avancer en grade. On nomma un autre général, mais il parut trop irrésolu. La cour nomma

<sup>(1)</sup> La sixième lune sut intercalaire. A la septième lune , 1er jour Sin-mao, éclipse de soleil.

Année 865.

Année 866.

Kao-pien (1) général de l'armée. C'était un officier de grand mérite; il savait bien l'art militaire, il était fort actif, et d'ailleurs savant dans l'histoire chinoise: il était bien dans l'esprit des eunuques.

L'impératrice Ko, femme légitime de l'empereur Hientsong, était morte au temps de l'empereur Suen-tsong; on a vu que cet empereur ne fit pas enterrer cette princesse avec les honneurs dûs à son rang d'impératrice : le prince n'ent aucun égard aux représentations qu'on lui fit làdessus. Le 6 mars de l'année 865, l'empereur fit rendre à cette princesse les honneurs prescrits dans le code chinois pour les impératrices. Le général Kao-pien se mit en mouvement l'année 865, entra dans le Gan-nan et s'empara de plusieurs postes importans, pour se disposer à chasser les troupes de Yun-nan.

#### NOTES.

1º L'empereur de la Chine avait depuis long-temps des villes considérables dans la partie orientale du Yun-nan.

Le 20 avril de l'année 864, on vit une comète dans la constellation Leou; (2) elle occupait un espace de trois degrés. Le 22 avril, le tribunal de l'astronomie assura que d'après l'examen de ce que disent les livres chinois sur les astres, cette comète était un heureux présage. Le tribunal priait l'empereur de la faire mentionner dans l'histoire, et d'annoncer à tout l'empire l'apparition de cette comète. L'empereur goûta fort le placet et sit exécuter ce qu'on y proposait. L'histoire réprouve cette flatterie en assurant que les comètes sont toujours un mauvais présage et un avertissement du ciel pour se corriger.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le général Kao-pien, à la sixième lune, (3) battit dans

- (1) Natif du territoire de Pe-king. commence cette constellation.
- (2) On sait en Europe l'étoile par où (3) La 3e lune fut intercalaire.

Année 866.

plusieurs rencontres les troupes du roi du Yun-nan, et à la dixième lune il assiéga et prit la ville de Kiao-tchi. Le roi du Yun-nan perdit plus de trente mille hommes dans cette campagne, qui sit à Kao-pien une grande réputation.

Lun-kong-ge, général thibétain, vint cette année au sud de la ville de Si-ning du Chen-sy. Le gouverneur de la ville, qui était chef de horde dans le pays de Tang-hiang, battit plusieurs fois les détachemens de Lun-kong-ge : celui-ci fut surpris dans la ville de Ko-tcheou, place de guerre alors considérable, à vingt lieues au sud-est de la ville de Si-ning, par le gouverneur de Si-ning; ce dernier lui fit trancher la tête et l'envoya à la cour. Depuis ce temps-là la puissance du Thibet fut presque entièrement ruinée. A l'année 842, on a parlé de *I-li-hou* que le mauvais ministre du Thibet avait fait proclamer roi. On ne marque pas dans l'histoire ce qu'il devint ni comment il finit ses jours.

L'empereur aimait passionément la musique; il traitait les musicions avec trop de distinction; il leur faisait faire des repas magnifiques. Ce prince faisait de très-grandes dépenses pour les promenades; il les faisait à la tête de cent mille hommes. Du reste, il n'avait nulle application aux assaires, et ne pensait qu'à se divertir. A la troisième lune de l'année 867, il fut charmé d'un air nouveau composé par un fameux musicien; pour récompense il lui donna la dignité de général d'armée. De la partdes grands il y eut de fortes représentations; elles n'eurent aucun effet. A la cinquième lune, a l'empereur se trouva in- a Jour Ping-tchin. commodé; il parut alors vouloir rentrer en lui-même; il fit élargir beaucoup de prisonniers; il renvoya du palais plus de cinq cents femmes, défendit de lui of-

Année 867.

22 juin.

248

Année. 867.

frir des filles, et sit d'autres réformes pour les dépenses, inutiles. La maladie de sa majesté sut longue; sa santé ne sut rétablie qu'à la onzième lune.

\*Jour Sin-tcheou.
5 décembre.

NOTES.

1º Un grand nombre d'esclaves thibétains qui avaient suivi leurs maîtres à la guerre, s'étant trouvés sans maîtres, s'étaient joints au général Lun-kong-ge et faisaient bien des ravages. Leurs chefs avaient le nom de Ou-mo; ils abandonnèrent Lun-kong-ge et ne pouvant pas retourner dans leur pays, campèrent dans les territoires desvilles qui sont dans la partie occidentale du Chen-sy: ils se déclarèrent sujets de l'empire. Les gouverneurs chinois devaient être bien attentifs sur les démarches de ces esclaves thibétains.

2º Les Hoey-hou qui étaient à Kan-tcheou étaient tributaires de la Chine; ils se rendirent maîtres de Ha-mi, Turphan, Pe-ting et des villes et forteresses du voisinage à l'ouest et au sud-ouest de Turphan, jusqu'au pays de Casgar; ces pays avaient été subjugués par les Thibétains.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 868.

Un grand nombre de troupes chinoises, des garnisons de Su-tcheou et de Fong-yang-fou, (1) avaient été envoyées à l'armée destinée contre le roi du Yun-nan; on leur avait promis de les faire revenir dans leur pays après un temps déterminé. Ces troupes étaient en garnison à Kouey-lin-fou, capitale du Kouang-sy. Le temps fixé pour leur retour étant venu, on leur refusa la permission de retourner dans le Kiang-nan; elles prirent patience long-temps, mais à la septième lune de l'année 868, voyant qu'au lieu de les renvoyer, on les maltraitait, et qu'on pensait à les laisser encore bien du temps dans le Kouang-sy, le Gan-nan ou à Canton, elles se mutinèrent, tuèrent celui qu'elles croyaient l'auteur du retardement de leur

<sup>(1)</sup> Deux villes du Kiang-nan.

retour, pillèrent les magasins, et choisirent pour leur chef, Pang-hiun qui avait soin des vivres. Pang-hiun avait été petit officier; il avait de la conduite, de la bravoure et il était capable de bien commander. Pang-hiun et sa troupe quittèrent l'armée dans la septième lune; ils se mirent en marche pour le Kiang-nan, en pillant partout. Les gouverneurs des places, ou ne voulurent, ou ne purent pas empêcher de faire des pillages.

A leur arrivée dans leur pays, Pang-hiun persuada à ses troupes que le meilleur parti pour elles était de prendre les armes et de tenter fortune. On sit des drapeaux, on enrôla des soldats, et Pang-hiun fut bientôt joint par un grand nombre de vagabonds fugitifs et mécontens. Pang-hiun sit un corps d'armée, sut choisi pour général et nomma des officiers.

La première expédition de Pang-hiun sut la prise a de Lou-tcheou, ville assez riche et considérable du dis-jour Keng-ou. trict de Fong-yang-fou. Les rebelles y firent des provisions et des recrues, et en enlevèrent de grandes sommes d'argent. Tsouy-yen-tseng, commandant pour l'empereur, ramassa des troupes et attaqua Pang-hiun. Le commandant fut défait; les officiers et soldats de son corps d'armée furent presque tous pris ou tués, ou suivirent le parti des rebelles; il se retira à Su-tcheou pour mettre cette importante place en sûreté; les meilleures troupes de la garnison composaient le corps d'armée qui venait d'être défait. Le commandant fit armer grand nombre de jeunes gens de la ville pour la désendre; les principaux officiers et habitans lui conseillaient de se retirer ailleurs; il traita ces gens d'hommes sans cœur et sans sidé-

· Première lune, 29 octobre:

Année 868.

Année 868.

lité au prince, et se détermina à se bien défendre malgré le mauvais état de la place et le manque de troupes.

\*Neuvième lune . jour Kouey-yeou Pang-hiun attaqua Su-tcheou et la prit sans grande difficulté; le commandant fut mis sous bonne garde: il n'y eut nul désordre. L'armée des rebelles fut renforcée de dix mille hommes choisis dans la ville. A la sollicitation des ministres, l'empereur nomma Kang-tching-hiun (1) pour commander une armée contre les rebelles. Ceux-ci firent des courses dans les districts de Lu-tcheou-fou, de Hoay-gan-fou, et prirent dans ce quartier là des villes et des forteresses. Ils mirent tout à contribution, et se fortisièrent aussi dans le district de Fong-yang-fou.

Année 869.

Dès la première lune de l'année 869, le général Kangtching-hiun, à la tête d'une bonne armée de plus de soixante-dix mille hommes, arriva dans le territoire de Fong-yang-fou de la province du Kiang-nan. Le re' Pang-hiun rassembla alors toutes ses troupes. Jusq 26 octobre, ce suite de combats; il y en eu très-sanglans. Pang-hiun et autres chefs des rebelles fir .... paraître une bravoure et une conduite peu communes. On aurait dit que Pang-hiun avait commandé toute sa vie de grandes armées : cela parut à la bataille du 26 octobre, auprès de Po-tcheou du ressort de Fong-yangfou du Kiang-nan. Plusieurs de ses bons officiers l'avaient abandonné, quand ils virent que, malgré sa bravoure, il était presque toujours vaincu; on lui avait pris Su-tcheou et les meilleures places, mais il avait encore vingt mille hommes. Il attaqua Kang-tching-hiun qui avait 80 mille hommes et d'excellens officiers: malgré

<sup>(1)</sup> Kang-tching-hiun était natif de sy, d'une famille distinguée dans les la ville de Ling-tcheou dans le Chen-troupes.

Année 869.

cela. le combat fut tra-bien soutenu par les rebelles, et ils ne reculèrent jamais. Pang-hiun y fut tué; ce ne fut que quelques jours après le combat qu'on reconnut son corps. Le général Kang-tching-hiun ne fit jamais de fausse démarche, et se sit ainsi un grand nom. Les Turcs Cha-to se distinguèrent extrêmement. Les rebelles les trouvèrent dans toutes leurs entreprises et ils les redoutaient; ce furent les Cha-to qui eurent grande part à la victoire remportée sur les rebelles, à la quatrième lune, près de Fong-hien. (1) Il y eut des siéges, des passages de rivières, des er buscades, des retranchemens forcés de part et d'autre. Les Impériaux eurent quelquefois du dessous, et ils perdirent bien du monde dans le cours de cette campagne. A la bataille de Fong-hien, les rebelles avaient 60,000 hommes: la plupart périrent ou furent pris. Malgré cette perte Pang-hiun, qui n'était pas à la bataille, rassembla, avec une promptitude extraordinaire, les débris de l'armée, sit de nouvelles troupes, et se trouva en état d'attaquer les Impériaux : il fut encore défait. Ce fut après cette défaite que beaucoup d'officiers le quittèrent, et leurs conseils contribuèrent beaucoup à la prise de Sùtcheou, et à ruiner les rebelles. Ces officiers, suivis de beaucoup de soldats, se rendirent à Kang-tching-hiun, et le servirent très-bien.

# NOTES.

1º Les histoires chinoises rapportent les événemens de la guerre contre Pang-hiun avec peu d'ordre; il y a des historiens qui mettent la bataille à la quatrième lune dans le pays de Kai-song-fou, capitale du Ho-nan. Sse-ma-kouang a relevé cette méprise; les rebelles n'allèrent dans le Ho-nan que très-peu de temps avant la dernière

<sup>(1)</sup> Ville du district de Fong-hiang-fou.

Annee 869.

bataille; ils pillèrent les faubourgs de la ville de Kouey-te-fou, mais les Turcs Cha-to coururent après eux et les obligèrent de reprendre la route du Kiang-nan.

2° L'empereur sit récompenser dignement le général Kang-tchinghiun, ses officiers et ses soldats, et il sit même récompenser les officiers qui avaient quitté les reblles et avaient bien servi l'empereur. Les deux princes, père et sils, chefs des Turcs Cha-to,(1) furent fort avancés; l'empereur les sit gouverneurs et généraux dans le département de Tuy-tong-fou du Chan-sy, les autres Turcs furent aussi récompensés.

### SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Avant le temps où le roi du Yun-nan Tsicou-long prit le titre d'empereur, les envoyés du roi du Yun-nan au gouverneur de Sse-tchouen se mettaient à genoux pour saluer le gouverneur. L'année 866, le roi du Yun-nan députa un officier au gouverneur. L'officier ne vo jamais se mettre à genoux, et prétendit traiter d'épégal avec le gouverneur: celui-ci fit mettre en l'officier. Un nouveau gouverneur arriva alors à 7. Lou-fou, et fit élargir le prisonnier qu'il traita avec honneur. La cour approuva cet élargissement, et fit venir à la cour l'envoyé du Yun-nan: il fut renvoyé à son maître avec distinction.

L'année 869, le roi du Yun-nun envoya un grand à l'empereur pour le remercier. Ce grand sut arrêté et mis à mort par ordre d'un commandant de la frontière du Sse-tchouen; il était ennemi personnel du roi. La cour nomma un autre commandant. Le roi, outré d'un pareil affront, se mit à la tête d'une puissante armée, à la douzième lune de l'année 869, entra dans le Sse-

<sup>(1)</sup> Ce fut dans cette occasion que l'empereur donna le surnom de Ly à cette famille turque.

nouveau commandant Teou-pang qui prit la fuite, et alla sur la rivière Ta-tou-ho pour disputer le passage au roi. Le roi envoya des officiers à Teou-pang pour la-muser sous prétexte de traiter avec lui. Teou-pang se laissa tromper : tandis qu'il traitait avec les envoyés du roi, ce prince passa la rivière sur des barques et des radeaux. Les officiers se disposaient à l'aller attaquer : Teou-pang prit la fuite; le roi continua sa marche et se saisit de plusieurs villes. La cour donna des ordres pour assembler incessamment une armée pour le Sse-tchouen.

#### NOTES

1º Après la mort du rebelle Pang-hiun, les troupes impériales réduisirent sans peine les places où il y avait envore des rebelles.

L'empereur aimait tendrement une de ses silles qu'il donna en age à un seigneur de la cour. A la première lune, l'empereur it présent de cinq cents Ouan en deniers de cuivre, (1) de bijoux de pierreries, et de quantité de riches habits et de meubles précieux. Il lui sit bâtir un palais superbe; les portes, les fenêtres, les balustrades coûtèrent des sommes immences.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le 5 février a de l'année 870 fut le premier jour de la première lune de l'année chinoise. Après que le roi du Yun-nan eut passé la rivière Ta-tou-ho et pris plusieurs villes, la consternation se répandit dans le pays; un grand nombre de gens se retirèrent dans Tching-tou-fou. Cette grande ville était sans fortifications et sans bonnes troupes; les habitans étaient timides et ne savaient pas manier les armes. Lou-tan commandait dans la ville; c'était un homme adroit, de résolution, et qui savait le

(1) Cela fait, en argent, plus de vingt-deux millions de livres.

Année 869.

Année 870.

Jour Kia-yn.

Année 870.

métier de la guerre; il s'associa Ou-hing-lou, natif du pays de Fong-yang-fou dans le Kuang-nan: il était du caractère de Lou-tan. Ces deux officiers, par des promesses, des récompenses et d'autres moyens, firent dans la ville un corps de trois mille hommes: ils les exerçaient jour et nuit, et en firent de bons soldats. Ils occupèrent les artisans et d'autres à faire des fortifications; ils préparèrent de bonnes armes et surtout des canons ou machines, à lancer des pierres. La ville fut ainsi en état de se défendre jusqu'à l'arrivée des troupes impériales. Le roi de Nantchao s'approchait et se préparait à faire le siège de la ville. Lou-tan, pour tâcher de l'amuser, lui envoya des officiers pour traiter d'un accommodement.

\* Première lune, jour Kia-tse. Le 15 février, a les troupes du Yun-nan se saisirent d'un poste important à quatre lieues au sud de Tching-tou-sou. Lou-tan attendait les secours qu'il avait demandés à la cour; il amusait par des négociations le roi du Yunnan qui faisait grand cas de ce commandant.

Le 24 février, l'armée du roi campa près de la ville. Le 28 février, trois mille hommes qui venaient à son secours furent défaits par les ennemis près de la ville de Han-tcheou, à douze ou quinze lieues vers le nord-est de Tching-tou-fou. Le gouverneur de Han-tcheou, mauvais mandarin, n'envoya pas à temps dix mille hommes qui étaient arrivés à Han-tcheou. Un officier de la ville, d'intelligence avec les ennemis, devait mettre le feu aux magasins; il sut découvert et exécuté à mort comme traître.

h Au jour Kouey-

Le 6 mars b fut le premier jour de la deuxième lune. Le roi fit escalader les murailles; Lou-tan fit mettre le feu aux échelles; le trouble se mit parmi les assiégeans.

Année 870.

Lou-tan se trouvait partout. Dans l'assaut, les ennemis perdirent plus de quatre mille hommes; l'ancien commandant (1) de Lu-tcheou-fou du Kiang-nan était alors dans la ville; il était bon machiniste, il fit faire des crocs de fer qu'il mit au bout des piques; il les liait par des cordes; on faisait jouer ces machines et on empêchait les escalades.

### NOTE.

• Des seigneurs de la cour jaloux accusèrent Kang-tching-hiun de s'être mul comporté dans la guerre contre Pang-hiun: sans examen, l'empereur disgrâcia ce général, et le 12 février il fut renvoyé de la cour.

SUITE DE L'ABRÉCÉ DE L'HISTQIRE.

Après le mauvais succès de l'assaut, le roi du Yun-nan envoya des officiers pour traiter de la paix. Ces officiers tardèrent à retourner au camp du roi : le prince ordonna de recommencer les attaques le 13 mars, a Le 14 mars, les troupes de la ville firent une sortie; beaucoup d'en- jour Keng-yn. nemis furent tués.

\* Seconde lune,

Le 18 mars, les troupes du roi, au nombre de plusieurs fois dix mille (2) se préparaient à une vigoureuse attaque. Ce jour même, le général Song-ouey, avec un corps d'armée, parut au voisinage pour secourir les assiégés. Il attaqua un grand corps d'armée, céux-ci perdirent plus de cinq mille hommes dans le combat. Le général Song-ouey n'était qu'à trois lieues de la ville; les ennemis parlèrent encore de la paix, Song-ouey répondit qu'avant toutes choses, le roi devait lever le siège de la ville: dans la ville, on ne savait pas encore que le secours fût si près.

<sup>(1)</sup> Il s'appelait Yang-king-fou.

<sup>(2)</sup> Le nombre est indétermiué.

Année Sto.

Le 21 mars, le roi fit redoubler les attaques avec beaucoup de vivacité; c'était une grêle de flèches et des pierres qu'il faisait lancer quand-il était en personne à l'attaque, mais il cessa quand on vint lui dire que Song-ouey allait arriver. Song-ouey arriva le 23 mars. Le soir même le roi se retira; il abandonna son bagage, beaucoup de munitions et d'armes: il se retira dans son pays.

Le 14 septembre, la princesse fille de l'empereur, au mariage de laquelle ce prince avait fait de si grandes dépenses, mourut. L'empereur en conçut un chagrin mortel. La douleur le porta à faire mourir vingt principaux médecins, et il fit mettre en prison plus de trois cents personnes de leurs parens et alliés. Le ministre fit inutilement des représentations; l'empereur le cassa et le renvoya. Il traita de meme les grands et les censeurs qui s'étaient joints au ministre pour lui faire une seconde représentation.

Année 871.

Le 7 février 871 on fit l'enterrement de la princesse avec une pompe et une magnificence dont on n'avait pas d'exemple. Un grand nombre de musiciens et bateleurs richement ornés s'y trouvèrent; tout le chemin était rempli et jonché des plus belles étoffes, et de distance en distance, il y avait des pavillons remplis de bijoux les plus précieux. On voulait par là faire connaître jusqu'à quel point l'empereur regrettait la princesse. Les airs des musiciens, les habits, les paroles et les grimaces des bateleurs exprimaient ce regret.

A la cinquième lune, l'empereur alla à un temple de Fo; il y avait fait élever de hautes estrades où les bonzes prêchaient; l'assumence du monde fut très-grande; il y eut à manger pour plus de dix mille personnes.

Dans le cours de la huitième lune de l'année 872, les Hoey-hou se rendirent maîtres de la ville de Kan-tcheou, à l'extrémité occidentale du Chenesy. Les pays de Chatcheou, Koua-tcheou, et autres voisins de Si-ning du Chen-sy, eurent dès lors des chefs indépendans de la Chine; et ces chefs, de même que les Hoey-hou de Kantcheou, de Ha-mi et de Turphan, ne se disaient tributaires de la Chine, qu'en vue de tirer quelque prosit par le commerce : ils étaient réellement indépendans.

Le 29 avril, a l'empereur envoya chercher l'os de Fo qu'on disait être au monastère de Fa-men-sse, dans le territoire de Fou-fong, du district de Fong-tsiang-fou; (1) la plupart des grands ayant représenté que l'empereur Hien-tsong, après avoir fait venir cet os, était mort peu de temps après, l'empereur répondit que, quand même il en devrait mourir, il mourrait content et s'estimerait heureux d'avoir vu cet os. Le chemin de la cour au monastère de Fa-men-sse était, jour et nuit, plein de gens, d'équipages, de mandarins, asin que dans la route l'os de Fo fût conduit avec ordre et décence. Le 8 mai, b l'os arriva à la ville de Si-gan-fou; les mandarins, les gardes et autres le conduisaient avec jour Pingyu. respect au palais. L'empereur le reçut à la porte en pleurant et en faisant la cérémonie à la manière des étrangers. Il le plaça sur un grand autel. Après la cérémonie du palais, l'empereur fit mettre l'os dans un temple où, pendant trois jours, les ministres, grands, mandarins, et le peuple sirent tour à tour les cérémonies; ils offraient de l'or, de la soie et d'autres choses, chacun selon ses

Année 8-5. \* Troisième lune, jour Koucy sse.

258

Année 873.

facultés. L'empereur donna amnistie, fit de grandes largesses aux bonzes, aux vieillards, aux pauvres : il y eut un concours exteaordinaire.

Le 12 août, l'empereur fut fort mal, et sa maladie étant dangereuse, le 14 août, il sit déclarer le prince Ly-yen prince héritier. Il était cinquième fils de l'empereur, et n'avait que douze ans. Le 15 août, l'empereur mourut âgé de quarante-un ans. Le prince Ly-yen est l'empereur Hi-tsong.

Hi-tsong, empereur.

Le prince héritier fut proclamé et reconnu empereur aussitôt après la mort de l'empereur son père.

Douzième lune, jour Ki-hay. Le 31 décembre, a l'empereur ordonna de saire conduire l'os de Fo au monastère de Fa-men-sse.

NOTE.

Oucy-pao-heng avait épousé la princesse, au mariage et à la mort de laquelle l'empereur Y-tsong avait fait des dépenses exorbitantes. Il avait été fait ministre à la neuvième lune; il fut cassé, et à la dixième lune il cut ordre de se donner la mort. L'empereur après avoir pris possession de l'empire exila le fameux musicien Ly-ko-ki, favori de l'empereur Y-tsong: ses biens furent confisqués.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 874.

L'empereur avait déjà exilé le ministre Lou-yen à la fin de l'année 873; c'était un méchant homme qui avait abusé de son crédit; il avait fait des injustices criantes, et par de fausses accusations il avait fait mourir bien des mandarins innocens. A la première lune de l'année 874, ce ministre eut ordre de se donner la mort : ses biens furent consisqués.

Deuxième lune. jour Kia-ou.

Année 875.

Le 24 février, b l'empereur Y-lsong fut enterré.

Lieou-tcheou (1) était premier ministre; à la mort de

(1) Lieou-tcheou était natif d'une ville du district de Tchin-tcheou du Hou-kouang.

Annee 874.

la princesse fille de l'empereur Y-tsong, il fit des représentations très-fortes, quand il vit tant de médecins mis à mort, et tant de gens injustement emprisonnés. C'était un ministre d'une droiture et d'une intégrité reconnues. Les eunuques, qui le craignaient, portèrent l'empereur à le casser et à l'exiler : tous les honnêtes gens furent indignés d'un traitement si inique. Il fut rappelé à la cour pour être président du tribunal des crimes. Dans toute la ville, les habitans témoignèrent leur joie du retour de ce seigneur; la joie fut bien plus grande quand on le nomma ministre, le 25 juin. On alla en foule à son palais pour le complimenter; les eunuques craignirent tout de cette nomination. Le ministre était instruit des crimes dont les chefs des eunuques était coupables, et ils appréhendaient d'être sévèrement punis. Lieou-ye, un de ces chefs, invita le ministre à un grand repas, le 15 septembre; de retour dans son palais il se trouva fort incommodé, et il mourut le 29 septembre: on fut persuadé que Lieou-ye l'avait fait empoisonner.

\*Huitième lune, jour Ting-sse.

Par la mort de ce ministre, l'empire sit une grande perte; il était généralement estimé, et était en état de remettre les affaires de l'empire qui étaient dans un pitoyable état. La disette était partout extrême, la plupart des mandarins gouvernaient mal; les gouverneurs des villes et provinces aspiraient à l'indépendance. Les troupes étaient mal disciplinées et mal payées: tout était rempli de mécontens. Les finances étaient en désordre; l'empereur était trop jeune, éloigné des affaires, et à la discrétion de quelques eunuques ambitieux et sans talens, sans nul zèle pour le bien et l'honneur de la dynastie.

Annde 875.

A la onzième lune, le roi du Yun-nan rentra dans le Sse-tchouen, et commençait à faire passer à son armée la rivière Ta-tong-ho. Hoang-king-fou, officier-général, attaqua les troupes qui avaient déjà passé la rivière, et les défit entièrement. Le roi ne se rebuta pas, il envoya des troupes dans plusieurs endroits. Hoang-king-fou, n'ayant pu empêcher le second passage faute de troupes suffisantes, se retira et mit en embuscade plusieurs corps de troupes. Le roi le poursuivit avec trop de précipitation; les troupes en embuscade allèrent au secours du commandant; et le roi sut désait. Il s'en retourna, et il trouva un grand renfort de troupes qui venaient se joindre à lui; il revint sur ses pas et attaqua Hoangking-fou, qui n'avait pas encore reçu le secours des troupes qui étaient parties de la ville de Tching-tou-fou. L'armée chinoise sut entièrement défaite; après cette victoire, le roi marcha à Ly-tcheou, prit cette ville, ct après avoir passé une gorge de montagne, s'approcha de la ville de Ya-tcheou. Les débris de l'armée défaite s'étaient jetés dans cette ville, et ces troupes étaient bien résolues à s'y bien défendre. L'alarme se mit dans le pays; la ville de Tching-ting-fou fut remplie de gens qui venaient s'y réfugier. Yang-king-fou, qui avait si bien servi dans le dernier siège, fortifia la ville et la mit en état de se bien défendre: il y avait de bonnes troupes. Le roi envoya une lettre au gouverneur, où il disait qu'il le priait de lui donner passage; qu'il ne prétendait être que peu de jours dans la ville; qu'il voulait aller lui-même voir l'empereur, et lui exposer ses griefs sur l'injustice qu'on lui avait faite. Le gouverneur timide et irrésolu penchait à accorder au roi ce qu'il demandait; Yang-king-fou

Annce 875

s'y opposa, sit mourir l'envoyé du roi, et lui renvoya sièrement sa lettre: le roi décampa.

Vers la fin de l'année, l'empereur envoya un député pour porter les patentes de Ko-han à Pou-kou-tsun, chef des Hoey-hou; il était pour lors en guerre avec les Thibétains Ou-mo (1) qui, comme j'ai dit, s'étaient retirés sur les frontières occidentales du Chen-sy, et y avaient formé une horde assez considérable. Sou, qui avait le rang de ministre du général Lun-kong-ge dans le temps qu'il se disait roi du Thibet, était parmi les Ou-mo. Le chef des Hoey-hou avait été battu par les Ou-mo, et il avait pris la fuite. Le député de l'empereur, à cause de cette guerre, revint à la cour, et ne put donner les patentes à Pou-kou-tsun.

Les mandarins exigeaient trop rudement les tributs des peuples malgré la disette et la misère. Ces vexations causèrent de grands troubles; il se forma des troupes de brigands qui voulaient, disaient-ils, avoir de quoi vivre; ils firent de grands pillages, et battirent souvent les troupes impériales. Ouang-sien-tchi, (2) homme de résolution et grand brouillon, à la tête de plusieurs milliers de mécontens et vagabonds, donna le signal de la révolte à la ville de Tchang-ouan dans le ressort de Ta-ming-fou, ville du Pe-tche-ly; cette révolte eut de grandes suites.

Kao-pien ayant été nommé gouverneur et général dans le Sse-tchouen, se rendit dans cette province au commencement de l'année 875; il y reçut avis que les troupes du Yun-nan continuaient le siège de Ya-tcheou. Les ennemis sachant l'arrivée de Kao-pien reprirent le chemin de la

<sup>(1)</sup> Voyez l'année 867. de Tong-tchang-fou du Chan-tong.

<sup>(2)</sup> Natif de Pou-Icheou, du district

Année 8-5.

rivière Ta-tong-ho. Kao-pien les poursuivit : ils perdirent beaucoup de monde dans cette retraite. Kao-pien munit bien les postes importans, surtout ceux qui sont sur la rivière Ta-tong-ho.

L'empereur, tout adonné à ses plaisirs, laissait le soin des affaires de l'état à l'eunuque Tien-ling-tse. L'empereur avant de monter sur le trône, l'aimait; il était petit mandarin dans les écuries du palais; il était au fait de tout ce qui se passait, et il avait de l'esprit; il était plein de ruses et d'artifices, du reste, sans talent réel pour les affaires. Il vendait les charges, faisait enlever l'argent des marchands, et ne pensait qu'à s'enrichir. Il fut accusé; les accusateurs furent battus et mis à mort. L'empire, gouverné par un si mauvais sujet, ne pouvait être qu'en mauvais état. L'empereur épuisait les trésors pour Tien-ling-tse, pour des jeunes gens qui étaient toujours avec l'empereur dans ses promenades, et ne s'embarrassait nullement des affaires du gouvernement.

On n'avait eu nul égard aux services qui avaient été rendus par plusieurs bons officiers dans la guerre contre Pang-hiun; ils n'étaient pas même payés de ce qui leur était dû. Ils prirent le parti de se faire rendre justice par eux-mêmes. (1) Ils pillèrent les villes de Sou-tcheou-fou et Tchang-tcheou-fou dans le Kiang-nan, montèrent sur des barques, rangèrent la côte du Tche-kiang, passèrent dans le Fou-kien, en faisant partout des pillages: ils avaient de bons soldats qu'ils récompensaient bien.

Hoang-tchao (2) avait assez bien étudié, et il tirait bien de l'arc; n'ayant pas réussi dans les examens pour le

<sup>(1)</sup> Dans la quatrième lune. du ressort de Yen-tcheou-fou du Chan-

<sup>(2)</sup> Natif de Tsao-tcheou dans la ville tong,

doctorat, il se joignit à quelques troupes de mécontens et alla à la sixième lune joindre Ouang-sien-tchi, dont il avait été ami; ils prifent plusieurs villes dans le Chantong et furent suivis par beaucoup de mécontens. Songouen, gouverneur de Tsing-tcheou-fou, fut nommé général des troupes.

Année 875

#### NOTES.

1º Kao-pien, après la retraite des troupes du Yun-nan, sit mourir le général Yang-king-sou; l'ordre était venu de la cour; tout son crime était d'avoir été battu par le roi du Yun-nan l'année 874.

2º Kao-pien était savant, il était accusé de favoriser la doctrine des sectaires de Tao, et d'user de sortilèges.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Ouang-sien-tchi faisait le siège de Y-tcheou, (1) le général Song-ouey sit lever le siège à la 7°. lune de l'année 876, après avoir défait l'armée des rebelles. Il crut que Ouangsien-tchi avait été tué dans la bataille, et l'écrivit à la cour; on y crut la révolte finie. On sut bientôt que Ouang-sientchi, quoique défait, avait fait une armée composée de mécontens, qui venaient à lui de tous côtés, et qu'il était plus à craindre qu'auparavant. Suivi de Hoang-tchao et d'autres habiles capitaines, il alla dans le Ho-nan à la neuvième et dixième lune; (2) il y prit des villes, commit mille désordres, faisant un riche butin, levant de nouvelles troupes, et faisant passer au fil de l'épée tous ceux qui lui résistaient : tout y était dans la consternation. La cour recevait tous les jours de fâcheuses nouvelles. L'empereur en était peu touché; les ministres étaient fort embarrassés. Le ministre Tching - tien, dans un

Année 876.

<sup>(1)</sup> Ville du Chantong dans le district (2) Jour Y-hai de la neuvième lune, 4 27 septembre: de Yen-tcheou-fou.

Année 876.

placet, faisait voir à l'empereur les désordres que Ouangsien-tchi commettait, et proposait des officiers de réputation pour commander les troupes contre les rebelles. L'empereur approuva le placet, et les ordres furent donnés en conséquence. Ouang-sien-tchi passa dans le Houkouang. Etant près de la ville de Ki-tcheou, dans le district de Hoang-tcheou-fou, écrivit au gouverneur qu'il voulait quitter les armes et se soumettre : le gouverneur sit savoir cette nouvelle à la cour. En attendant la réponse, il sit ouvrir les portes de la ville, et traita magnifiquement les chefs des rebelles. L'empereur accepta la soumission de Ouang-sien-tchi, et lui donna un poste honorable dans les troupes. Le rebelle acceptait volontiers l'honneur qu'on lui faisait. Il n'était pas fait mention de Hoang-tchao; celui-ci vomit mille injures contre Ouang-sien-tchi, comme ayant violé le serment qu'ils avaient fait de ne pas s'abandonner. Que deviendrai-je, dit Hoang-tchao? L'armée, en sa faveur, murmura contre Ouang-sien-tchi. Celui-ci eut honte de sa démarche, et n'accepta pas l'offre qu'on lui faisait; les rebelles pillérent la ville. Hoang-tchao et Ouang-sien-tchi se séparèrent, et chacun eut un corps séparé.

#### NOTE.

Kao-pien sit bâtir à Tching-tou-sou un faubourg de vingt-cinq ly de tour; le bonze King-sien présida à cet ouvrage. Il sit aussi applanir les terres voisines de la ville, sit creuser des canaux et sit de belles campagnes de riz. Il employa à ces grands ouvrages une insinité de gens; tous travaillaient avec ardeur, parce qu'ils étaient bien payés et bien traités. Les bouzes étaient bien venus dans les états du roi du Yun-nan. Le général, après avoir averti l'empereur, envoya le bonze King-sien pour complimenter le roi et l'assurer de sa bonne volonté pour la paix. Il promettait au roi

une princesse du sang. Le roi qui ci-devant recevait assis les députés du gouverneur de Sse-tchouen, se leva à la vue du bonze, lui sit honneur, et entra avec lui en négociation pour faire la paix.

Année 877.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Ouang-ing, qui s'était révolté dans le Kiang-nan, et avait fait bien des désordres dans le Fou-kien, le Tche-kiang et le Kiang-nan, se rendit maître, à la seconde lune (1) de l'année 877, des villes de Tay-tcheou-fou et Ning-po-fou dans le Tche-kiang; le gouverneur de la province se tenait sur la défensive, et il ne se prépara à l'attaquer que lorsqu'il eut trouvé le moyen de détacher de son parti beaucoup de chefs et leurs soldats. Un de ses officiers lui décocha, à Ning-po-fou, une flèche qui le renversa mort. a Deuxième lune, Cette mort mit fin à cette révolte particulière. Celle de intercalaire. Ouang-sien-tchi se fort start de plus en plus. A la deuxième lune, le rebelle devint maître de Ou-tchang-fou capitale du Hou-kouang, et à la troisième lune, Hoang-tchao prit dans le Chan-tong la ville de Y-tcheou. A la quatrième lune, un chef des rebelles parut dans le Kiang-sy, ct y sit des pillages. Hoang-tchao et Ouang-sien-tchi se joignirent à la septième lune et investirent la ville de Kouey-te-sou de Ho-nan. Le général Song-ouey s'y défendit avec courage, et ayant reçu un secours de sept mille homnies, il fit lever le siége. Les rebelles perd'rent plus de deux mille hommes, et ils se dédommagèrent par la prise de Te-gan-fou dans le Hou-kouang.

Un mandarin avait déterminé Ouang-sien-tch it se soumettre; il y consentit, et à la onzième lune, il envoya un officier de considération pour demander à se soumettre. Song-ouey fut averti de tout et fit saisir en chemin

<sup>(1)</sup> La deuxième lune fut intercalaire.

Année 877.

ceux que Ouang-sien-tchi envoyait. Il les fit conduire à la cour comme ayant été pris en guerre les armes à la main. Le mandarin, qui avait ménagé la négociation, eut beau dire et écrire ce qu'il avait fait, et la manière dont les gens envoyés par Ouang-sien-tchi avaient été pris, ces gens furent mis à mort comme rebelles.

#### NOTES.

1º A la deuxième lune, Tsien-long, roi du Yun-nan mourut. Il avait ruiné ses états pour faire la guerre à la Chine. Son sils Fa, lui succéda et de même que son père, il prit le titre d'empereur et donna un nom aux années de son règne. Ce nouveau roi n'aimait pas la guerre; il abandonna à ses grands le soin des assaires et ne pensa qu'à hoire et à se divertir. Il demanda la paix à la Chine; on la souhaitait et on convint de part et d'autre d'un accommodement.

2º Il y a plusieurs prises de villes et de petits combats dont je n'ai pas parlé; dans ces événemens il n'y a rien d'intéressant.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 878.

\*Jour Ting-yeou.

Le 6 février a est marqué le premier jour de la première lune de l'année 878. Ce jour-là même, le rebelle Ouang-sien-tchi prit les faubourgs de la ville de King-tcheou. (1) Dans ce temps-là le gouverneur, qui n'avait pris aucune précaution, composait des vers. Quelques troupes impériales, soutenues par cinq cents cavaliers turcs Cha-to, défirent un corps de rebelles dans le territoire de la ville. Ouang-sien-tchi mit le feu aux faubourgs; ils étaient très-peuplés; la plupart des habitans y périrent par le fer ou par le feu.

Le général Tseng-yuen-yu attaqua Ouang-sien-tchi; il y eut 10,000 rebelles tués, et 10,000 autres prirent la fuite.

<sup>(1)</sup> Dans le Hou-kouang.

Année 878.

Le général poursuivit Ouang-sien-tchi, et l'atteignit à la deuxième lune dans le territoire de Hoang-tcheou-fou, le battit, le prit, lui fit trancher la tête, et l'envoya à l'empereur. Hoang-tchao était alors au siège de Po-tcheou qu'il ne put pas prendre. Il se vit le principal chef des rebelles; il prit le titre de grand général, et donna, comme l'empereur, un nom aux années de son gouvernement. Il fut joint par Chang-jong, lieutenant de Ouang-sien-tchi. Ce rebelle lui amena les troupes qu'il avait pu ramasser après le dernier combat. Avec ce renfort, il prit Y-tcheou et Pau-tcheou dans le Chan-tong et alla faire des dégâts dans les territoires de Kouey-te-fou et de Kai-fong-fou du Ho-nan.

Un corps de rebelles s'était saisi de quelques postes importans près du lac Po-yang-hou dans le Kiang-sy. Hoang-tchao entra dans cette province, et soumit presque toutes les villes considérables. Son armée devint nombreuse et formidable. Depuis quelques temps les armées étaient mauvaises; des troupes de voleurs désolaient les provinces; la culture des terres et l'entretien des vers à soie étaient négligés; les revenus annuels ne suffisaient pas; l'empereur emprunta des gens riches des grains et de l'argent. On vendit beaucoup de charges de mandarins, et on donna des titres d'honneur pour de l'argent. A la quatrième lune, il y eut sur cela des édits publics partout, surtout dans le Ho-nan, où il y avait beaucoup de riches familles.

Quand il fallut négocier de la paix dans les formes avec le roi du Yun-nan, le roi, au lieu d'envoyer une lettre écrite de sa main à l'empereur, fit écrire par ses grands aux ministres; il voulut traiter d'égal à égal, et ne

Année 878.

pas le dire sujet de l'empire. Un grand mandarin du tribunal des cérémonies traita la conduite du roi de sière et d'audacieuse; il déclama contre Kao-pien d'avoir eu peu de soin de l'honneur de l'empire dans les discours tenus à la cour de Yun-nan par le bonze envoyé par Kao-pien. Celui-ci résuta le discours du grand; il était entré dans une grande colère contre ce grand. L'empereur envoya des grands pour le mettre d'accord. Deux autres grands, dans le palais même eurent querelle ensemble sur cette assaire; ils se dirent des injures; ils voulaient en venir aux mains. L'un prétendait qu'il fallait dissimuler et entrer en négociation; l'autre, au contraire, disait qu'il ne fallait pas soussir une pareille sierté dans le roi: les deux grands surent cassés.

A la septième lune de l'année 878, Hoang-tchao assiégea sans succès la ville de Kouang-tcheou du Kiang-nan; de-là, par des chemins et des montagnes qu'on aurait crus inaccessibles pour des armées, il entra dans le Foù-kien, et à la douzième lune il prit Fou-tcheou. Il avait été joint par des débris de l'armée de Ouang-sien-tchi, et cette grande armée des rebelles sit de riches butins dans les provinces de Fou-kien, Tche-kiang et de Kiang-nan.

NOTES.

1° Les troupes qui étaient à Tay-tong fou étaient très mal payées, mal vêtues, et mal nourries. L'intendant pour les vivres et la paye des troupes faisait mal son emploi. Ces troupes prièrent Ly-ke-yong, fils de Ly-koue-tchang, chef des Turcs Cha-to de se mettre à leur tête, et d'être leur commandant. Ly-ke-yong, qui était à Yu-tcheou, reçut, à la première lune, l'officier envoyé par les troupes, et après avoir fait quelque difficulté, partit pour Tay-tong-fou, et mena dix mille hommes. Il prit possession du commandement, fit mourir l'intendant et envoya en cour pour prier

l'empereur de le consirmer dans son nouveau poste; il fut resusé. Son père Ly-koue-tchang était général des troupes hors de la Grande-Muraille, au sud de Kouey-hoa-tching. Ce prince écrivit à la cour et proposa ses vues pour accommoder cette affaire sans blesser l'autorité impériale. On ne lui accorda pas ce qu'il souhaitait; cela le mécontenta; il favorisa la révolte de son fils qui avait sons lui beaucoup de Turcs Cha-to. La cour envoya a un corps de troupes contre les Turcs Cha-to que commandait Ly-ke-yong. A la douzieme lane, b les troupes impérieles furent défaites; un des généraux de bJour Keng-tchin. l'empereur fut tué dans le combat.

· Dixième lune.

15 janvier.

2º Tous les Tures Cha-to ne servaient pas sous Ly-ke-yong et Ly-koue-tchong; quelques corps de ces troupes servaient contre Ly-ke-yong.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE "L'HISTOIRE.

Au commencement de l'année 879, (1) le rebelle Hoangtchao projetait une grande irruption dans le Kiang-nan, il fut bien battu par un général envoyé par Kao-pien. qui avait été nommé commandant général dans le Kiangnan. Hoang-tchao prit le parti d'aller dans la province de Canton, où on ne pensait pas qu'il dât aller. Quand son armée fut près de la capitale, il écrivit un placet à l'empereur; il demandait d'être fait gouverneur de cette province, et en particulier de la capitale; la cour le refusa. Un grand dit qu'on pouvait le faire lieutenant du gouverneur. Hoang-tchao ayant sû la réponse de l'empereur et des ministres, résolut de se venger. Il anima ses officiers et ses soldats, et sit le siège de la ville de Canton, avec tant de vivacité qu'en peu de jours la ville fut prise. c C'était l'abord des navires des pays voisins, des Indes et de la Perse; il y avait de grandes richesses, ct quoique l'histoire ne le dise pas bien clairement, il est certain que

Neuvieine lune.

<sup>(1)</sup> Au jour Keng-tchin, premier de la quatrième lune, d éclipse de soleil.

Année 879.

les rebelles durent faire un grand butin dans cette ville. Hoang-tchao fit mourir le gouverneur, parce qu'il ne voulut jamais écrire un placet à l'empereur en faveur du rebelle; le gouverneur dit qu'il aimait mieux mourir que d'être insidèle à son prince. La maladie contagieuse se mit dans l'armée des rebelles. Hoang-tchao reprit la route du nord. Il passa par Kouey-lin-fou, capitale du Kouangsy; de-là, il passa dans la province du Hou-kouang; il prit la ville de Tchang-cha-fou, à la vue d'une grande armée impériale, dont le général (1) prit la fuite; il marcha ensuite vers King-tcheou-fou. Le général Ouangto, (2) qui commandait une bonne armée, se contenta de laisser une bonne garnison dans la ville, et alla à la ville de Siang-yang-fou. Peu de jours après son départ, le gouverneur de King-tcheou-fou prit le parti des rebelles, la ville sut pillée. Deux gouverneurs de districts considérables, pour mettre à couvert les pays de leur juridiction, joignirent leurs troupes à quelques autres qui voulurent servir sous eux, et mirent en embuscade leurs meilleures troupes dans un bois, dans le district de la ville de King-tcheou-fou. Les rebelles vinrent les attaquer avec résolution à la onzième lune. Les impériaux se défendirent assez faiblement, mais dans le temps que les rebelles redoublaient leurs attaques, les troupes impériales sortirent du bois avec beaucoup d'ordre, et mirent l'épouvante parmi les rebelles Ils furent entièrement défaits, et les deux tiers de l'armée

\*Au jour Tingtcheou. 7 janvier.

\*Année 880.

La dixième lune fut intercalaire.

<sup>(1)</sup> Cétait Ly-hi, arrière petit-fils de l'illustre général Ly-ching dont on a parlé. Ly-hi était un beau parleur, mais sans talent pour la guerre.

<sup>(2)</sup> Il avait été ministre, il était de grande famille; il manquait de résolution.

Annee 880.

des rebelles furent pris ou tués. Hoang-tchao repassa le fleuve Kiang; il pilla les faubourgs de la ville de Outchang-fou, capitale du Hou-kouang; et habile à trouver des ressources, il entra dans le Kiang-sy, et soumit presque toute cette province; son armée y grossit si consdérablement, qu'à la fin de l'année, il se trouva à la tête de deux cent mille hommes, sans compter les troupes que plusieurs de ses lieutenans avaient ailleurs.

#### NOTES.

1º Kao-pien, ayant appris que Hoang-tchao était dans la province de Canton, en habile géuéral, proposa à la cour les moyens pour ruiner l'armée des rebelles sans en venir à des combats réglés; il se plaignit aussi du mauvais choix des officiers et des vexations des mandarins. La cour ne fit nulle attention à ce que Kuo-pien proposait : il en fut très-mécontent.

2º Quand Hoang-tchao fut défait, les deux généraux qui l'avaient battu pouvaient aisément ruiner son armée en la poursuivant; on le proposa aux deux généraux. L'un d'eux dit: « Je le sais trèsbien; mais après qu'il n'y aura plus d'ennemis, que ferons-nous? On ne fera nul cas de nous et nous nous verrons exposés aux caprices de quelques favoris et des cunuques. Ce n'est que dans le besoin extrême que la cour fait quelque attention à nous. » L'autre général, en poursuivant les rebelles, apprit qu'on lui avait ôté son poste pour le donner à un autre : indigné de cela il se retira.

3º M. l'abbé Renaudot, dans les Anciennes relations arabes, traduites en français, page 51, parle de la prise de Canton. Il donne à Hoang-tchao le nom de Baichu; il met la prise de la ville l'année 877 de J.-C. Ce sut l'année 879 et de l'égire 266; ce que dit la relation arabe de cent vingt mille Mahométans, Juiss, Chrétiens, Perses, massacrés dans la ville, me paraît une exagération trop sorte; l'histoire chinoise ne dit pas que les habitans surent passés au sil de l'épée, et il n'est pas croyable que les Chinois eussent permis qu'un si grand nombre d'étrangers se trouvassent dans la ville.

Aunée SSo.

SUITE DE L'ABRÉCÉ DE L'HISTOIRE.

L'empereur était tout adonné à ses plaisirs; il était adroit dans tous les exercices du corps, maniait bien l'arc, la pique, montait bien à cheval, récompensait avec prodigalité écux qui se distinguaient dans ces exercices, mais tout cela était pour son plaisir; il était peu touché des maux de l'empire, et l'eunuque Tien-ling, tse gouvernait presque despotiquement, mais sans talent et en mécontentant tout le monde.

A la deuxième lune, Heou-tchang-ye représenta avec zèle à l'empereur son peu d'attention à gouverner et son amour pour les plaisirs; il lui dit qu'une telle conduite était le présage de la ruine prochaine de la dynastie. L'empereur irrité sit mourir cet illustre et zélé mandarin, digne d'un meilleur sort.

A la cinquième lune, Hoang-tchao était campé à Konang-sin-fou du Kiang-sy; il voyait son armée dépérir par les maladies. Kao-pien envoya le général Tchang-lin pour l'attaquer. Hoang-tchao détourna le coup par de grosses sommes d'argent qu'il fit donner à Tchang-lin, et écrivit à Kao-pien pour se soumettre à l'empereur. Kao-pien assura Hoang-tchao qu'il lui procurerait sa grâce et un poste honorable. Dans ce temps-là les généraux de l'empire vinrent avec des troupes à Yang-tcheou-fou du Kiang-nan pour renforcer l'armée de Kao-pien. Ce général appréhenda que d'antres que lui enlevassent la gloire de la réduction des rebelles: il renvoya ces troupes comme inntiles. Hoang-tchao, l'ayant su, dégagea sa parole et dit qu'il vouloit continuer la guerre. Kao-pien en colère envoya le général Tchang-lin avec

une bonne armée; elle fut défaite, et Tchang-lin perdit la . Anhice 880. vie dans le combat qui se donna près de Kouang-sin-fou. Les rebelles devinrent plus puissans que jamais, et firent des conquêtes dans la province de Tche-kiang; dans le Kiang-nan, ils prirent Kouang-te-tcheou.

Ly-tcho, (1) général de l'empereur, avec dix mille hommes, vint camper à Tay-tcheou; (2) il y fut joint par He-lien-io, prince de la race des anciens rois des Tou-kou-hoen et par Ly-ko-ku, Hoey-hou qui était au service de l'empereur. Ly-ko-vong envoya son grand général Kao-ouen-tsi pour défendre Cho-tcheou. Le gouverneur fut secrétement gagné par He-lien-to, et après s'être saisi d'un général chinois au service de Ly-ko-yong et de Ly-yeou-kin, prince turc Cha-to, il livra la place au général Ly-tcho. Dès le commencement de l'année, Ly-·ko-yong et son père Ly-koue-tchang s'étant joints firent de grands dégâts dans les départemens de Tay-tong-fou et de Tay-yuen-fou, et battirent divers corps de troupes impériales chargés de butin. Ils s'étaient retirés et fortisiés sur la frontière du côté de Tay-tong-fou.

A la septième lune, Hoang-tchuo passa le sleuve Kiang auprès de la ville de Tay-ping-fou du Kiang-nan; il prit plusieurs villes et s'avança vers la ville de Fong-yangfou pour se disposer à passer le fleuve Hody. Un général représenta à Kao-pien le danger où était l'empire si les rebelles passaient le fleuve Hoay, et la nécessité de s'opposer à ce passage. Kao-pien était chagrin et mécontent de ce que la cour n'avait eu nul égard à ses représentations; il était devenu podagre, mais il pouvait encore

<sup>(1)</sup> Il était petit-sils de l'ancien géné- (2) Ville du Chen-sya ral Ly-tching

Année 880... donner de bons conseils. Il avertit encore la cour du danger où était l'empire et de l'impossibilité où il était d'arrêter les rebelles; cette lettre mit la consternation partout. L'empereur sit faire des reproches à Kao-pien; cela augmenta son mal, et il prit le parti de ne plus se mêler des affaires de la guerre; il se contenta de se fortifier dans son district.

> Ly-te-yong résolut de se venger de la persidie de son général Kao-ouen-tsi, qui avait livré Cho-tcheou; il marcha à la septième lune avec son armée pour aller attaquer le général Ly-ko-ku, alla au devant de lui et défit entièrement son armée; Ly-ke-yong perdit dans le combat dixsept mille hommes et plusieurs de ses meilleurs officiers. Dans le même temps Ly-tcho, suivi du prince He-lien-to, attaqua Ly-koue-tchang près de Yu-tcheou. Ce prince ture, père de Ly-ke-yong, fut entièrement défait. Lyke-yong se vit obligé de prendre la fuite. Il alla avec sa famille à la montagne Yn-chan; il se mit sous la protection des chefs des Tartares Ta-tche, qui campaient sur la montagne Yn-chan. Ces Tartares furent charmés de : Ly-ke-yong; ils admirèrent son adresse à tirer de l'arc à pied et à cheval; ils concurent d'abord une grande estime pour son mérite personnel; il avait alors vingt-six à vingt-sept ans. He-lien-to envoya bien de l'argent aux chefs des Tartares Ta-tche pour livrer aux Chinois Lyke-yong, le prince son père et sa famille. Ly-ke-yong en fut averti; ces Tartares n'eurent garde de suivre les vues de He-lien-to, et ils traitaient de leur mieux les princes turcs. Ly-ke-yong temoigna un jour son désir de revenir à la Chine et de tâcher d'obtenir sa grâce; il invita les chefs des Ta-tche à l'aider pour cela, et leur

Année 880.

représenta l'éploire qui leur en reviendrait en aidant l'empereur à réduire le rebelle Hoang-tchao. Les Tartares n'entrèrent pas dans ce dessein, et Ly-ke-yong n'insista pas davantage.

## NOTES.

1º La montagne Yn-chan est la montagne, ou pour mieux dire, la chaîne de montagnes appelée Ong-kou. Cette chaîne de montagnes se voit dans les cartes du recueil du père du Halde, à quelques, liedes au nord-ouest de la ville Kouey-hoa-tching ou Koukou-hoton, hors de la Grande-Muraille du Chan-sy Dans ces cartes on trouve Ou gou-alin. Alin signifie montagne; montagne Orgon c'est la montagne Ong-kou. Cette chaîne de montagnes qui s'étend assez loin au nord-ouest est remplie de forêts, de collines et de bons pâturages; il y a des défilés qu'on peut aisément fortifier; c'était autrefois le lieu des grands campemens des Tartares Huns, et ensuite les autres Tartares qui succédèrent à leur puissance firent toujours de ces montagnes Yn-chan, des lieux de retraite, et ils y entraitenaient des nombres prodigieux de bestiaux. Il y a des lieux propres à la chasse, et beaucoup de fer.

2º Les Tatares Ta-tche étaient des restes des anciennes hordes Mo-ho ou Mo-ko, au nord de la Corée; les Tartares Ki-tan étaient devenus puissans. Beaucoup de chefs des hordes Mo-ko se retirèrent aux montagnes Yn-chan dans le huitième siècle; ils y étaient tributaires des Chinois et des Hocy-hou. Les chefs de ces Tartares Tatche de la montagne Yn-chan sont les ancêtres des princes Mongou ou Mongales Gengis-Kanides, et les princes de la famille de Gengis-kan se disaient Ta-tche. Ils furent plus connus sous le nom de Moungou ou Mongales, ou Mogols, c'est la même chose.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Après que Hoang-tchao eut passé le Kiang, les ordres furent donnés pour assembler les troupes et empecher les rebelles de passer le fleuve Hoay, mais ces ordres furent mal exécutés; il n'y avait pas assez d'union parmi les

Année 880.

officiers et les commandans de l'empereur son conseil n'était pas en état de faire respecter l'autorité impériale. Les troupes, qui auraient pu accourir au secours des généraux qui gardaient les passages du fleuve Hoay, et qui auraient pu facilement faire des diversions, étaient mécontentes. Le général Kao-pien, soit par impuissance réelle, soit par mécontentement, ne se donna presque aucun mouvement. Tsao-tsouy-tching; commandant de Tsi-nan-fou, capitale du Chan-tong, et quelques autres commandans parurent avoir du zèle, mais leurs troupes effectives n'allaient pas à quinze mille hommes, et Hoangtchao avait plus de 150 mille hommes bien payés. Il y avait des troubles dans le Chan-sy, dans le Kiang-nan, dans le Sse-tchouen: tout était dans la consternation à la cour. Hoang-tchao profita de toutes ces circonstances; il n'eut aucune difficulté à battre les divers corps des troupes impériales que le général Tsao-tsouy-tching lui opposait, et à la neuvième lune, il passa enfin le fleuve Hoay dans le district de Fong-yang-fou; il fit piller la plupart des districts du Ho-nan, prit des villes, et rien ne lui résista. L'eunuque Tien-ling-tse, les ministres et l'empereur consternés, délibéraient fort inutilement, donnaient des ordres pour arrêter les progrès des rebelles, mais on ne saisait rien de bien réel. L'histoire marque le solstice d'hiver au jour Gin-su a de la onzième lune. L'empereur sachant les rebelles près de la ville de Lo-yang se mit à pleurer et fut dans une grande tristesse, quand l'eunuque Tien-ling-tse lui proposa d'aller tenir sa cour dans la province de Sse-tchouen. On pourvut de bonnes troupes la forteresse de Tongkouan. De tous côtés venaient des nouvelles fâcheuses

< 17 décembre.

sur les progrès des rebelles, et sur les embarras où se trouvaient les généraux de l'empereur. Le 22 décembre, - Onzième leuc, Hoang-tchao prit sans résistance la cour orientale. (1) il jour Ting-mao. y sit son entrée; il n'y eut point de désordres; les tribunaux sirent leurs affaires à l'ordinaire, les marchands, les artisans et les paysans des environs ne furent pas inquiétés. Quantité de jeunes gens de famille fort riches voulurent aller à la guerre pour se distinguer. Leurs mères et leurs épouses éplorées donnèrent de grosses sommes d'argent, et des habits à des pauvres jeunes gens pour aller à la place de leurs maris et de leurs enfans. Il y en eut peu qui se laissassent toucher par les prières et les larmes de leur famille; ils partirent de Si-gan-fou le 50 décembre avec de bons corps de troupes, pour soutenir la garnison du fort ou citadelle de Tong-kouan. L'empereur voulut voir à une poste du palais défiler les troupes. L'officier qui les commandait, exhorta bien l'empereur à donner les ordres nécessaires pour que les vivres ne manquassent pas, et pour faire venir encore d'autres troupes. Ce renfort arriva à Tong-konan au jour Keng-tchin, premier de la douzième lune. Tsi-ke jong y commandait; c'était un excellent officier, mais il n'avait pas assez de provisions; malgré ses représentations, la cour avait manqué dans ce point essentiel pour un poste si important à la sûreté de la cour. Ce même jour 4 janvier de l'année 881, premier (2) de la douzième lune chinoise, Hoang-tchao arriva à la vue de la forteresse à la tête de l'avant-garde de son armée. Isi-ki-jong, outre le manque de provisions, avait le chagrin de voir dans sa garnison un grand nombre d'officiers

Annde S8a.

Annce 881

4 janvier.

<sup>(1)</sup> La ville de Lograng

et de soldats sans expérience et sans grand désir de se bien désendre; il voulut d'abord saire une sortie. Il y eut un rude combat le 5 janvier depuis le matin jusqu'au soir; la plupart des soldats se découragèrent. Ensin, et sous prétexte qu'ils n'avaient pas de quoi manger, ils abandonnérent le gouverneur : il rentra dans le fort. De tous côtés les rebelles vinrent avec une résolution extraordinaire; on se battit tout le 6 janvier, mais la plupart des officiers et soldats ayant désertés, le gouverneur fut hors d'état de se défendre, et le soir même les rebelles surent maîtres de la forteresse. L'eunuque Tien-ling-tse commença à craindre quand on sut la prise de Tong-kouan; il rejeta l'odieux de ce qui s'était fait sur le ministre Louhi: celui-ci s'empoisonna. La nuit du 9 au 10 janvier, l'empereur avec plusieurs princes, princesses, et eunuques escortés par cinq cents cavaliers, sortit de la ville, et prit la route de la ville de Fong-tsiang-fou. Tout fut en trouble dans la ville, ceux des grands et autres qui auraient voulu suivre l'empereur n'y furent pas à temps; des bandits pillèrent ce jour-là même les magasins et beaucoup de boutiques. Le soir, l'avant-garde de Hoangtchao arriva, et le général des troupes avec d'autres mandarins, alla au devant de ce rebelle pour se soumettre à lui. Le 15 janvier, l'empereur arriva à la ville de Fongtsiang-fou.

Après que Hoang-tcheo ent été quelques jours dans la ville de Si-gan-fou, ses troupes pillèrent la ville, et il \*Donzième lune, ne put pas arrêter la fureur du soldat. Le 14 janvier a Hoang-tchao sit mourir tous ceux de la famille impériale qu'il sut être dans la ville. Le 15 janvier il entra dans le palais, le 16 il prit le titre d'empereur et se fit recon-

om Kenggu.

naître pour tel; il sit mourir quantité de mandarins quie Aunée 880. ne voulurent pas le reconnaître empereur. Il cassa tous les mandarins depuis le premier jusqu'au troisième ordre: il laissa les autres. Son grand général était Chang-jang, et après lui le plus grand général était Tchou-ouen, (1) natif du district de Kouey-te-fou ville de Ho-nan. C'était un bon officier, mais fourbe et ayant un mauvais cœur. Il était d'une famille fort pauvre, et il se poussa à la suite de Hoangteĥao. Hoang-tehao nomma des ministres, de grands mandarins, et il n'oublia pas les gens de lettres. Il fit publier une amnistie, et donna le titre d'impératrice à son couse. Tching-lien, gouverneur de Fong-tslang-fou, vint au devant de l'empereur avec une bonne escorte; il pria sa majesté de faire son séjour dans cette ville. L'empercur, après s'être reposé quelques jours à Fong-tsiang-Jou, partit pour Han-tchong-sou; il nomma Tching-tien grand général, et lui donna d'amples pouvoirs pour agir, selon qu'il le jugerait à propos dans les circonstances. C'était un grand très-zelé, bon sujet, d'une grande prudence, et plein de courage. Le 21 janvier, a l'empereur a Douzième lune, arriva à la ville de Hau-tchong-fou; les ordres furent en- jour Ting-veou. voyés dans tout l'empire pour courir contre les rebelles.

Tching-tien se distingua par son zèle; il distribua tout ce qu'il avait à ses troupes; il invita les habitans de sa ville et de son district à bien servir l'empereur. Il forma un bon corps d'armée; tous ses inférieurs firent serment de mourir sidèle à leur prince. Il mit la ville en état de faire une longue et vigoureuse résistance, il fit mourir un envoyé de Hoang-tchao qui lui intimait l'ordre de se sou-

<sup>(1)</sup> Cest lui qui fut le premier empereur de la petite dynastie Leang qui regna après celle de Tang.

Année 880. • mettre à lui, il se mit en campagne, et sit une rude guerre aux rebelles partout où il les trouvait. Hoang-tchao envoya aussi en qualité d'empereur un ordre au gouverneur de Pou-tcheou, ville du Chan-sy, pour se soumettre: l'envoyé fut mis à mort. Houng-tchao donna une armée au général Tchou-ouen pour attaquer la ville de Pou-tcheou; il y eut un combat sanglant : le rebelle fut défait, et le gouverneur lui enleva beaucoup de provisions. L'empereur reçut de grands secours d'hommes, d'argent et de provisions à Han-tchong-fou, et Hoang-tchao prévit les difficultés qu'il aurait à se soutenir; des mandarins illustres aimaient mieux mourir que de lui obéir; et quoique bien des gens se soumissent à lui et à ses lieutenans, il apprenait que bien des commandans se préparaient à venir joindre, avec leurs troupes, l'armée que Tching-tien assemblait, et qui devenait nombreuse et bien pourvue Ouang-tchong-jong, gouverneur de Pou-tcheou, se joignit à Ouang-tchou-tsien, et vint camper assez près de Si-ganfou; ils pouvaient dans l'occasion soutenir Tching-tien. Quoique celui-ci fût homme de lettres, sans jamais avoir commandé, par son zèle, son application et son courage, il devint un bon général.

Année 881. · Première lune, jour Gin-tse.

b Première lune, jour Ting-tcheou.

Le 5 février \* de l'année 881, l'empereur partit de Han-tchong-fou, et le 2 mars, bil arriva à Tching-tou-fou, capitale du Sse-tchouen. Tching-tien avait écrit des lettres circulaires (1) dans tout l'empire, pour animer les mandarins à servir l'état. Ces lettres firent un bons effets, et procurèrent à l'empereur de grands secours. On récompensa libéralement les officiers et les soldats qui étaient

<sup>(1)</sup> Il avait pour cela l'autorité requise,

venus pour escorter l'empereur, et ceux qui allaient joindre les commandans fidèles à l'empereur.

Année SS

A la troisième lune, Hoang-tchao donna une armée de cinquante mille hommes au général Chang-jang pour aller attaquer Fong-tsiang-fou. Chang-jang savait que Tching-tien était homme de lettres, et sans expérience de l'art militaire; il le méprisait et croyait être sûr du succès. Tching-tien mit en embuscade le général Tang-hong-fou dans plusieurs défilés, et il alla avec un corps de troupes sur une éminence. Il y fut d'abord attaqué par les rebelles, et il les repoussait avec beaucoup d'ordre et de résolution. A un signal dont on était convenu, Tang-hong-fou vint donner avec sa cavalerie sur Chang-jang; le combat fut sanglant, les rebelles eurent vingt mille hommes tués, et le reste fut obligé de se retirer.

Ly-ycou-kin, prince ture Cha-to, venait de Tay-tchcou dans le district de Tai-tong-sou du Chan-sy avec quelques troupes turques Cha-to et autres Tartares, au secours de l'empereur arrivé à la ville de Kiang-tcheou. Un autre prince Cha-to lui sit voir que ce secours ne sussisait pas; ils revinrent au nord de Tay-tcheou hors de la Grande-Muraille, et enrôlèrent 50 mille Tartares. C'étaient des restes des anciens Hoey-hou, Tures Ki-tan et autres que divers empereurs de la dynastie Tang avaient placés sur ces srontières, après qu'ils se surent soumis à l'empire; les deux princes tures ne pouvaient pas venir à bout de bien discipliner ces Tartares, gens rudes, grossiers, brutaux et trop amateurs de leur liberté. Ils s'adressèrent à l'eunuque Tching-kin-sse, (1) et lui proposèrent de demander la grâce de Ly-ke-yong et de Ly-koue-tchang son père,

<sup>(1)</sup> Il était inspecteur général des troupes de la frontière du Chan-s).

Année 881.

qui étaient chez les Tartares Ta-tche; ils ajoutèrent qu'ils étaient en état de bien gouverner les Tartares enrôlés et de s'en servir utilement pour le secours de l'empereur. L'eunuque était zélé, et connaissait le mérite des princes Ly-koue-tchang et Ly-ke-yong; il les proposa à l'empcreur. Sa majesté accorda la grâce, et donna l'ordre pour les faire revenir. L'eunuque reçut l'ordre à la quatrième lune; il donna cinq cents cavaliers au prince Ly-yeou-kin, neveu de Ly-koue-tchang, et cousin-germain de Ly-keyong; il alla à la montagne Yn-chan. Les chefs des Ta-tche furent charmés de voir les princes Cha-to contens; ils leur donnèrent dix mille hommes de leurs sujets pour servir sous eux, et ces princes, à la tête de ce renfort, se rendirent à Tay-tcheou pleins de reconnaissance pour les chefs des Ta-tche dont ils avaient été si bien traités. Ce fut une joie générale parmi les Tartares enrôlés, et ils se soumirent à tout ce que Ly-ke-yong leur prescrivit. Ce fut leur général; le prince son père, étant trop vieux, lui céda le commandement de l'armée: elle était forte de plus de quarante mille hommes. Soit jalousie de la part des généraux, soit intrigues secrètes des rebelles qui avaient partout quelque intelligence, Lyke-yong fut encore quelque temps sans pouvoir bien se scryir de cette armée, faute d'ordres précis de la cour sur l'usage de ces troupes tartares. Plusieurs grands Chinois étaient ennemis de Ly-ke-yong; cela fit bien du mal.

A la quatrième lune, (1) des corps considérables de troupes impériales s'approchèrent de Si-gan-fou; Tehing-tien commandait un de ces corps. Hoang-tehao abandonna la ville et se retira vers l'est. Les généraux Tang-

\* Jour Gin-ou. 6 mai.

<sup>(1)</sup> Le premier de la quatrième lune est marqué jour Ou-yn. b

Année 881.

hong-fou, Tching-tsong-tchou et Ouang-tchou-tsun, entrèrent dans la ville. To-pa-sse-kong et Tching-kien avec leurs troupes occupaient les avenues du côté de louest; le général Ouang-tchong-jong occupait un poste avantageux. Quand les troupes furent entrées dans la ville, les habitans leur sirent à l'envi des présens et massacrèrent tous les rebelles qu'ils rencontrèrent. Les troupes commirent bien des désordres; plusieurs palais furent pillés, des femmes et silles furentenlevées, et il n'y avait nulle discipline. Hoang-tchao, averti du peu de précaution que les troupes impériales prenaient dans la ville, fit partir, avec une grande diligence, son armée; elle rentra dans la ville, et il y eut un grand combat. Tang-hong-fou et Tching-tsong-tchou y furent tués; plus des deux tiers des troupes impériales qui étaient entrées, périrent. Ouangtchou-tsun ramassa les débris, et alla joindre les autres généraux: ils se retirèrent. Hoang-tchao étant revenu, sit passer la plupart des habitans au sil de l'épée. Ce rebelle, fier de sa victoire, reçut les félicitations de ses généraux, et il sit de nouvelles conquêtes dans le Ho-nan.

Dans la dixième lune, Ly-tchang-yen, sait général de la cavalerie à la place de Tang-hong-sou, vint camper auprès de Fong-tsiang-sou; les provisions lui manquant, il sit mutiner ses troupes, et menaçait de piller la ville. Tching-tien s'était épuisé, les magasins étaient vides; ce général, qui n'avait en vue que le bien public, dissimula, traita bien Ly-tchang-yen, et le pria de commander à sa place, ensuite il partit pour la cour. Il ne dit mot de l'entreprise de Ly-tchang-yen, et à sa recommandation, l'empereur donna le gouvernement de Fong-tsiang-sou à Ly-tchang-yen, et retint Tching-tien pour l'aider de ses conseils.

N n \*

Année 881.

NOTES.

1º Cone furent pas les troupes de l'empereur qui entrèrent à Si-ganfou, à la quatrième lune, qui firent le désordre dont j'ai parlé. Des
jeunes gens de la ville, et autres sans aveu, profitèrent de cette occasion pour faire ces désordres. Les officiers de ces troupes et leurs
commandans ne prirent pas de bonnes mesures pour assurer leur
conquête, et comptèrent trop sur leur bonne fortune.

2º Les gouverneurs des provinces étaient toujours divisés entre eux. Kao-pun avait une bonne armée, mais sous prétexte de ma-ladie il la laissait assez inntile. Ce général, depuis quelques années, était tont occupé des revéries de la secte de Tao.

5° Les gouverneurs chinois des principales villes du Chan-sy, n'aimaient pas Ly-ke yong; ils ne lui fournissaient pas les provisiens nécessaires. Ce général ture ne savait ce que c'était que flatter et dissimider; il avait un grand fonds de probité et d'honneur; il était indigné du peu de zèle des généraux chinois à repousset les rebelles. Il se vitobligé d'avoir par force des provisions pour ses Tartares. Il eut à essuyer bien des traverses suscitées par ses envieux; le zèle pour le bien de l'empire lui fit prendre patience. S'il avait en l'autorité en main, dans peu de temps les rebelles auraient été détruits; il s'occupa entièrement à bien discipliner ses Tartares. Ils étaient au nombre de cinquante mille. Il s'attendait bien à avoir bientôt l'occasion d'être en état d'exécuter quelque grande entreprise.

4°. Le roi du Yun-nan, qui avait pour lors sa cour à Yun-nan-fou, capitale de la province du Yun-nan, se détermina enfin à se dire vassal de l'empire; on lui destinait une princesse du sang pour être son épouse légitime.

5° A Tching-tou-fou, il y cut des troubles; on cut quelque peine à les appaiser.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 882.

La cour avait comblé d'honneur le général Kao-pien; il était nommé généralissime, mais il ne faisait rien, et s'était livré entièrement aux sectaires de Tao qui faisaient

de lui ce qu'ils voulaient, et lui faisaient espérer toutes sortes de bonheur. A la première lune a de l'année 882, l'empereur cassa Kao-pien et ne lui laissa qu'un emploi médiocre à Yang-tcheou-fou du Kiang-nan. Ouang-to, qui avait été fait ministre, accepta avec plaisir l'emploi honorable de généralissime. Il conféra avec Tching-tien, devenuministre, sur ce qu'il devait faire, et suivit les sages conseils de ce digne général et ministre. Il donna des rendez-vous à beaucoup de troupes dans un lieu déterminé au voisinage de Si-gan-fou, et s'y étant rendu luimême; il résolut de réparer le tort que son peu de résolution avait fait à sa réputation dans la honteuse campagne du Hou-kouang; il assigna aux généraux leurs postes autour de Si-gan-fou, et le rebelle Hoang-tchao, se vit investi dans cette grande ville par une armée nombreuse, à la quatrième lunc. (1)

b Jour Pin-gsu

1 décembre.

Année E82.

\* Jour Sin-hay:

So janvier.

A la neuvième lune, b le général Ouang-to négocia avec Tchou-ouen, un des meilleurs généraux de Hoang-tchao; Tchou-ouen quitta le parti des rebelles. Ouang-to lui donna un corps de troupes à commander.

A la dixième lune, un cunuque zélé pour le bien public était à l'armée comme inspecteur; il dit à Ouangto, que malgré sa belle armée, îl ne viendrait pas à bout de détruire les rebelles, s'il ne faisait venir le prince Ly-ke-yong qu'on laissait inutile sur les frontières de l'ay-tong-sou. Ouang-to trouva que l'eunuque avait raison; (2) il envoya des officiers pour inviter Ly-ke-yong. Il partit sur champ, et donna les ordres pour assembler ses Tartares. Il prit les devans avec les Tures

<sup>(1)</sup> La 7º lune sut intercalaire. la permission de saire venir Ip-ke yong

<sup>(2)</sup> Il écrivit à l'empereur et obtint à son armée.

Année 832.

Cha-to qui s'étaient réunis pour être à son service. Le gouverneur de Tay-yuen-fou s'était toujours opposé à Ly-ke-yong: celui-ci passant par le district de cette ville, y entra suivi seulement de cent cavaliers pour complimenter le gouverneur; il en fut très-bien traité et ils se reconcilièrent. Il partit de Tay-yuen-fou; les ordres qu'il avait donnés pour la marche de son armée furent bien exécutés; il arriva à la douzième lune, à Pou-tcheou du Chan-sy; il se vit à la tête de quarante mille hommes bien choisis et bien résolus de le seconder; ils étaient tous habillés de noir. Les rebelles à la nouvelle de la marche de Ly-ke-yong furent saisis de frayeur; ils connaissaient sa résolution, sa bravoure et son habileté. Ils dirent entre eux: Voilà des corbeaux dont nous aurons bien de la peine à nous délivrer.

#### NOTE.

Quand Kao-pien cut appris qu'on lui avait ôté ses emplois, il sit un placet peu réspectueux. L'empereur lui sit répondre par Tching-tien pour lui faire les reproches qu'il méritait. Kao-pien prit en aversion Tching-tien; il agit en homme indépendant. Les sectaires de Tao, qui étaient les moteurs de toutes ces démarches, rendirent comme imbecille Kao-pien; ils lui persuadèrent que par un miracle ils l'avaient sauvé d'un meurtrier invisible, envoyé par Tching-tien; ils le sirent cacher dans une maison habillé en semme pour éviter ce meurtrier; ils s'emparèrent de l'autorité, placèrent leurs créatures, firent mourir un grand nombre de personnes qui voyaient leurs friponneries, sirent résoudre Kao-pien à renvoyer ses semmes. Ils l'habillèrent en bonze de Tao et lui saisaient saire des prières pour être heureux dans l'attente d'un ojseau céleste avec lequel il devait monter au ciel; ils lui enleverent toutes ses richesses, et le réduisirent à être seul dans son palais, uniquement occupé à faire des prières et des cérémonies aux Esprits; il ne voyait que ses sectateurs de Tao et il devint ainsi la fable de l'empire.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 885.

Ly-ke-yong, qui, à peine avait vingt-huit ans, devint le général le plus respecté; il mit en mouvement toute la grande armée impériale qui ne faisait que bien peu de progrès, l'activité et le courage de Ly-ke-yong animèrent tous les officiers et soldats.

A la première lune de l'anneé 883, Hoang-koucy, frère de Hoang-tchao, sortit de Si-gan-fou avec un bon corps de troupes. Ly-ke-yong l'attaqua et le désit : a le rebelle y perdit la vic. (1) L'eunuque Tien-ling-tse, apprenant cette nouvelle, la communiqua à l'empereur, en lui disant que depuis tant de temps que Ouang-to était à la tête de l'armée, il n'avait rien sait de mémorable. Ly-ke-yong, dit-il, arrive à l'armée et d'abord il remporte une victoire. L'empereur ôta à Ouang-to le commandement de l'armée, et l'envoya pour être gouverneur d'une ville de Kiang-nan. Yang-fou-koang ennuque qui avait proposé Ly-ke-yong, cut une joie sensible d'avoir été cause de l'élévation de Ly-ke-yong; il sut nommé général d'armée et commandant de l'aile gauche.

A la troisième lune, Ly-ke-yong sit le siège de Hoatcheou. Hoang-tchao détacha le général Chang-jang avec trente mille hommes. Ly-ke-yong, suivi de Ouang-tchongjong, attaqua le rebelle. Le combat sut sanglant; le rebelle sut désait, et la ville sut prise. Ce général envoya des gens résolus; ils entrèrent à Si-gan-sou en cachette, brû-

(1) Le lieu du combat fut à une lieue au sud de Tong-tcheou, ville du district de Si-gan-fou. Le 26 mars, le gouverneur de Pou-tcheou, joint à Ly-ke-yong, campa près du lieu du combat du 12 fé-

vrier. Le lendemain ces deux généraux se battirent depuis midi jusqu'au coucher du soleil, avec cent cinquante mille rebelles : ceux-ci perdirent plus de trente-cinq à quarante mille hommes Premiere lune
jour Ki-sse,
12 feyrier.

Année 885.

lèrent des magasins des rebelles et tuèrent plusieurs gardes. Les rebelles furent consternés, et virent bien qu'ils avaient tout à craindre du prince turc Cha-to.

\*Quatrièmelune, jour Kia-tchin.

Λ la 4° lune, Ly-ke-yong avec deux autres généraux attaqua l'armée de Hoang-tchao; (1) il y eut trois combats dans un seul jour; l'armée impériale eut toujours le dessus. Les autres corps de l'armée impériale vinrent et secondèrent avec courage Ly-ke-yong; le 18 mai, a l'armée des rebelles fut entièrement défaite et obligée de prendre la fuite. Ly-ke-yong, à la tête des plus braves, entra dans la ville de Si-gan-fou. Hoang-tchao sit mettre le feu au palais, prit la fuite et remplit le chemin de soie, de bijoux, d'argent et meubles précieux. Ce qu'il avait prévu arriva; les soldats impériaux s'occupèrent à tout ramasser et il se sauva. Yang-fou-koang, eunuque et sur-intendant de l'armée, envoya des courriers à l'empereur. Ly-ke-yong fut fait ministre; il avait un œil dont il ne voyait pas bien, on l'appelait le Dragon à un œil. Le ministre de Hoang-tchao sut mis à mort. On ne dit pas le nombre des morts et des prisonniers, mais il dût être bien grand. Dans les trois combats d'un jour, les rebelles ne purent être forcés : ils ne le furent qu'à un quatrième combat, où le reste de l'armée impériale joignit Ly-ke-yong, la perte des impériaux dut être aussi bien grande à cause de la grande résistance des rebelles. Un des généraux de Hoang-tchao assiégeait Jou-ningfou du Ho-nan; le gouverneur, qui ne savait rien de la prise de Si-gan-fou, se rendit aux rebelles et suivit leur parti.

<sup>(1)</sup> Au lieu appelé Oucy-nan.

Année 883.

#### NOTES.

i° Près de la ville de Ouey-nan, il y cut trois combats; cette ville est à cinq licues à l'ouest de Si-gan-fou.

2º Quand Houng-tchao se sauva, il prit la ronte des montagnes près de la ville Lan-tien-hien, à huit ou neuf lieues au sud-ouest de Si-gan-fou.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Tchao-tcheou, natif de Tchin-tcheou, ville du district de Kai-fong-fou, rendit son nom fameux par la bravoure qu'il sit paraître à la désense de cette ville. Il la munit bien, choisit des gens résolus et fit serment de mourir pour son prince: quand il se vit investi, à la sixième lune de l'année 883, il laissa les portes de la ville ouvertes. Hoang-tchao fit des retranchemens de tous côtés, et résolut de se saisir de cette importante place à quelque prix que ce fût. Tchao-tcheou faisait nuit et jour des sorties; dans l'une de ces sorties, il prit et fit mourir Mong-kai, le meilleur général des rebelles. Hoang-tchao à cette nouvelle entra en fureur; le gouverneur le repoussait dans toutes les attaques; Hoang-tchao, ayant fait des prisonniers au voisinage de la ville, les sit mourir, les sit manger à son armée, et sit broyer leurs os pour en faire de la farine. La peur saisit les habitans, mais le gouverneur les rassurait.

Tchou-ouen, après qu'il se sut rendu au général Ouangto, prit le nom de Tchou-tsuen-tchong; il sut sait gouverneur de Kai-fong-sou, capitale du Ho-nan, à la 7º lune. Dans cette même lune, Yang-sou-kouang, qui était surintendant de l'armée et avait le titre de général, mourut à Pou-tcheou, ville du Chan-sy. Cet eunuque était généralement aimé; il avait de la prudence, il était modeste, et ne cherchait qu'à faire du bien aux officiers et aux soldats. Annde SS5.

Tching-tien, qui était ministre, ne voulut jamais se résoudre à être au-dessous de l'ennuque Tien-ling-tse qui s'était rendu le maître absolu de l'esprit de l'empereur. Cet eunuque obtint de l'empereur que Tching-tien fût éloigne du ministère; il sut le seul ministre réel, les autres n'en avaient que le nom.

Année 884.

Hoang-tchao s'était retiré dans la province du Ho-nan il avait encore une bonne armée. Les gouverneurs des villes prièrent Ly-ke-vong de venir à leur secours, il vint à la quatrième lune de l'année 884, avec une armée de cinquante mille Tartares ou Chinois; il désit à Taykang-hien les troupes de Chang-jang. Hoang-tchao, ne voulant pas risquer une bataille, leva le siège de Tchintcheou. Ce siège avait duré trois cents jours. Tchaotcheou avec ses srères et ses enfans avait eu à soutenir plus de cent attaques ou combats, et leur constance et fidélité leur firent une grande réputation. Hoang-tchao s'approcha de Kai-fong-fou; son général prit les devans; Ly-ke-yong l'atteignit au nord de Thong-meou (1) et le défit; les rebelles perdirent dix mille hommes dans le com-Jour Ou-tchin. bat qui fut donné à la cinquième lune. Chang-jang mit bas les armes, et se rendit à Ly-ke-vong avec ce qui lui restait de troupes. Hoang-tchao prit la fuite, mais Lyke-yong le poursuivit, et l'ayant atteint à l'ong-kieou(2) le défit entièrement. Le rebelle suivi de mille à douze cents hommes, prit la route de Yen-tcheou (3) dans le Chantong. Ly-ke-yong le poursuivit; il se saisit d'un fils du rebelle, du sceau, des habits, de meubles précieux, et renvoya dix mille personnes que le rebelle avait faites es-

5 juin.

<sup>(1)</sup> Ville du district de Kai-fong-fou. (3) C'est Yen-tchcou-fou du Chan-

<sup>(2)</sup> Ville du district de Kai-fong-fou.

claves. Ly-ke-yong ordonna à Chang-jang de poursuivre les rebelles et de s'en saisir. Chang-jang à la sixième lune trouva Hoang-tehao (1) et défit le reste de ses troupes; Lin-yen, parent de Hoang-tehao, lui coupa la tête et l'alla offrir à un mandarin nommé Chi-pou. Les Turcs Cha-to enlevèrent ces tetes, et tuèrent Lin-yen: on fit mourir la femme, les fières, et les enfans de Hoang-tehao. A la sixième lune Hoang-tehao s'était donné la mort. Avant de mourir il avait recommandé à Lin-yen de lui couper la tête et de faire par là sa fortune.

Année 884.

Jour Ping ou. 13 juillet.

Chi-pon, à la septieme lune, envoya à la cour la tête de Hoang-tchao, et y fit conduire les concubines de ce rebelle. L'empereur fit des reproches à ces femmes de ce qu'étant de maisons considérables elles avaient suivi un rebelle. La plus apparente de ces femmes, sans s'étonner, répondit que sa majesté avec toute sa puissance avait été obligée de se retirer à Tching-tou-fou, n'ayant pu conserver la salle des ancêtres; « Si elle reprochait à une femme ajouta-t-elle d'avoir suivi le rebelle, quel genre de reproche ne mériteraient point tant de grands, des généraux et d'autres personnes du premier rang? » L'empereur sit mourir toutes ces concubines.

A la cinquième lune, b Ly-ke-yong, au retour du Chan-tong, passa par Kai-fong-fou, dont Tchou-tsuen-tchong était gouverneur: Ly-ke-yong y fut traité magnifiquement. Dans un grand repas, Ly-ke-yong, qui avait trop bu, se querella avec le gouverneur, et dit des paroles injurieuses. Tchou-tsuen-tchong se retira, et en sit de grandes plaintes devant un officier. Celui-ci, au lieu de pacisier les choses, anima le gouverneur à la vengeance;

b Jour Kia-su.

Oo \*

<sup>(1)</sup> A Hia-kicou, près de la ville de Tsi-ning-tcheou du Chan-tong.

Annee 884. Ta nuit venue, Ly-ke-yong vit le feu aux quatre coins de sa maison, et se vit attaquer par plusieurs personnes. On n'y voyait rien. Ly-ke-yong avec quelques personnes de sa suite eut le bonheur de se sauver; de retour dans son camp, il commençait à se préparer pour attaquer le gouverneur; la princesse son épouse l'en dissuada. Il écrivit au gouverneur en se plaignant amèrement. Celuici rejeta la faute sur un officier qui avait été tué dans l'insulte faite au prince turc. Ly-ke-yong fit semblant de le croire, il décampa et alla à Tay-yuen-fou du Chan-sy. A la septième lune, il écrivit à l'empereur pour le prier d'agréer qu'il attaquât Tchou-tsuen-tchong dont il faisait un portrait odieux. Il assurait qu'il avait de mauvais desseins qu'il fallait prévenir. L'empereur exhorta Ly-keyong à ne penser qu'à bien servir comme il avait fait; que dans les circonstances, il ne convenait pas d'entreprendre une pareille guerre.

A la huitième lune, Ly-ke-yong obtint pour son frère, le gouvernement de Lou-tcheou du Chan-sy; pour lui, il fut fait prince de l'empire du second ordre.

## NOTES.

<sup>1</sup>º Depuis que Ly-koue-tchang et son sils Ly-ke-yong surent revenus de la montagne Yn-chan, Ly-koue-tchang, étant déjà avancé en âge, n'alla pas à la guerre, il se sixa au nord de Tay-tcheou du Chan-sy hors de la Grande-Muraille; il avait le titre de général et commandant de ce pays là.

<sup>2</sup>º Ly-ke-yong avait à sa dévotion toutes les hordes des Tartares Hoey-hou, Turcs et autres, répandues en Tartarie au nord de la province du Chan-sy; il pouvait aisément avoir des troupes des Tartares Ta-tche; il avait réuni tout les Turcs Cha-to sous ses baunières; cela le rendit puissant sur la frontière de Tay-tong-fou du Chan-sy.

Année E84.

3º J'ai déjà fait remarquer que M. l'abbé Remandot (1) parle de Hoang-tchao sous le nom de Baichu. La ville de Hamdou dont il parle, page 52, est la ville de Tching-tou-fou du Ssc-tchouen. la ville de Cumdan (2) est Si-gan-fou, cour de l'empereur. Le roi de Tagasgas dans le Turquestan dont il parle page 53, est le prince Iy-kouv-tchang, père de Ly ky-vong; ces princes étaient Turcs, mais ils n'étaient pas dans le Turquestan.

4º Baicha est une mauvaise prononciation des deux mots chinois Pa-tylieu ou Pa-ouang, qui veulent dire prince on régule au-dessous des autres; quand Houng tchao prit Canton, il avait le titre de Ouang-pa, c'est le même que celui de Pa-tchou.

SUITE DE L'ABREGÉ DE L'HISTOIRE.

Le gouverneur de Ju-ning-fou, qui livra sa place aux rebelles dans le temps que Hoang-tchao se retirait, s'appelait Tsin-tseng, (5) (Tsin-tsong-kuen) il suivit le parti des rebelles.

Le 11 février (4) de l'année 885, l'empereur partit de Tching-tong-fou; il arriva à la cour le premier avril. b jour Ki-mao. L'eunuque Tien-ling-tse n'aimait pas Ouang-tchong-jong, gouverneur de Pou-tcheou, grand ami de Ly-ke-yong; l'empereur nomma ce gouverneur à un autre gouvernement. Le gouverneur avait plusieurs fois écrit à l'empereur contre l'ennuque, et faisait l'énumération de ses crimes. L'eunuque se lia avec Tchou-mey, gouverneur de Ning-tcheou (5) du Chan-sy, et Ly-tchang-fou, gouverneur de Fong-tsiang-fou.

(1) Anciennes relations des Indes et de la Chine.

(2) Cumdan est une composition renversée de deux mots chinois Tang-kong, qui venlent dire cour de Tang ou cour de l'empereur de la dynastie Tang, ou palais de Tang.

(Il est plus naturel de regarder Cum-

dan comme la corruption des mots Koung-tian , palais impérial , ou Kingtian, la cour.) (Note des Editeurs.)

(3) Il était natif de Juming-fou, ville du Ho-nan.

(4) La troisieme lune fut intercalaire.

(5) C'était alors un grand département.

Année 885.

a Première lune,

b Troisième lune, jour Ting-mao.

Année SS5.

Tsin-tsong-kuen se sit proclamer empereur à la troisième lune dans le Ho-nan; il se mit à la tête d'une armée composée de brigands, de scélérats, de débauchés; il ravagea, pilla et détruisit presque toutes les villes du Ho-nan; ses troopes firent de grandes cruautés; il se rendit redoutable sor les frontières du Chan-tong, du Chen-sy, du Kiang-nan; à la la sixième lune, il trouva de la résistance au siège de Lo-yang; il prit cette grande ville, fit mourir les habitans, la ville fut changée en un désert; elle fut brûlée, la province de Ho-nan devint un vaste désert; le gouverneur de Kai-fong-fou se maintint dans sa ville. Le fameux Tchao-tcheou conserva Ju-ningfou et Tsin-tcheou. Le tyran ne put jamais venir à bout de prendre ces deux villes; il fut toujours repoussé par ce sidèle et intrépide sujet. Quand le tyran se fut ouvertement déclaré, il somma Ouang-su, gouverneur de Kouangtcheou; (1) Ouang-su abandonna la ville, et à la tête de cinq mille hommes marcha vers le Kiang-nan; son corps de troupes devint considérable, il se sit chef de parti, passa le sleuve Kiang, pillant, ravageant, massacrant partout; il s'ouvrit un chemin pour passer dans la province de Fou-kien, où il prit plusieurs villes; sa cruauté révolta son armée; des officiers le prirent et le tuèrent: l'armée reconnut pour chef Ouang-tchao, homme résolu, de mérite, et qui n'était pas cruel; il disciplina ses troupes, défendit les pillages et les meurtres, et à la huitième lune, il se vit puissant dans le Fou-kien.

A la dixième lune, l'eunuque Tien-ling-tse joignit plusieurs corps de troupes à celles de Tchou-mey et de Ly-

<sup>(1)</sup> Ville du Ho-nan.

Année 885.

tchang-fou, et cette armée alla camper à Cha-yuen, elle était de trente mille hommes, et devait aller attaquer Pou-tcheou. Ouang-tchong-jong écrivit à Ly-ke-yong pour en être secouru; Tchou-tsuen-tchong, gouverneur de Kai-fong-fou, était du complot de l'eunuque pour perdre Ly-ke-yong. Celui-ci vient en diligence à Poutcheou avec une bonne armée : de-là , il écrivit à l'empereur pour lui déclarer qu'il ne pouvait pas s'empécher de s'armer contre les gouverneurs de Kai-song-sou, Ning-tcheou, Fong-tsiang-fou, qui voulaient le détruire, et demandait justice en particulier contre Tchou-tsuentchong.

L'empereur exhorta Ly-ke-yong à vivre en paix. Lyke-yong fut mécontent de cette réponse; il sut que Tchou-mey animait contre lui les officiers et habitans de Si-gan-fou par de faux avis contre lui, et qu'il l'avait accusé personnellement à l'empereur. Il décampa dans la douzième lune, et se mit en marche avec Ouangtchong-jong son ami. Il demanda à l'empereur la tête de l'eunuque Tien-ling-tse et des gouverneurs ses amis. L'empereur, pour toute réponse, l'exhorta encore à la paix. Il s'avança avec le gouverneur de Pou-tcheou; ils campèrent à Cha-yuen à six lieues au sud de la ville de Tchao-y, ils attaquèrent l'armée des gouverneurs de Ning-tcheou et Fong-tsiang-fou, et la désirent. Ils vinrent ensuite camper à la vue de la ville de Si-gan-fou. Dans un tumulte jour Kompycou. de quelques troupes, le palais et plusieurs tribunaux furent encore brûles. L'empereur, en arrivant à la ville, dans la troisième lune, fut bien surpris de voir cette grande ville devenue une affreuse solitude presque sans aucun habitant. L'incendie de la douzième lune mit

Année 886. Douzième lune, 31 janvier.

Année 886. jour Ping-tse. 5 février.

encore cette ville dans un état bien déplorable. L'eu-\*Douzième lune, nuque, à l'approche de Ly-ke-yong, fit partir a l'empereur pour aller à la ville de Fong-tsiang-fou. Tous les bons et fidèles sujets criaient hautement contre l'eunuque Tien-ling-tse, et lui attribuaient tous les malheurs de l'empire. L'empereur infatué de cet eunuque, était méprisé de tout le monde, et la mauvaise conduite d'un cunuque du caractère de Tien-ling-tse révoltait tous les grands de l'empire : la plupart prirent le parti de pourvoir à la sûreté de leur vie, de leurs biens et de leurs gouvernemens, sans s'embarrasser de l'empereur qui ne voyait rien de meilleur que son eunuque.

### NOTES.

1º Dans le district de Pou-tcheou étaient des salines d'un grand revenu pour l'empereur. Le gouverneur de Pou-tcheou employait exactement ce revenu à l'entretien des troupes, et envoyait outre cela bien de l'argent à l'empereur. L'eunuque Tien-ling-tse voulut s'approprier l'administration de ces salines. Le gouverneur, qui savait le mauvais usage que l'eunuque faisait de tout, s'y opposa. L'eunuque envoya à Pou-tcheou son fils adoptif. Celui-ci, fier de l'autorité de son père, se donnait des airs de grandeur qui ne convenaient pas. Il méprisait le gouverneur et les officiers; le gouverneur indigné lui donna de bons avis, et lui fit des reproches. Le gouverneur était natif de Tay-yuen fou, et d'une illustre famille. Le sils de l'eunuque, de retour à la cour, accusa le gouverneur aussi bien que son ami Ly-ke-yong, comme gens dont la fdélité était suspecte.

2º L'empereur était dans un triste état. Le feu de la rebellion était dans les provinces de Kiang-si, Hou-ko-uang, Kiang-nan; Tche-kiung, Fou-kien, Ho-nan; les gouverneurs du Pe-tche ly et du Chan-tong étaient devenus presqu'indépendans; les revenus du Man-sy étaient employés par Ouang-tchong-jong et Ly keyong à l'entretien des armées, ce qui restait sidèle dans l'empire ćtait était épuisé et ne pouvait que faiblement secourir l'empereur; d'ailleurs, on était dégoûté.

Année 886

3º Cette année 885, Fa, roi du Yun-nan, mourut. Son fils Chunhoa lui succéda.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Ly-ke-yong (1) et Ouang-tchong-jong décampèrent et retournèrent dans leurs gouvernemens, après avoir encore demandé à l'empereur la mort de Tien-ling-tse. Cet eunuque, sans avertir ni les grands ni les ministres, conduisit l'empereur à Pao-ki, ville du district de Fongtsiang-fou; Tchou-mey et Ly-tchang-fou tentèrent inutilement d'enlever l'empereur pour le ramener à la capitale: ces deux généraux étaient devenus ennemis de l'eunuque, et voulaient se réconcilier avec Ly-ke-yong. L'eunuque, à la tête d'une bonne escorte, fit sortir encore l'empereur de Pao-ki, passa la montagne Ta-san avant que les troupes de Tchou-mey y arrivassent, et par des chemins écartés le fit parvenir, à la troisieme lune, b à Han-tchong-fou. Les deux gouverneurs ligués avaient envoyé des troupes pour occuper les défilés, mais Tienling-tse auquel les gouverneurs n'avaient pas pensé, maître absolu des affaires, avait fermé toutes les avenues pour parler à l'empereur; ni grand, ni mandarin ne parlait au prince que lorsque l'eunuque le jugeait à propos. Un grand conseilla à Tchou-mey d'user de l'autorité qu'il avait : celui-ci ayant lié sa partie avec le prince Ly-yun, un des arrières petits-fils de l'empereur Fou-tsong, le conduisit à Si-gan-fou, et le sit déclarer e Quatriemelunc, régent de l'empire. Tchou-mey fit envoyer des patentes

· Première lune, la nuit du 15 au 16 février.

b Jour Ping-chin. 24 avril.

jour Y-mao. 13 mai.

<sup>(1)</sup> Ly-ke-yong était gouverneur général à Tay-yuen-fou.

Annee 886.

aux gouverneurs de l'empire; plusieurs les acceptèrent; Kao-pien, ou pour mieux dire les mandarins qui le gouvernaient, après avoir accepté les patentes, se défièrent de ce nouveau régent. Pour Ly-ke-yong et Ouang-tchong-jong, ils se déclarèrent contre Tchou-mey; l'empereur reçut avec plaisir leurs placets. Ouang-tchong-jong envoya des provisions de soie à l'empereur: il en avait besoin, car il manquait de tout. L'empereur, à la sixième lune, donna ordre à Ly-ke-yong, Ouang-tchong-jong et autres, de marcher contre Tchou-mey et Ly-yun.

\* Jour Ping-ou.
31 octobre.

A la dixième lune, a Tchou-mey fit donner au prince Ly-yun le titre d'empereur. Tchou-mey abusant de son autorité, Ly-tchang-fou l'abandonna, et écrivit à l'empereur pour le prier de punir Tchou-mey de sa témérité.

Tchou-mey avait fait nommer Ouang-hing-yu général des troupes. Celui-ci avait une armée de 50 mille hommes, mais il était toujours battu par les troupes restées sidèles à l'empereur; il savait d'ailleurs que Ly-ke-yong ne tarderait pas à venir, et que Tchou-mey ne pourrait pas se soutenir: il tint donc conseil de guerre, et convint avec les officiers que le meilleur partiétait de se défaire de Tchou-mey, et de rentrer sous l'obéissance de l'empereur. A près le conseil, l'armée rentra dans la ville de Si-gan-fou. Tchou-mey en colère fit des reproches à Ouang-hing-yu, en lui disant : veux-tu te révolter? Non, dit le général, mais je suis venu pour punir les révoltés. Sur-le-champ, il se saisit de Tchou-mey et lui trancha la tête, b qu'il envoya à l'empereur. Les confidens de Tchou-mey furent mis à mort. Des seigneurs et des mandarins sauvèrent le prince Ly-yun et le conduisirent à Pou-tcheou, où ils le croyaient en sûreté; mais le gouverneur Ouang-tchong-

Année 887. b Douzième lune, jour *Ping-tchin*. 9 janvier. jong lui fit trancher la tête, et l'envoya à l'empereur. Année 887.

A la deuxième lune, l'empereur exila l'eunuque Tienling-tse; mais celui-ci fit tant, qu'il obtint de ne pas partir. Les autres eunuques intercédèrent pour lui; cependant il n'eut pas l'autorité qu'il avait eue auparavant. Dans ce temps-là le prince Ly-koue-tchang, père de Ly-ke-yong, mourut. C'était un grand prince et un habile général d'armée.

A la troisième lune, l'empereur arriva à Fong-tsiangfou. Kao-pien était toujours occupé de ses cérémonies aux Esprits, et était infatué de ses rêveries des sectaires de Tao. Pi-che-to et Lu-vong-tchi, grands fourbes, étaient ses ménéraux dans son gouvernement de Yang-tcheoufou du Kiang-nan. Pi-che-to étant ennemi de Lu-yongtchi, celui-ci se vit obligé de prendre la fuite. Pi-che-to fit mourir beaucoup de gens de la famille de Lu-yong-tchi, et après avoir trompé et séduit Kno-pien, il le fit adroitement enfermer dans une prison, et devint le maître de la ville: à la quatrième lune, le trouble et la confusion étaient dans tout ce beau et riche pays du Kiang-nan.

Tsin-tsong-kuen avait désolé beaucoup de districts du Chan-tong; il réunit toutes ses forces pour attaquer la ville de Kai-fong-fou. Le gouverneur eut à propos dix mille hommes de secours, de quelques villes du Chantong; avec ce secours il fit avec beaucoup de courage une grande sortie où il tua dix mille hommes de l'armée des rebelles, qui fut obligée de s'éloigner de la ville. Le gouverneur ayant encore reçu des secours des gouverneurs des villes de Yen-tcheou et de Yun-tcheou du Chan-tong, livra bataille aux rebelles, qui firent une grande perte; la perte de cette bataille fit tort à la réputation du chef des

Aunée 887.

rebelles; on commença à le moins craindre, et il fut obligé d'abandonner les villes du Ho-nan où il avait garnison.

Tsin-yen, commandant de Suen-tcheou, à la tête de trente mille hommes, entra dans Yung-tcheou-fou, et s'y comporta en gouverneur. Hiang-hing-mi, gouverneur de Lu-tcheou, se mit aussi en campagne, et vint-camper près de Yang-tcheou-fou; il fut joint par les troupes de Ly-yong-tchi qui vint se soumettre à lui. Tsin-yen, sit sortir un grand corps de troupes pour insulter l'armée de Hiang-hing-mi. Ce corps de troupes sut taillé en pièces. A la sixième lune, les troupes de Pou-tcheou du Chan-sy se mutinèrent contre leur gouverneur Ouang-tchong-jong, sous prétexte qu'il était trop sévère pour la discipline militaire: il perdit la vie dans le tumulte.

" Sixième lune jour Gin-su.

Le 14 juillet, a l'empereur nomma des mandarins pour gouverner les villes que Tsin-tsong-kuen, chef des rebelles, avait désolées dans le Ho-nan, pour tâcher de les rétablir. Si tous ces mandarins eussent été du caractère de-Tchang-tsuen-y, il n'aurait pu mieux faire pour retablir l'état de la province du Ho-nan. Tchang-tsuen-y fut nommé inspecteur et commissaire général dans la province, et gouverneur en particulier de la cour orientale ou Lo-yang. C'était ci-devant une des plus belles, des plus riches et des plus grandes villes de l'empire. Elle avait dix-huit villes considérables dans son district, et un nombre infini de bourgs et de villages. Tout ce beau et grand district était alors dépeuplé et désert. A Lo-yang, il ne restait pas plus de cent familles logées dans de vieilles masures. Tchang-tsuen-y se logea au centre de la ville dans un palais vaste et magnifique. Il choisit dix-huit officiers de son génie et de son caractère; il écrivit des lettres

Année 387.

circulaires pour faire venir des laboureurs et d'habiles artisans. Il choisit des familles industrieuses pour faire fleurir le commerce et les manufactures de soie; il distribua gratuitement des outils et instrumens, et fournit une grande somme d'argent. Il régla que, pendant un certain temps, il n'y aurait ni douanes, ni capitation, ni taille; il était irréprochable pour les mœurs, habile dans les livres chinois, et grand protecteur des lettrés savans. C'était le père des veuves, et des orphelins, et il était attentif aux besoins de ses inférieurs. Il était estimé et protégé par Ly-ke-yong, qui lui donna de bonnes troupes pour mettre son district à couvert des courses des brigands. Il obtint aussi de ce grand prince des troupes pour les districts des autres gouverneurs nouvellement nommés par la cour. Il eut la gloire de voir bientôt son gouvernement repeuplé et plein de gens habiles; les colléges eurent de bons maîtres, les campagnes furent bien cultivées, les manufactures de soie furent florissantes, les troupes furent bien disciplinées, et de tous côtés on venait pour jouir des grands priviléges que Tchang-tsuen-y procurait aux habitans; il les connaissait presque tous et allait dans les villes et les villages pour voir tout par lui-même. Il n'y eut jamais de gouverneur ni plus aimé, ni plus estimé, ni plus digne de l'être.

Ly-tchang-fou, gouverneur de Fong-tsiang-fou, avait entrepris d'être indépendant dans sa ville quoique l'empereur y résidât. Il y eut même dans l'enceinte de la ville un combat entre ses troupes et celles de l'empereur. Le gouverneur prit la fuite; mais on l'arrêta, et à la huitième lune, a il fut décapité comme rebelle. Le général Tsin-yen détacha le commandant Pi-che-to à la tête

• Jour Gin-3n, 23 août. 3c2

Année 837.

\*Huitième lune, jour Ting-mao. 17 septembre.

b Neuvième lune jour *Kia-su*. 24 septembre.

de douze mille hommes, pour attaquer Hiang-hing-mi; celui-ci fit donner dans une embuscade ce détachement qui fut entièrement défait. \* Tsin-yen se trouva dès-lors en grand danger de voir sa ville de Yung-tcheou-fou tomber au pouvoir de Hiang-hing-mi. Kao-pien, au lieu d'une assez rude prison où il était renfermé auparavant, était assez libre dans son palais. Il se croyait maître de Yangtcheou et de son district, et on lui cachait ce qui se passait. Tsin-yen qui craignait quelque révolution, si Kao-pien venait à être instruit de l'état des affaires, le fit massacrer binhumainementavec toute sa famille. Il mourut dans l'espérance d'être enlevé par les Esprits immortels pour être immortel lui-même : cette idée l'occupait nuit et jour. Le 25 septembre, Hiang-hing-mi ayant appris cette mort funeste, prit le deuil avec toutes ses troupes et pleura à la chinoise: de la ville on entendait ces pleurs en l'honneur de Kao-pien. La disette et la famine avaient réduit la ville à un état déplorable, elle était presque déserte. Outre un nombre incalculable d'hommes morts par les maladies et par la misère, Tsin-yen et les commandans qui l'avaient précédé, y avaient fait des massacres extraordinaires, et il ne restait que quelques centaines de familles qui étaient sur le point de mourir de faim. Tsin-yen et d'autres commandans espéraient encore des Esprits les secours promis par les sectaires de Tao dont ils étaient grands partisans. Le sameux bonze de Tao, qui avait insatué Kao-pien, interrogé par Tsin-yen, lui répondit que son meilleur parti était de prendre la fuite. Les portes furent ouvertes par quelques officiers. Hiang-hing-mi, qui pouvait aisément se saisir de Tsin-yen, et des autres commandans ses inférieurs, les laissa échapper par je ne sais quelle raison.

Il entra dans la ville, (1) fit venir des vivres pour secourir le peu d'habitans qui restaient, et sit enterrer honorablement Kao-pien et toute sa famille. Il se déclara gouverneur de Yang-tcheou; il l'était déjà de Lu-tcheou, et il devint ainsi très-puissant.

Année 887.

Dixième lune,
jour Ki-sse.
21 novembre.

## NOTES.

- 1° L'histoire rend justice au mérite personnel, à la bravoure et aux grands talens de Kao-pien; elle rapporte aussi ses mauvaises démarches. On a mis Kao-pien au nombre des sujets infidèles à leur prince.
- 2º L'histoire rapporte que Kao-pien sit mourir injustement une femmé, dans le Sse-tchouen, et que cette semme en mourant dit qu'elle allait au devant du Chang-ti ou souverain seigneur, pour le prier de punir l'injustice de Kao-pien par le dernier supplice.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le 21 novembre de l'année 887, (2) les troupes du rebelle Tsin-tsong-kuen parurent à la vue de Yang-tcheou-fou; elles furent jointes par Tsin-yuen et Pi-che-to. Les rebelles voulaient s'emparer de Yang-tcheou. Ces troupes furent bientôt dissipées. Tsin-tsong-kuen en rappela la meilleure partie, pour se défendre contre les entreprises du gouverneur de Kai-fong-fou; les autres chefs se brouillèrent ensemble, et Gin-y, général turc Cha-to, qui avait été pris par les rebelles, et ensuite avait suivi leur parti, eut honte de sa démarche, et vint se soumettre à Hiang-hing-mi. Ce Turc était excellent officier, et Hiang-hing-mi, qui le connaissait, lui donna un grand poste dans la cavalerie.

Le 31 décembre, Hiang-hing-mi sit mourir Lu-yong-

<sup>(1)</sup> Une histoire met la prise de la (2) La onzième lune fut intercalaire. ville au 21 novembre.

Annie 887.

tchi et d'autres de son parti; les mensonges et les fourberies que Lu-yong-tchi avait employés pour tromper Kao-pien et lui faire faire de fausses démarches, étaient connues de Hiang-hing-mi. Il connaissait son mauvais cœur et il jugea par lui-même de ce qu'il avait à craindre de ce fourbe.

NOTE.

On a vu que Tchou-tsuen-tchong, après avoir été si généreusement secouru par le prince Ly-ke-yong, avait entrepris de le perdre; il voulait le faire assassiner après le grand repas qu'il lui donna à Kai-fong-fou. Ce gouverneur, se voyant vivement pressé par le rebelle Tsin-tsong-kuen, fut secouru par les gouverneurs de Yen-tcheou et Yun-tcheou dans le Chan-tong. Après ce service essentiel, cet homme ambitieux et fourbe ne chercha que l'occasion et les prétextes pour leur faire la guerre et leur enlever leurs places.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 888.

\*Jour Ki-tcheou.

A la deuxième lune de l'année 888°, l'empereur revint à Si-gan-fou. Ly-han-tchi, gouverneur de Mong-tsin-hien sur le fleuve Hoang-ho, avait beaucoup de courage, mais il était léger, imprudent et fort avare. Il fut d'abord fort lié avec Tchang-tsuen-y, gouverneur de Lo-yang; il était toujours à lui demander de l'argent et des présens, et au lieu de lui témoigner sa reconnaissance il maltraitait même souvent les porteurs de présens. Il s'avisa de traiter de villageois Tchang-tsuen-y, parce qu'on le voyait souvent dans les villages visiter les paysans et les animer à la culture des terres; enfin il eut l'audace de faire des préparatifs de guerre pour attaquer ce gouverneur. Celui-ci crut pouvoir se défendre; il se mit à la tête de ses troupes et d'un grand nombre de paysans, désit entièrement son adversaire, et prit Mong-tsin-hien. Ly-han-tchi, honteux, se réfugia chez le prince Ly-ke-yong.

A la troisième lune "l'histoire marque une éclipse totale de soleil. L'empereur était malade, et sa maladie fut dangereuse: se voyant près de mourir, il nomma, à la sollicitation de l'eunuque Yang-fou-kong, son frère cadet le prince Ly-kie, pour son successeur. L'empereur mourut peu de temps après, b âgé de 27 ans. Le prince Ly-kie était le septième fils de l'empereur Hi-tsong. Il prit possession e de l'empire. C'est l'empereur Tchaotsong. C'était un prince très-bien fait, de beaucoup d'esprit, savant, bien au fait des affaires, et qui souhaitait ardemment de remettre les affaires de l'empire sur un bon pied.

Année 888.

Jour Ou-su.

15 ayril.

b Troisième lune,
our Koue)-mao.
20 avril.
c Troisième lune,
jour Y-sse.
22 avril.
Tchao-tsong,
empereur.

d Jour Y.hay.

A la quatrième lune, Ly-han-tchi, d avec un secours de troupes de Ly-ke-yong, vint pour reprendre Mong-tsin-hien. Tchang-tsuen-y se vit obligé de recourir à Tchoutsuen-tchong; il en obtint des troupes. Celles de Ly-ke-yong furent défaites, et le commandant envoyé par Ly-ke-yong se vit obligé de retourner dans le Chan-sy.

A la dixième lune, e l'empereur Hi-tsong fut enterré. Tchou-tsuen-tchong fit une rude guerre au rebelle Tsin-tsong-kuen; (1) celui-ci fut arrêté par un de ses propres officiers; il fut conduit à la cour, et l'année suivante il eut la tete tranchée. Tchou-tsuen-tchong s'agrandissait de plus en plus; il obtint pour une de ses créatures le gouvernement de Mong-tsin-hien. Tchang-tsuen-y lui fut fort attaché depuis qu'il en avait été si bien secouru.

• Jour Sin-mao, 4 décembre.

f Onzième lune, jour Sin-y cou. 3 janvier.

Année 889.

A la deuxième lune s de l'année 889, Tsin-tsong-kuen, qui avait été pris à Ju-ning-sou du Ho-nan par un de ses généraux, eut la tête tranchée. Le général entra au service de l'empereur et fut récompensé.

g Johr Ki-tcheou.

<sup>(1)</sup> Tsin-tsong-kuen était natif de Ju-ning-fou, ville du Ilo-nan.

Année 889.

A la sixième lune, Ly-ke-yong envoya une armée dans le Pe-tche-ly; il voulait punir les gouverneurs de Tchun-te-fou et de Kouang-ping-fou, qui s'étaient unis pour le perdre au gouverneur de Kai-fong-fou. Ces gouverneurs furent défaits.

Les principaux ministres de l'empereur étaient Kongoney et Tchang-sun. Yang-fou-kong eunuque avait fortement contribué à l'élévation de l'empereur; il comptait beaucoup sur ce service, et abusait de son crédit. Tchangsun était un homme de fortune, beau parleur, mais de peu de talent : il s'estimait trop. Ly-ke-yong, ayant appris qu'il était fait ministre, parla en termes fort méprisans sur ce grand. Tchang-sun le sut, et résolut de s'en venger. Tchang-sun devait tout ce qu'il était aux eunuques; malgré cela, il était ennemi de Yang-fou-kong, et inspirait à l'empereur de la haine contre les eunuques. Ce prince avait toujours eu de l'aversion pour eux, et étant monté sur le trône, il pensa à profiter de quelque occasion pour les détruire. Le ministre Kong-ouey était dans les mêmes sentimens. L'empereur, à la onzième lune, à fit le grand sacrifice au ciel: peu de temps après il s'entretint avec les ministres et les grands, et leur parla des gouverneurs des provinces comme d'autant de révoltés qui voulaient être indépendans de l'empereur. L'eunuque Yang-fou-kong était derrière la salle d'audience, et entendait tout ce qui se disait. Kong-ouey dit à l'empereur, qu'à la cour même, et près de sa personne, il y avait des gens qui affectaient l'indépendance, et méritaient le nom de rebelles; il attaqua en particulier Yangfou-kong, en disant qu'il choisissait parmi les gardes du palais des jeunes gens robustes et bienfaits, et les adop-

Jour Ki-yeou.
17 décembre.

Année 889.

tait pour ses fils. Ces jeunes gens, dit le ministre, deviennent grands officiers et généraux des troupes; ils sont tout dévoués à leur père: n'est-ce pas une disposition à la révolte? Le ministre indiquait aussi les autres eunuques puissans. L'eunuque Yang-fou-kong s'approcha alors, et dit que c'était pour le service de l'empereur qu'il adoptait ces jeunes gens. L'empereur prit la parole, et dit.: Si c'est pour mon service, pourquoi donner à ces jeunes gens le surnom de Ly, qui est celui de la famille impériale? L'eunuque confus, ne répliqua rien.

Année 890.

A la deuxième lune, Ly-ke-yong assiégea la forte place de Tay-tong-fou du Chan-sy. He-lien-to y commandait: Ly-kouang-ouey, gouverneur de Yong-ping-fou dans le Pe-tche-ly, vint au secours avec trente mille hommes. Ly-ke-yong leva le siége. Ensuite Ly-kouang-ouey; Helien-to et Tchou-tsuen-tchong écrivirent de concert à l'empereur pour le prier de faire la guerre à Ly-ke-yong, comme étant un brouillon, dont l'empire avait tout à craindre. L'empereur voyait très-bien qu'en particulier Tchou-tsuen-tchong ne pensait qu'à s'agrandir, et à se fortisier dans son gouvernement de Kai-fong-fou; il sit alors une assemblée des grands, ministres, grands officiers de guerre, et voulut que Yang-fou-kong assistât au conseil. Il ordonna de délibérer sur ce que les trois gouverneurs proposaient. La plupart furent d'avis de ne pas entrepren-'dre cette guerre. L'empereur fit assez connaître son avis, en disant que Ly-ke-yong avait rendu à l'état des services essentiels, Les ministres Tchang-sun et Kong-ouey soutinrent qu'il fallait faire la guerre à Ly-ke-yong; qu'il était cause que l'empereur Hi-tsong avait été obligé de quitter honteusement sa capitale, et d'aller se refugier à FongAnnie 890.

siang-fou. L'eunuque Yang-fou-kong réfuta cette raison, et soutint que la retraite de l'empereur avait été une suite du mauvais gouvernement de ceux qui étaient auprès de lui. L'empereur balançant encore, Tchang-sun s'offrit à commander l'armée, et assura que dans quelques mois Lv-ke-vong serait détruit, et l'autorité de l'empereur rétablie. La guerre fut résolue; l'empereur d'un ton d'autorité dit aux deux ministres qu'ils se gardassent bien, de rejeter la faute sur lui, en cas que la guerre ne réussît pas. Une armée de cent mille hommes fut bientôt assemblée près de la capitale; et le gouverneur de Kai-fong-fou avec une armée se chargea d'attaquer Ly-ke-yong par un autre côté. A la cinquième lune, l'empereur dégrada le prince Ly-ke-yong, et les troupes se mirent en marche. L'eunuque Yang-fou-kong, qui prévoyait le mauvais succès de l'entreprise, prit congé de Tchang-sun, et d'un ton reilleur lui dit, qu'il souhaitait qu'il revint content. Oui, répondit fièrement Tchang-sun, je reviendrai content, et après avoir exterminé les ennemis du dehors, je scrai autre chose. L'eunuque comprit fort bien ce que voulait dire le général, mais il se moqua de sa vanité ridicule.

Ly-ke-yong ne sut pas sort inquiet de tout ce qu'on entreprenait (1) contre lui; il recommanda à ses officiers d'épargner dans toutes les occasions les troupes qui étaient immédiatement soumises à l'empereur. La ligue prit d'aboud quelques places à Ly-ke-yong; mais soit par lui, soit par ses généraux, il reprit ces places, désit partout les troupes de la ligue, et remporta de grandes victoires. Le ministre Tchang-sun sut en particulier battu et obligé de suir honteusement. Toute la grande armée de la ligue

<sup>(1)</sup> La neuvième lunc fut intercalaire.

Année 890.

fut dissipée, et plus de la moitié des troupes des ligués perdit la vie. Ly-ke-yong se rendit maître de Ping-yangfou, grande et riche ville du Chan-sy; lui et son armée se trouvèrent très-riches du butin qu'on fit Cette guerre fit bien de l'honneur à Ly-ke-youg, non seulement à cause de sa conduite et de la bravoure que lui et ses généraux firent paraître, mais encore par sa modération. Il se fit quelque tort par la manière assez barbare dont il sit mourir un grand seigneur de l'armée impériale, pris dans une bataille. Ce seigneur lui ayant parlé trop hardiment, Ly-ke-yong qui était un peu sier se crut insulté et méprisé; il le fit mourir et s'en répentit ensuite. Si Ly-ke-yong était venu avec son armée victorieuse à Si-gan-fou, il aurait bien embarrassé la cour. Mais il savait que l'empereur n'avait consenti que malgré lui à la . guerre; il ne voulut donc pas faire de la peine à ce prince, et se crut assez vengé en voyant ses ennemis humiliés. Il écrivit à l'empereur un placet très-bien fait : l'empereur en fut content. Ly-ke-yong y relevait très-bien la fausse démarche des ministres, qui l'avaient fait déclarer rebelle, parce que sans ordre ou permission de l'impereur, il avait assiégé Tay-tong-fou, tandis qu'on ne disait rien sur d'autres gouverneurs, surtout sur Tchou-tsuen-tchong, qui, tous les jours, s'emparait des villes et des forteresses sans la permission et sans l'ordre de l'empereur : non sculement on ne le punissait pas, mais au contraire on If récompensait par l'accroissement de son gouvernement et par de nouvelles dignités.

A la première lune a de l'année 891, l'empereur cassa les deux ministres Kong-ouey et Tchang-sun, il leur JourKeng-tchin: donna un emploi dans la province de Hou-koang. Ly-

Année Sgr. 15 mars.

Annee 891.

ke-yong était venu à Pou-tcheou, et il ecrivit de-là à l'empereur pour avoir permission de venir à la cour. Il accusait fortement le ministre Tchang-sun et le gouverneur de Kai-fong-fou. L'empereur fit savoir à Ly-ke-yong qu'il avait cassé les deux ministres, qu'il lui rendait ses titres et sa dignité, qu'il le dispensait de venir en cour et lui ordonnait de s'en retourner à son gouvernement de Tay-yuen-fou: c'est ce qu'il sit. Les deux ministres cassés demandèrent en secret à Tchou-tsuen-tchong sa protection. Ce général écrivit à l'empereur pour les disculper; l'empereur fort embarrassé, ne savait quel partiprendre. Son inclination le portait à se servir de Ly-ke-yong: c'était ce qu'il pouvait faire de mieux pour pacisser les troubles de l'empire. Ce prince turc en serait venu aisément à bout; ·il avait pour cela toutes les qualités requises, était à la tête d'une armée composée d'excellens officiers chinois et tartares et de soldats aguerris, avait un génie supérieur, une fermeté inébranlable, et beaucoup de droiture; c'était d'ailleurs le premier capitaine de son temps. Ainsi tout aurait été soumis. Mais l'empereur manqua de résolution ct prit mal son parti, quoique d'ailleurs il eût beaucoup d'esprit et de discernement dans les affaires. A la vue d'une comète qui parut à la quatrième lune, a l'empereur accorda une amnistie générale : l'histoire dit qu'elle avait cent pieds, c'est-à-dire cent degrés dans le ciel. On sit des aumônes, et l'empereur se mit comme en pénitence

Jour Keng-tchin.

L'eunuque Yang-fou-kong sut déclaré, à la neuvième lune de l'année 891, général d'armée: il était en grande faveur, et plusieurs de ses fils adoptifs avaient de grands postes dans les troupes. Les eunuques avaient plus de six cents fils adoptifs dont plusieurs étaient commandans,

Annee 891.

gouverneurs, et grands officiers. Un oncle maternel de l'empereur, à force d'importunité, avait obtenu de Yang-fou-kong une recommandation pour avoir un gouvernement. Ce seigneur, qui avait eu bien de la peine à l'obtenir, avait dit à l'eunuque des paroles de mépris, outrageantes. Il partit pour son gouvernement. Au passage d'une rivière il se noya avec tout son monde. L'empereur fut sensible à ce malheur. Il sut bientôt que ce malheur avait été ménagé par l'eunuque qui, pour se venger des injures de l'oncle maternel de l'empereur, avait envoyé des gens pour faire périr sa barque. L'empereur dégrada l'eunuque et l'envoya à Fong-siang-sou avec un titre d'inspecteur. L'eunuque ayant fait le malade, l'empereur lui envoya un officier pour lui notisier qu'il n'avait plus aucun emploi : cet officier fut tué par l'eunuque. L'empereur sortit de la ville, et envoya des soldats pour se saisir de l'eunuque qui logeait dans un faubourg. Yangtcheou-sin, fils adoptif de l'eunuque, avec des gens armés, résista à la vue de l'empereur; il s'échappa avec l'eunuque et sa famille, et ils allèrent à Han-tchong-fou; ils s'y joignirent avec un autre fils (1) adoptif de l'eunuque, levèrent des troupes, et se révoltèrent.

NOTES

Sun-jou était un des premiers généraux du rebelle Tsin-tsongkuen. Sur la fin de l'année 887, il se sépara de ce rebelle, et se fit chef de parti. Il devint puissant dans le Ho-nan et le Kiang-van, L'il trouva le moyen de se rendre maître des villes de Yangtheou et autres. Ayant su que Hiang-hing-mi et Tchou tsuentchong s'étaient ligués contre lui, il publia un manifeste où il détaillait les crimes de ses deux ennemis. Il y disait qu'après qu'il les aurait détruits, il voulait aller à la cour pour mettre à la raison les mauvais sujets

(1) Yang-cheou-leang.

Année 891.

qui l'obsédaient : celui qui parlait ainsi était un rebelle et un brigand. A la première lune de l'année 891, il mit le feu à la ville de Yangtcheou-fou, et en sit sortir les jeunes silles, les semmes et les jeunes gens robustes; il sit main-basse sur les vieillards et les faibles hors d'état d'agir, et les donna à manger aux soldats. Hiang-hing-mi entra dans la ville, sit éteindre le seu, et secournt ceux qui s'étaient sauvés. Sun-jou parut encore à la fin de l'année 891 auprès de Ning-kouefou : Hiang-hing-mi y était pour la défendre, et il en fit lever le siège après avoir reçu du secours.

2º A la septième lune, Ly-ke-yong s'empara de Tay-tong-fou, et Ouang-kien prit Tching-tou-fou. Ce général devint puissant et indépendant dans le Sse-tchouen; il était libéral, intrépide et grand observateur de la discipline militaire. Le fameux cunuque Tienling-tse avait dépouillé son frère du gouvernement du Sse-tchouen; il fallut qu'il le cédat lui-même à Ouang-kien.

# SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 892.

A la sixième lune de l'année 892, Hiang-hing-mi se trouvait avec des troupes sort inférieures en nombre a celles de Sun-jou, qui cherchait depuis long-temps à le détruire. L'armée de celui-ci était campée entre Kouangte-tcheou du Kiang-nan, et Hou-tcheou-fou du Tche-kiang; elle souffrait beaucoup, et il y avait des maladies. Les généraux de Hiang-hing-mi coupèrent les vivres aux rebelles. et s'emparérent des défilés. Ils campèrent à Gan-ki, ville du district de Hou-tcheou-fou, et quand ils surent le mauvais état des armées des rebelles, et la disposition où étaient un grand nombre d'abandonner Sun-jou, ils l'attaquèrent Sixième lune, de tous côtés. Ce rebelle fut pris, a et on lui trancha la tête, qu'on envoya à la cour. Quelques troupes des rebelles se sauvèrent; la meilleure partie prit parti dans les troupes de Hiang-hing-mi. Ce général, natif du district de Lutcheou-fou, prit des villes considérables du pays, et il

jour Ou-yn. 3 juillet.

Année 892:

pensa à le rétablir. Ce pays de Yang-tcheou, Nan-king et villes voisines, qui était auparavant le plus beau et le plus riche pays de la Chine, était devenu un des plus pauvres et des plus déserts. L'eunuque Yang-fou-kong et son fils adoptif Yang-tcheou-leang avaient des intelligences à la cour parmi les grands et les eunuques : ils faisaient toujours la guerre. Ouang-kien les avait chassés du Ssetchouen; à la huitième lune, le gouverneur de Fongsiang-fou les chassa du territoire de Han-tchong-fou, et ils se retirèrent à Lang-tcheou. Ouang-kien, gouverneur de Tching-tou-fou les attaqua dans ce pays à la douzième lune, et ils furent défaits. Tchou-tsuen-tchong, tantôt par sa bravoure, tantôt par ses artifices, augmenta beaucoup son crédit et sa puissance. Pendant cette année 892, il n'y avrit guère que Ly-ke-yong qui fût dans le fonds bien intentionné pour soutenir l'autorité de l'empereur. La plupart des autres gouverneurs ne pensaient qu'à s'agrandir, et s'embarrassaient assez peu du mauvais état où se trouvait l'empereur. Tchou-tsuen-tchong et les autres généraux ennemis de Ly-ke-yong, inspiraient à l'empereur des soupcons contre Ly-ke-yong, comme étant un étranger trop puissant, et en état de devenir le seul maître. Dans le Chan-tong, le Pe-tche-ly, le Chan-sy, le Chen-sy, le Ssetchouen, le Kiang-nan, le Tche-kiang, le Fou-kien, etc., les gouverneurs, les rebelles, les mécontens désolaient toujours le pays par leurs troupes. La misère était partout extrême, et l'autorité impériale presque anéantie.

A la première lune de l'année 893, Ly-meou-tchin, (1) gouverneur de Fong-tsiang-fou, fut nommé gouverneur

Année \$959.

<sup>(1)</sup> Il était natif de Po-ye du district de Pao-ting-fou, ville du Po-tche-ly.

Année 893.

de Han-tchong-fou; il voulut avoir les deux gouvernemens, mais il fut refusé.

Jour Y-hay. 26 avril.

A la quatrième lune, \* Ouang-kien, gouverneur de Tching-tou-fou, sit mourir l'eunuque Tien-ling-tse et son frère. L'eunuque, suivant toujours son génie brouillon, voulait encore exciter des troubles; il avait des protecteurs à la cour. Sans ordre de l'empereur, Ouang-kien crut devoir user de son autorité pour délivrer l'empire d'un si méchant homme.

Chi-po (1) ou Chi-pou, gouverneur de Su-tcheou, du Kiang-nan, qui avait tantôt bien, tantôt mal servi, l'empereur, fut attaqué dans sa ville par une armée du gou-De Quatrièmelune, verneur de Kai-fong-fou, et se donna la mort. La la cinquième lune, e le général Ouang-tchao se rendit en fin maître de Sou-tcheou, ville capitale du Fou-kien. (2) Le s'y maintenaient depuis lo. ~-temps. A la huitie Ly-meou-tchin offrit un placet à l'empereur, où il....

jour Ou-tse. 9 mai. c Jour Keng-tse. 21 mai.

> chait avec fierté ses défauts, et se plaignait amérement du refus qu'on lui avait fait; l'empereur outré lui déclara la guerre, et ordonna au ministre Tou-jang-neng de disposer tout pour réduire ce rebelle. Celui-ci était d'intelligence avec d'autres ministres perfides qui l'instruisaient de tout. Il se joignit au gouverneur de Ping-tcheou, Ouanghing-yu, et avec une armée de soixante mille hommes de bonnes troupes, ils s'avancèrent vers la capitale. Toujang-neng se voyant dans l'impossibilité de résister aux deux gouverneurs, dit à l'empereur qu'il fallait céder au temps, et contenter Ly-meou-tchin, si voisin de la cour. Si l'empereur avait appelé Ly-ke-yong, il n'aurait rien eu à craindre; mais la cour était remplie de ministres et

(1) Il avait été fait prince de l'empire. (2) La cinquième lune sut intercalaire.

de grands perfides qui avaient rendu suspect Ly-ke-yong, seul en état de soutenir l'empire. Ce prince tartare était un peu trop prompt, mais incapable d'une perfidie; il était plein d'honneur et de droiture. L'empereur résolu à la guerre, ne prit aucunes bonnes mesures. Il était mal servi; il ordonna à Ly-sse-tcheou, prince du sang, de lever au plutôt des troupes, et eut une armée de trente mille hommes composée pour la plupart de jeunes gens sans expérience. Cette armée sortie de Si-gan-fou, prit d'abord l'épouvante à la vue de l'ennemi, et se dissipa. a Les rebelles mirent la consternation dans la ville, et de- jour Gin-ou. mandèrent la tête de Tou-jang-neng; celui-ci fut d'abord condamné à l'exil, mais les rebelles persistant à demander sa mort, ce ministre aimé de l'empereur, d'un air tranquille, se donna la mort b lui-même par le poison. (1) Ly-meou-tchin obtint les deux gouvernemens qu'il sou- jour Y-ouey. haitait, et par-là il devint redoutable. Ouang-hing-yu eut un titre qui était égal, ou même supérieur à celui que Ko-tse-y avait eu après ses longs services. L'empereur ainsi traité par les grands de son empire, avait un chagrin mortel de se voir abandonné et maltraité, entouré de tous côtés de traîtres ou de gens hors d'état de le secourir efficacement. Ly-ke-yong, qui regardait Tchou-tsuen-tchong comme un scélérat et un traître, était indigné de voir les Chinois si peu touchés du triste état de leur souverain, malgré ses belles qualités, et de voir leur aveuglement sur l'agrandissement de Tchou-tsuen-tchong.

Tsouy-yn et Ouey-tchao-tou furent faits ministres. Lytsun-hiao, fils adoptif de Ly-ke-yong, fâché de la prédi-

(1) Il y ent plusieurs grands mandarins que les gouverneurs rebelles firent mourir.

Année 893.

Neuvième lune, 30 octobre.

b Dixième lune 12 novembre.

Année 894.

Année 894.

lection de ce prince pour un autre fils adoptif, quitta son service, s'offrit à Tchou-tsuen-tchong, et la cour favorisa cette désertion. On le fit gouverneur de Chun-te-fou. (1) Ly-ke-yong irrité vint assiéger cette place; le siège fut long, et la ville ne fut prise que par famine.

Jour Kia-chin. 21 mars.

A la troisième lune, a Ly-ke-yong fit mourir Ly-tsunhiao contre l'avis des généraux. C'était le meilleur officier de ce prince. Sie-ko-tan (2) excellent officier des Turcs Cha-to, voyant son intelligence avec Ly-tsun-hiao découverte, se donna la mort. Ly-ke-yong se repentit d'avoir fait mourir son fils adoptif et d'avoir par-là donné occasion à la mort de Sie-ko-tan. Ly-ke-yong perdit ainsi ses deux meilleurs généraux; et cette perte fit beaucoup de tort à son parti.

A la sixième lune, Ly-ke-yong désit les trou He-lien-to (3) du côté de Tay-tong-sou. He-lien pris et mis à mort : il était prince de la famille des au ciens Tartares Tou-kou-hoen. Ly-meou-tchin prit à la septième lune la ville de Lang-tcheou, où l'eunuque Yang-sou-kong s'était retiré et sortissé, après avoir été chassé du pays de Han-tchong-sou. L'eunuque et ses partisans trouvèrent le moyen de se sauver : ils pensaient à se retirer dans le Chan-sy, et prirent des chemins écartés à travers des montagnes. Le gouverneur de Hoa-tcheou qui les poursuivait, les prit ensin à la huitième lune auprès de Tchin-gan-hien. (4) Ils furent menés à la cour où ils eurent la tête tranchée.

prince tartare Ly-ke-yong.

<sup>(1)</sup> Ville du Pe-tche-ly.

<sup>(2)</sup> On peut dire Sie atan, c'est un nom tartare.

<sup>(3)</sup> He-lien-to était grand ennemi du

<sup>(4)</sup> Tchin-gan-hien est une ville dépendante de Chang-tcheou, dans le district de Si-gan-fou.

Année 894.

Ly-ouang-kouey, gouverneur de Yong-ping-fou et du pays de Pe-king fut en guerre avec son frère Ly-kouangtcheou. Celui-ci devint gouverneur, et fut comme son frère mortel ennemi de Ly-ke-yong. Dans le temps que celui-ci faisait le siège de Chun-te-fou, Ly-kouang-tcheou entra par le pays de Suen-hoa-fou, dans le gouvernement de Lyke-yong, et y fit des pillages. Ly-ke-yong pour se venger entra dans le Pe-tche-ly, après son retour dans le Chansy, et battit en bataille rangée son ennemi dans plusieurs occasions : à la douzième lune, il prit Suen-hoa-fou et la ville de Pe-king. (1) a Ly-kouang-tcheou fut tué sur les terres d'un gouverneur voisin. Lieou-gin-kong, qui jour Ping-tchin. avait été général sous Ly-kouang-ouey, servit bien Ly-kevoug, et contribua beaucoup à sa conquête. Ly-ke-yong

 Douzième lune, 27 janvier 895.

rocura le beau gouvernement de Pe-king et de

5-ping-fou.

la première lune de l'année 895, Ly-ke-yong fit son entrée dans Yeou-tcheou; (2) ensuite il retourna à son gouvernement de Tay-yuen-fou. On a vu que ce prince était fort lié avec Ouang-tchong-jong, gouverneur de Pou-tcheou. Quang-tchong-jong ayant été tué dans une sédition, son fils Ouang-tchong-yng fut fait gouverneur. Ouang-tchong-jong avait adopté pour son fils un jeune seigneur appelé depuis Ouang-ko; il épousa la fille de Ly-ke-yong. A la première lune, c Quang-tchongjng mourut, et les troupes demandèrent et obtinrent pour leur commandant et pour gouverneur Ouang-ko. L'empereur y consentit et empêcha quelques gouverneurs de le

Année 895. b Jour Sin-yeou. 2 février.

c Jour Gin-chin.

(1) Cette ville s'appelait alors Yeou- ouest de Pe-king d'aujourd'hui, à deux ou trois lieues: c'était alors la capitale

tcheou.

<sup>(2)</sup> Ville considerable vers l'ouest-sud- du pays appele aujourd'hui Pe-tche-ly.

Année 895.

troubler dans son gouvernement. Ceux-ci s'y opposaient sous prétexte qu'il n'était pas de la famille du gouverneur mort; Ly-ke-yong le fit maintenir. Hiang-hing-mi devint ennemi de Tchou-tsuen-tchong; il l'accusa par un placet présente à l'empereur et proposa de se servir de Ly-keyong pour faire la guerre à ce gouverneur, qu'il disait être ennemi de l'empire. Tong-tchang, gouverneur de Chaohing-fou, (1) était un homme de fortune et sans grand-talent. Par ses vexations il était devenutrès-riche. Il était fidèle à l'empereur et avait soin de lui faire tenir de l'argent et des pièces de soie; il crut donc pouvoir demander à sa majesté le titre de prince, ce qui lui fut refusé. Piqué au vif de ce refus, il eut la pensée de prendre le titre d'empereur; ses amis lui représentèrent le dangereux et le ridicule de cette entreprise. Il possédait une petite étendue de pays, n'avait que peu de troupes et presque aucun usage de la guerre. Malgré cela, il se laissa gagner par des flatteurs et prit le titre d'empereur. Il fit mourir les mandarins de ses amis qui l'avaient détourné de son dessein; mais il eut grand sujet de se repentir de ne les avoir pas crus. Les environs de la cour étaient pleins de troupes de bandits soutenus sous main par des mauvais sujets; des princes du sang offrirent de se mettre à la tête de quelques troupes pour les chasser. Leur dessein était d'engager l'empereur à prendre quelques mesures efficaces pour soutenir son autorité contre tant de grands. qui travaillaient à la détruire. Des conseils donnés pal des traîtres à leur patrie, engagèrent l'empereur à défendre aux princes du sang de lever et de commander des troupes : l'ordre fut publié à la quatrième lune.

Deuxième lune, jour Sin-mao. 3 mars.

(1) Ville du Tche-kiang.

Année 895.

Han-kien, gouverneur de Hoa-tcheou, avait demandé une place voisine, il fut refusé; il le fut aussi quand il demanda d'être un des membres du conseil de l'empereur. Ouang-hing-vu avait été aussi refusé quand il avait demandé d'avoir une place qui était à sa bienséance, et voisine de son gouvernement. Ces deux gouverneurs s'étaient joints à Ly-meou-tchin pour demander le gouvernement de Pou-tcheou pour Ouang-kong, fils du gouverneur mort, et qui s'offrait à remettre à Ouang-ko le gouvernement de Chen-tcheou (1) qu'il avait, mais l'empereur les refusa. Ouang-kong envoya aux trois gouverneurs ligués un officier pour les avertir que Ouang-ko était allé chez son beau-père Ly-ke-yong, qu'ils travailcontre les intégats d'eux trois, qu'ils eussent donc à orendre leurs mesures. Ouang-hing-yo, frère de g-hing-yu, fut nommé par son frère pour aller vers la e de Pou-tcheou avec les troupes du district de Tongtcheou (2) où il commandait. Ly-meou tch.n., Han-kien, et Han-hing-yu avec de bonnes troupes se mirent en marche, et arrivèrent à Si-gan-fou: ils avaient honte du re- jour Kia-ise. fus que l'empereur leur avait sait.

\*Cinquièmelune, 4 juin.

Dans la ville on fut fort en alarme; l'empereur ayant paru à la porte du palais, à cette vue, les trois généraux firem ranger leurs troupes bien armées, et se mirent à genoux pour saluer sa majesté. L'empereur leur dit : « Pourquoi, sans ordre, êtes-vous venus avec vos troupes?» Il , hajouta quelques paroles qui leur reprochaient leur peu de respect et de soumission. Ouang-hing-yu et Ly-meou-tchin ne surent que répondre; mais Han-kien plus hardi parla. L'empereur les fit traiter à manger. Durant le repas les

<sup>(1)</sup> Ville du district de Ho-nan-fou.

<sup>(2)</sup> Ville du district de Si-gan-sou.

Aunde 895.

trois gouverneurs dirent: « Les eunuques et les ministres troublent tout; la guerre entreprise dans le Sse-tchouen. n'a eu aucun succès. Le ministre Ly-ki s'est rendu odieux, il faut punir les coupables. » Et sans attendre les ordres de l'empereur, les trois gouverneurs firent mourir le général et ministre Ouey-tchao-tou, le ministre Ly-ki, le principal eunuque Kang-kao-pi et d'autres. Ils ajoutèrent qu'ils priaient l'empereur de nommer Ouang-kong gouverneur de Pou-tcheou, et de donner le gouvernement de Tong-cheou à Ouang-ko, et celui de Chen-tcheou à Ouanghing-yo. L'empereur fut forcé de consentir à tout. Tchoutsuen-tchong était sans doute du complot des gouverneurs. On voulait détruire Ly-ke-yong, et détrôner l'empereur pour lui substituer un prince dont on serait le maître absolu. Ce prince était Ly-kao. Ly-ke-yong ayant su l'entreprise des trois gouverneurs, envoya sur le champ des courriers à l'empereur pour assurer sa majesté que, sans délai, il allait assembler ses troupes, et qu'à la lune suivante, il serait à la cour. Les trois gouverneurs surent bientôt que Ly-ke-yong allait se mettre en marche; ils laissèrent donc quelques troupes à Si-gan-fou pour la garde de la ville, et chacun d'eux se retira dans son gouvernement. L'empepeur ayant nommé Tchou-tsuen-tchong et Tchang-sun pour être à la tête des affaires, Ly-ke-yong dit qu'il fallait punir celui-ci, et ne pas se servir de l'autre. L'empereur exhorta Ly-ke-yong à avoir des vues plus pacifiques. Le prince tartare était persuadé que Ouang-sun n'avait pas de talent, et que le gouverneur de Kai-fong-fou était un traître et un homme sans honneur. Les gouverneurs ligués, apprenant la marche de Ly-ke-vong, ne pensèrent plus à détrôner l'empereur, et furent dans la consternation;

Annee 895.

nation. Le prince tartare, dans son placet, disait qu'on devait faire une punition exemplaire de l'entreprise des trois gouverneurs dont il détaillait tous les crimes. Avec son armée tartare et chinoise, il commença par se saisir de la ville de Kiang-tcheou du Chan-sy; il fit mourir le gouverneur comme étant du parti des rebelles. (1) Il alla de-là à Pou-tcheou; (2) son gendre Ouang-ko vint au devant de lui; dans sa marche, il battit les troupes de Ouanghing-yo, gouverneur de Tong-tcheou. Le 28 juillet, ce gouverneur abandonna sa ville et se retira à Si-ganfou. (3) Son frère cadet, Ouang-hing-che y était un des grands officiers des gardes; il conseilla à l'empereur de se retirer à Ning-tcheou; un autre lui conseilla d'aller à Fong-siang-fou. L'empereur les laissa dire et leur recommanda d'avoir soin de leurs troupes. Ly-ki-pong, fils ad ptif de Ly-meou-tchin, voulait forcer l'empereur d'aller à Fong-siang-fou, et Ouang-hing-che, avec un officier son collégue, voulait forcer l'empereur d'aller à Ningtcheou. Le ministre Kong-ouey et autres bien intentionnés soutenaient qu'il ne fallait pas sortir de la cour. Le prétexte de ceux qui voulaient que l'empereur sortit de la cour, était le danger prochain de tomber entre les mains d'un puissant prince turc. Sur le soir, Ouang-hingyu, à la téte des gardes de la gauche, attaqua ceux de la droite; le bruit des tambours fut entendu par l'empereur. Il monta à la hâte sur une tour pour ordonner de faire cesser le tumulte. Il vit l'officier Ly-yun au bas de la tour avec ses troupes pour défendre sa majesté. Ly-ke-pong

<sup>(1)</sup> Il y fit mourir mille personnes qui 1er jour, Ping-tchin. avaient aidé le gouverneur à lui résister.

<sup>(2)</sup> Il y arriva à la septième lune, au

<sup>(3)</sup> Il y arriva le 27 juillet.

Aunce 895.

avec les troupes de Fong-siang-fou attaqua Ly-yun; une flèche alla au bas de l'habit de l'empereur. Les troupes de la gauche firent à la hâte descendre l'empereur pour l'enlever. Ly-ki-pong mit le feu à une porte du palais; des troupes qui étaient dans la ville accoururent au secours de l'empereur. Les rebelles prirent la fuite, l'empereur se retira au camp de Ly-yun; le bruit se répandit que Ly-meou-tchin et Ouang-hing-yu allaient arriver. L'empereur, qui appréhendait ces deux gouverneurs, se fit garder par Ly-yun et d'autres fidèles officiers, et alla dans un lieu de sûreté. (1) Dans ce temps-là, arriva un courrier de Ly-ke-yong; ce général demandait des nouvelles et saluait l'empereur; un de ses généraux attaquait la ville de Hoa-tcheou, (2) et était sur le point de la prendre. Le gouverneur Han-tien aurait sûrement été mis à mort, malgré ce qu'il dit du haut des murailles au général pour l'appaiser; mais le général ayant appris le dernier tumulte décamps (3) sur-le-champ, et fit prondre le

<sup>2</sup> Septième lune, jour Sin-y cou.

dre. Le gouverneur Han-tien aurait sûrement été mis à mort, malgré ce qu'il dit du haut des murailles au général pour l'appaiser; mais le général ayant appris le dernier tumulte décampa (3) sur-le-champ, et fit prendre le devant à de bonnes troupes de cavalerie pour aller à Che-men-tchin, et renforcer la garde de sa majesté. Des troupes de Ly-ke-yong tombèrent sur un corps de troupes de Ouang-hing-yu commandé par son général. Ce général fut défait, et pris et conduit à Che-men-tchin pour y être mis à mort comme rebelle. Ly-meou-tchin appréhendant d'être bientôt puni, fit mourir son fils adoptif Ly-ki-pong, et envoya sa tête à l'empereur; il demanda pardon à sa majesté. Il écrivit une lettre à Ly-ke-yong à où il s'offrait de se joindre à lui; mais ce n'était qu'une feinte, c'était un fourbe et Ly-ke-yong le connoissait bien

<sup>(1)</sup> Il arriva le 3 août. (3) Le 1er août, Ly-ke-yong prit la

<sup>(2)</sup> Ce lieu s'appelait Che-men-tchin. ville de Tong-tcheou.

Angee 895.

pour tel. L'empereur envoya à Ly-ke-yong un prince du sang pour lui dire qu'il faisait grâce à Ly-meou-tchin, et de se joindre à lui pour attaquer Ouang-hing-yu.

L'empereur déclara rebelle Ouang-hing-yu, et le priva de tous ses titres et emplois: Ly-ke-yong fut déclaré général de l'armée destinée à attaquer ce rebelle. Ly-ke-yong envoya son fils Ly-tsun-hiu, âgé de onze ans, pour saluer l'empereur: celui-ci charmé de sa figure et de son esprit, l'embrassa tendrement, il dit: « Ce jeune homme paraît tout propre à être un jour une des colonnes de mon état. » Il lui recommanda d'être toute sa vie fidèle à la dynastie Tang. L'empereur revint à la cour à la huitième lune. •

A la onzième lune, Ly-ke-yong défit dans toutes les occasions les troupes de Ouang-hing-yu; ce rebelle fut assiégé dans sa ville de Ning-tcheou: réduit à la dernière extrémité, il monta sur la muraille les larmes aux yeux, et adressa la parole à Ly-ke-yong, en disant: « Je n'ai aucune part à ce qui s'est passé; c'est Ly-meou-tchin et Ly-ki-pong qui sont les criminels, allez les punir. » Lyke-yong lui reprocha son crime et prit la ville. Le rebelle trouva le moyen de se sauver, mais il fut tué par ses propres gens ; sa tête fut envoyée à la cour. A la douzième lune, l'empereur donna à Ly-ke-yong le titre de roi ou prince de Tsin. C'est l'ancien titre d'un état très-puissant au temps de la dynastie Tcheou. La cour de ces rois de Tsin était à Tay-yuen-fou. Sa majesté donna des titres aux grands et aux officiers de la cour et de l'armée de Ly-ke-yong, et les récompensa tous autant que le misérable état de ses finances et de ses revenus le permettait. Ly-ke-yong, en partant pour

Jour Sin-hay.
19 septembre

Année 😜 5.

Tay-yuen-fou, envoya un grand pour remercier l'empereur; il s'offrit pour l'aider à se saisir de la ville de Fongsiang-fou. L'empereur trompé par ceux qui craignaient ou faisaient semblant de craindre la trop grande puissance de Ly-ke-yong, lui répondit que Han-kien et Lymeou-tchin avaient enfin pris sincèrement le parti de la soumission, et il l'exhortait à faire reposer ses troupes et à jouir de la paix. Ly-ke-yong dit à l'envoyé de l'empereur que sa majesté n'aurait jamais la paix ni l'autorité convenable, tandis que Ly-meou-tchin serait en place. Comme l'empereur dispensait Ly-ke-yong de venir en temps réglés faire hommage comme prince tributaire, Lyke-yong dit à l'envoyé qu'il voyait bien que sa majesté se défiait de lui. Un grand de la cour de Ly-ke-yong (1) ajouta que l'empereur était mal servi; qu'il serait toujours en danger de se voir l'esclave de ses grands. Il indiquait Han-kien, Ly-meou-tchin et Tchou-tsou-tsuen-tchong: l'événement sit bien voir que l'empereur eut tort de ne pas suivre les avis de Ly-ke-yong et de Ko-yu.

### NOTES.

1° Che-men-tchin devait être au sud-ouest ou sud-est de Si-ganfou, à 12,15 ou 20 lieues. Pour y aller, l'empereur sortit par la porte australe de la ville; c'était une forteresse; on n'en marque pas bien la situation.

2º Ly-ke-yong était prompt dans la colère; il était sujet à faire bien de fausses démarches. La princesse son épouse, femme d'un grand mérite et d'un grand courage, avait beaucoup d'ascendant sur son esprit, et arrêtait ses fougues. Ce prince avait beaucoup de consiance à un grand Chinois nommé Ko-yu. Le Chinois, avait beaucoup d'esprit, de savoir et du courage. Le gouverneur de Kai-fong-fou sit bien des tentatives pour l'attirer à son parti, mais Ko-

<sup>(1)</sup> Ko-yu.

Année Eg5.

yu était sincèrement attaché à Ly-ke-yong; il avait l'art d'arrêter ses fougues et sa colère, et il était toujours à ses côtés; il rendit par sa patience et sa prudence de grands services à Ly-ke-yong, et saus Ko-yu, ce prince aurait perdu bien de bons sujets tartares et chinois.

3° L'empereur sit des essorts pour récompenser les troupes de Ly-ke-yong: ces troupes avaient sait un butin considérable à la prise des places des rebelles; outre cela l'empereur leur sit donner des pièces de toile et de soie, et plus de deux millions en argent. Quand l'empereur sortit de Si-gan-fou pour aller à Che-men-tchin, près d'un tiers des geus de sa suite périrent de misère et de sois; des bandits venaient à tout moment piller les bagages. Ces pillages cessèrent quand les troupes de Ly-ke-yong arrivèrent.

4° Dans le même temps que Ly-meou-tchin disait se soumettre à l'empereur, il envoyait des troupes au secours de Ouang-hing-yu avec qui il était toujours lié. Ces troupes auxiliaires disaient être contre Ouang-hing-yu, mais elles étaient réellement contre Ly-ke-yong. Celui-ci voulait que l'empereur déclarât rebelle Ly-meou-tchin, mais ce dernier par sa soumission feinte et par ses partisans cachés à la cour, sit en sorte que l'empereur ne voulut jamais consentir que Ly-ke-yong allât assiéger Fong-siang-fou. Quand Ly-ke-yong sui de retour dans le Chan-sy, Ly-meou-tchin sut plus orgueilleux que jamais; il était indépendant; il joignit à son gouvernement beaucoup de places dans la partie occidentale du Chen-sy et le long de la Grande-Muraille.

5º Ouang-kien s'agrandissait toujours dans le Sse-tchouen et le Hou kouang. Hiang-hing-him se fortifiait extrêmement dans la province du Kiang-nan, et Tchou-tsuen-tchong dans celles du Ho-nan, Chan-tong et dans une partie du Kiang-nan.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

A la deuxième lune (1) de l'année 895, Tong-tchang avait pris le titre d'empereur dans la ville de Chao-hing-fou du Tche-kiang. Hiang-hing-mi, par pure politique, le reconnut pour tel et lui donna du secours. Tsin-

Année 896,

(1) La première lune fut intercalaire.

Année 896.

lieou, grand mandarin dans le Tche-kiang, fut nommé pour attaquer Tong-tchang. Tsien-lieou, après avoir assemblé quelques troupes du pays, alla camper dans le territoire de Chao-hing-fou vers le commencement de la cinquième lune de l'année 895. La peur fit résoudre Tong-tchang à renoncer au titre d'empereur. Les troupes de İsien-lieou s'approchèrent de la ville, et le 29 juin, au matin, elles s'emparèrent des faubourgs, Le 2 juillet, Tsien-lieou fit dire à Tong-tchang que l'empereur lui faisait grâce, et lui permettait d'aller passer ses jours à Hang-tcheou-fou. Tong-tchang le crut parti de la ville; le 3 juillet, il s'embarqua pour Hang-tcheou-fou, et après quelques lieues de chemin, on lui trancha la tête. Tong-tchang était natif de la ville de Hang-tcheou-fou.

Ly-ke-yong avait envoyé des troupes au commencement de l'année, au secours de Yen-tcheou-fou, ville du Chan-tong assiégée par le gouverneur de Kai-fong-fou; ces troupes furent battues. A la sixième lune, il vint assiéger la ville de Ta-ming-fou du Pe-tche-ly; Ly-keyong fut obligé de lever le siége.

L'empereur faisait faire de grandes levées; des princes du sang devaient commander les troupes. Ly-meou-tchin, toujours lié avec Han-kien, eut la hardiesse de dire à l'empereur que ces levées étaient pour le détruire, et il offrit d'aller contre ces troupes. L'empereur envoya des courriers à Ly-ke-yong pour lui faire savoir le danger où il se trouvait. Ly-meou-tchin vint avec son armée dans le territoire de la cour. L'armée impériale s'opposa à la marche des troupes de Ly-meou-tchin; il y eut une bataille à l'ouest de la ville de Hing-ping-hien; l'armée de

l'empereur fut défaite. "Un prince du sang dit à l'empereur qu'il n'était pas en sûreté dans Si-gan-fou; que les gouverneurs voisins étaient trop à craindre; qu'il fallait jour Ping-yu. aller en diligence à Fou-tcheou, (1) et de-là passer le fleuve Hoang-ho pour se retirer à Tay-yuen-fou. L'empereur passa la rivière Ouey, et se disposait à aller à Foutcheou. Han-kien proposa d'abord à l'empereur d'aller à jour Gin-tchin, Hoa-tcheou, dont il était gouverneur. L'empereur rejeta cette proposition. Han-kien se mit à genoux, et à force d'importunités et de fourberies, il persuada à l'empereur que s'il sortait du Chan-sy, il n'y reviendrait pas. La crainte qu'eut le prince de la puissance de Ly-ke-yong, le fit résoudre à aller à Hoa-tcheou. (2) Ly-meou-tchin entra dans Si-gan-fou, et réduisit en cendres le palais, et la plupart des édifices qu'on avait rebâtis.

A la 8<sup>e</sup> lune, l'empereur toujours plein de désiance contre Ly-ke-yong, et séduit par les artifices de Hankien et d'autres, refusa le secours des troupes que Ly-keyong offrit. Ce prince Turc plaignait le sort de l'empereur, et il était indigné de son aveuglement et de ses désiances. Le ministre Tsouy-ynavait été cassé à la prière de Han-kien. Tsouy-yn avait eu recours à Tchou-tsuen-. tchong, et lui persuada de réparer le palais de Lo-yang, pour y loger l'empereur. Ce général ordonna à des troupes de marcher pour aller au devant de l'empereur. Han-kien craignit, et fit rappeler 'Tsouy-yn pour être ministre. A la dixième lune, l'empereur nomma des généraux pour attaquer Ly-meou-tchin; celui-ci demanda pardon det s'offrit à réparer le palais, et les autres édifices de Si-gan-jou.

Annde 896. " Sixième lune , 30 juillet.

<sup>h</sup> Septième lune. 25 août.

c 27 octobre.

d 19 novembre.

<sup>(1)</sup> Ville de la dépendance de Yen gan-fou.

<sup>(2)</sup> Il y arriva le 29 août.

A la prise de Chao-hing-fou on trouva en riz et grains pour la valeur de vingt millions de notre monnaie; tout cela fut distribué au peuple. On trouva cinq cents chambres remplies d'étosses, toiles, argent, curiosités. L'argent fut distribué aux officiers et soldats. Les provisions étaient le fruit des vexations et concussions du rebelle Tong-tchang.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 897.

· Première lune, jour Kia-chin. 15 février.

Han-kien se mit en état par ses artifices de faire tout ce qu'il voulait; il inspira à l'empereur des soupçons contre la fidélité de huit princes du sang qui avaient quelques troupes pour le service de l'empereur. Il dita que ces princes avaient résolu de le faire mourir, lui Han-kien, et d'enlever ensuite sa majesté pour la conduire à Pou-tcheou. L'empereur cassa ces troupes; il cassa aussi à la réquisition de Han-kien les troupes qui étaient pour la garde du palais comme inutiles. Ce perfide gouverneur dit que les huit princes devaient avoir dans leur palais de bons maîtres chinois pour étudier les livres classiques. Le général Ly-yu s'était distingué par sa bravoure et sa fidelité quand l'empereur alla à Che-men-tchin; il <sup>6</sup> Première lune, fut rendu suspect et mis à mort. Le prince Ly-yu (1) fut fait prince héritier le 16 février de l'année 897.

jour Y-yeou. 14 février.

A la huitième lune, Han-kien accusa les princes du sang comme des rebelles, qui, pour se venger de se voir sans autorité, voulaient bouleverser l'état. Ce méchant homme, sans attendre la réponse de l'empereur, envoya un commandement avec des troupes. Ces troupes, sur un faux ordre de l'empereur contre des rebelles, massacrèrent inhumainement ces princes, chefs de fa-

(1) Il était neuvième fils de l'empereur,

milles

milles, au nombre de onze avec leurs femmes, leurs enfans et tous leurs domestiques.

Année 897.

Ly-ke-yong pensait à délivrer l'empereur de l'embarras où il se trouvait; une guerre qu'il entreprit dans le
Pe-tche-ly pour se venger d'un gouverneur, l'empêcha
d'exécuter son dessein. A la dixième lune, l'empereur
déclara rebelle Ly-meou-tchin, et parut vouloir assembler
des troupes pour les faire attaquer. Le gouverneur de
Kai-fong-fou envoya une armée dans le Kiang-nan pour
attaquer Hiang-hing-mi. L'armée fut entièrement défaite.
Hiang-hing-mi se faisait une grande réputation par le
soin qu'il avait de gouverner avec justice et avec douceur tous ses sujets. L'empereur déclara impératrice
la reine Ho.

a Onzième lune, jour Ou-yn. 4 décembre. Année 898.

Ly-meou-tchin appréhendait que le gouverneur de Kaifong-fou ne vînt ensin à bout de faire venir l'empereur à Lo-yang; dans cette crainte, il s'unit encore davantage avec Han-kien. Il obtint sa grâce de l'empereur, et fut rétabli b dans tous ses titres, gouvernemens et dignités; il s'offrit de réparer incessamment le palais et les édifices de Si-gan-fou. Lui et Han-kien savaient jusqu'à quel point allait la haine de Ly-ke-yong contre le gouverneur de Kai-fong-fou; ils écrivirent à Ly-ke-yong fort modestement pour demander la paix avec lui, et le prièrent de les aider aux réparations de Si-gan-fou, pour que l'empereur pût y loger commodément avec sa cour. Hankien fut préposé pour le soin des ouvrages; ces deux gouverneurs firent pour cela de grandes dépenses, et firent venir de tous côtés des ouvriers. Ly-ke-vong promit d'aider les deux gouverneurs; quoiqu'il fût persuadé de leur peu de sincérité, il crut pouvoir profiter

b Première lune.

33o

Année 898.

de la crainte qu'ils avaient du gouverneur de Kai-fongfou, soit pour se venger de ce gouverneur, soit pour rendre service à l'empereur.

\*Jour Gin-su.
14 septembre.

A la huitième lune, a (1) l'empereur revint à Si-ganfou. Ce prince voulait que Ly-ke-yong et le gouverneur
de Kai-fong-fou se reconciliassent. Ly-ke-yong y consentait. Tchou-tsuen-tchong, qui pensait à ctre seul ministre,
ne voulut pas entendre parler de cette réconciliation. Il
attira à son parti Ly-han-tchi, un des principaux officiers
de Ly-ke-yong, et résolut de bien profiter de cette désertion contre Ly-ke-yong.

## NOTES.

1° L'empereur voyait très-bien que son meilleur parti aurait été de s'appuyer de Ly-ke-yong pour mettre à la raison le gouverneur de Kai-fong-fou, Han-kien et Ly-meou-tchin; mais de mauvais et faux politiques lui firent encore craindre que Ly-ke-yong ne lui fit plus de mal que les trois gouverneurs. Il ne connaissait pas assez le fonds d'honneur et de probité qui était dans Ly-ke-yong; il ne connaissait pas non plus assez les mauvais desseins du gouverneur de Kai-fong-fou qui avait des espions et des créatures.

2º Je crois inutile le détail des guerres entre les gouverneurs des provinces, et celui de divers nouveaux partis qui se formaient partout.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 899.

Lieou-gin-kong, gouverneur du district de Pe-king d'aujourd'hui, était créature de Ly-ke-yong. Cette année 899, il fit des pertes considérables dans la guerre qu'il eut à soutenir contre Tchou-tsuen-tchong, qui soutenait un gouverneur que Lieou-gin-kong attaquait. Celui-ci avait une armée de cent mille hommes; elle fut défaite et dissipée par les généraux de Tchou-tsuen-tchong. Ces

(1) L'historien Sse-ma-kouang marque la dixième lune intercalaire.

Année Sog.

généraux firent le siège de Ta-ming-fou. Dans le Chansy, les généraux de Tchou-tsuen-tchong firent la guerre à Ly-ke-yong: ils furent obligés de se retirer. Deux eunuques (1) étaient à la tête de toutes les affaires, et ils abusaient de leur autorité; l'empereur ne savait comment s'y prendre pour ruiner l'autorité de ces eunuques. Tsouy-yn, qui avait été ministre, était consulté par l'empereur; il conseilla à l'empereur de faire mourir les deux eunuques. Cela se sut; les eunuques cherchèrent à se faire des créatures et à perdre Tsouy-yn. Celui-ci était ennemi du ministre Ouang-touan qui passait pour un homme éclairé, modéré et équitable; il détourna l'empereur de faire mourir les deux eunuques, mais il ajouta qu'il fallait penser à diminuer et faire tomber peu à peu leur autorité. Tsouy-yn aurait voulu qu'on exterminât tous les eunuques. Ouang-touan, qui appréhendait une révolution, en parlant à l'empereur, lui fit voir le danger d'une telle entreprise. Tsouy-yn écrivit à Tchou-tsuentchong pour le prier d'écrire en sa faveur à l'empereur: il lui parlait de ce qui s'était passé, en même temps il accusait Ouang-touan d'être d'intelligence avec les eunuques; l'empereur était soupçonneux à l'excès, et il prenait ordinairement mal son parti. L'accusation contre Ouang-touan et la lettre du gouverneur de Kai-forg-fou, le déterminèrent à exiler le ministre et les deux cunuques. A la sixième lune de l'année 900, étant en chemin, ils curent tous trois ordres de se donner la mort; (1) Tsouyyn avait été fait ministre. \* Cette affaire fit grand bruit; les eunuques pensèrent à se venger. Sao-yen-jo était mi- jour Ting-mao.

<sup>\*</sup> Sixième lune, 10 juillet.

<sup>(1)</sup> L'un était Song-tao-pi, l'autre King-ou-sicou.

<sup>(2)</sup> Cela arriva près de la ville de Sigan-sou, sixième lune, b jour Ki-sse.

b 12 juillet.

Aanée 899.

• Neuvième lune, jour Y-sse.

16 octobre.

nistre, et faisait ombrage à Tsouy-yn; il sut renvoyé de la cour, et sut nommé gouverneur général de Canton.

Malgré les secours envoyés par Ly-ke-yong aux gouverneurs du Pe-tche-ly qui étaient dans ses intérêts, les nombreuses armées de ces gouverneurs joints ensemble, furent défaites par les troupes de Tchou-tsuen-tchong; il se rendit maître d'une partie du Pe-tche-ly au sud et sudouest de Pe-king. Le gouverneur de Pe-king autresois si puissant, se vit dépourvu de troupes, et si Tchoutsuen-tchong n'avait eu des raisons essentielles de s'approcher de la cour, il y a apparence qu'il se serait rendu maître cette année de tout le Pe-tche-ly.

#### NOTE.

L'histoire remarque que le gouvernement du pays de Canton et de quelques villes voisines, était le seul gouvernement de l'empire qui fût à la disposition de l'empereur; tous les autres étaient possédés par des seigneurs indépendans, qui se disaient bien sujets de l'empereur, mais qui ne l'étaient que de nom, et qui selon leurs intérêts particuliers faisaient quelquefois valoir les ordres et l'autorité de l'empereur. Les revenus, les impôts étaient à leur disposition: ils en faisaient part à l'empereur quand ils le jugeaient à propos.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Année 900.

Quatre principaux eunuques (1) mandarins tinrent un grand conseil avec d'autres eunuques en secret, pour se prémunir contre les entreprises du ministre Tsouy-yn. Ils résolurent de s'appuyer de Ly-meou-tchin et de Hankien, de faire agir leurs créatures à la cour et dans les provinces, de se faire de nouvelles créatures et de ne rien épargner pour cela. Ils convinrent de mettre le

<sup>(1) 1.</sup> Lieou-ki-chou, 2. Ouang-tchong-sien, 3. Ouang-yen-fan, 4. Sie-tchi-ou.

prince héritier sur le trône à la place de l'empereur dont ils faisaient peu de cas, (1) et dont la haine contre les eunuques leur était connue. Ce conseil sut tenu à la onzième lune de l'année 900.

Année goo.

L'empereur revint en ce temps là fort tard de la chasse; il s'était enivré; il tua de sa main quelques suivantes. Les portes du palais n'étaient pas encore ouvertes; le lendemain "entre sept et neuf heures du matin, l'eunuque Lieou-ki-chou, à la tête de mille hommes bien armés, jour Ki-tcheou. enfonça la porte et entra. Il sut ce qui s'était passé: étant sorti il alla trouver le ministre Tsouy-yn, et lui dit: " Vous voyez bien que le bien public demande qu'on casse l'empereur comme incapable de régner, et qu'on en élise un autre à sa place ». Tsouy-yn n'osa s'y opposer. L'eunuque appela les grands, et après avoir fait ranger ses troupes, il les conduisit à la salle d'audience; il leur sit signer un écrit pour prier l'empereur de faire gouverner l'empire par le prince héritier. La plupart des grands ne purent s'empêcher de soupirer et de verser des larmes. L'empereur se leva au bruit qu'il entendit et fut saisi de crainte. L'eunuque lui fit voir le placet des grands, et lui dit. « Ce que vous voyez ne vient pas de nous autres eunuques; c'est la détermination des grands et des ministres. » Après avoir ainsi parlé, il fit monter l'empereur et l'impératrice sur un cheval, et les fit suivre par dix dames du palais ou suivantes, et les sit conduire dans un petit jardin ou parc. Il eut l'audace d'écrire sur le sable avec une verge d'argent toutes les fautes de l'empereur, et lui montra ces caractères écrits sur terre

a Onzième lune, 29 novembre.

<sup>(1)</sup> Ils dirent qu'il était léger, super- et trop difficile à servir, d'ailleurs trop ficiel, inconstant, traître, mauvais cœur prévenu contre les eunuques.

ou sur le sable. Il fit enfermer leurs majestés et les dames

Année goo-

dans des chambres dont les portes et fenetres étaient ben fermées, et où personne ne pouvait entrer. Le petit enclos était environné de gardes; on ne pouvait donner à manger et à boire que par le moyen d'un tour. Les habits de leurs majestés, des dames et des suivantes ne suffisaient pas pour les garantir du froid. L'empereur ne put obtenir ni encre, ni pinceaux, ni papier; les filles de l'empereur et les dames mouraient de froid, et leurs plaintes et cris s'entendaient d'assez loin. Les eunuques ayant fait voir au prince héritier un faux ordre de l'empereur, le mirent sur le trône, a et il fut reconnu par les ministres et les grands. Les eunuques firent des largesses exorbitantes aux officiers et soldats qui dépendaient d'eux, et aux autres aussi pour se les attacher. Ils firent mourir les eunuques, des bonzes et les dames du dedans pour qui l'empereur avait de l'inclination. Un docteur appelé Ly-yu était allé faire un voyage à Hoatcheou; quand on sut ce qui se passait à la cour, il fit un beau discours à Han-kien pour aller incessamment au secours de l'empereur. Tsouy-yn écrivit en secret à Tchoutsuen-tchong; il était pour lors à l'armée dans le pays de Tching-ting-fou du Pe-tche-ly. Sur cette lettre du mi-. nistre il quitta l'armée et pensa à aller à la cour. Il reçut presque en même temps une lettre de l'eunuque Licouki-chou. Cet eunuque l'invitait à venir incessamment prendre soin des affaires de l'empire, et lui promettait de l'aider à se faire empereur. Tchou-tsuen-tchong balançait, mais il fut si fortement exhorté par un de ses grands, de ne penser qu'à secourir l'empereur et à punir

les eunuques, qu'il prit son parti. Il fit mettre en prison

\* Onzieme lune,
jour Sin-mao.

1et décembre.
b Onzième lune,
jour Kia-ou.
4 décembre.

Année go

le sils adoptif de l'eunuque; c'est lui qui était porteur de la lettre de son père; Tchou-tsuen-tchong envoya à Tsouy-yn un homme de consiance pour délibérer sur l'état présent des affaires.

Depuis l'attentat des eunuques à la onzième lune, (1) Sun-te-tchao, officier général des troupes qui étaient à Sigan-fou, faisait ouvertement connaître son indignation. Tsouy-yu lui fit parler par des gens sûrs. Ce ministre lui sit les plus grandes promesses, et lui sit dire des raisons qu'il imagina pour l'animer. Tout cela était peu nécessaire pour un homme du caractère de Sun-te-tchao; il dit que le premier jour de l'année chinoise était très-propre pour exécuter son dessein de délivrer l'empereur. Ce général s'associa deux bons officiers, et choisit des soldats de résolution pour être en faction près du palais, et pour exécuter les ordres de ces deux officiers. On sait que le premier jour de l'année chinoise est celui d'une grande fête de cérémonie. Sun-te-tchao examina bien, et sit examiner toutes les avenues de la prison de l'empereur, car les eunuques en firent une très-rude prison; on ne laissa pas de lui donner un nom magnifique du palais impérial.

Le 24 janvier, premier jour de l'année chinoise 901, l'eunuque Ouang-tchong-sien parut de grand matin au palais pour que tout fût en état pour la fète du jour. Sunte-tchao s'approcha de lui comme pour lui souhaiter la bonne année: au lieu de lui faire son souhait, il le mit à mort avec son sabre. Cette exécution faite, il se fit suivre par une troupe de soldats au lieu où l'empereur et l'impératrice étaient. Il cria: « Sire, sortez, l'eunuque est mis à mort. » L'impératrice était si surprise qu'elle ne voulait

<sup>(1)</sup> Le jour Y-yeou fut le 1er jour de la 1ere lune a de l'année chinoise.

Année gori

rien croire si elle ne voyait pas la tête de l'eunuque Ouangtchong-sien; on la lui fit voir. Alors, avec l'empereur, elle voulut avoir le plaisir d'aider à enfoncer la porte: cela fut bientôt sait par les soldats. Les deux officiers que Sunte-tchao avait mis en faction, trouvèrent bientôt les eunuques Licou-ki-chou et Ouang-yen-fan, et ils furent mis en pièces. L'eunuque Sie-tchi-ou s'était jeté dans un puits, il s'y noya, on l'en retirà, et on lui coupa la tête. On fit subir la peine de mort à près de vingt complices de ces quatre eunuques, et on détruisit leurs familles. (1) Tsouyyn alla avec les grands au devant de l'empereur, le sit asseoir sur la tour d'une porte du palais; c'est là que ce prince reçut les complimens des ministres et des grands; qui, s'étant mis à genoux, firent la cérémonie du premier jour de l'an. L'empereur déclara que le prince héritier son fils était trop jeune pour avoir favorisé l'attentat des eunuques; il se contenta de le réduire à l'état de prince. Sun-te-tchao et les deux officiers dont il se servait, furent élevés à de grandes dignités, et l'empereur voulut qu'ils cussent le surnom de Ly, qui est celui de la dynastie. Les pièces de soie et en argent, les deux officiers dont il s'était si bien servis, furent libéralement récompensés. Le ministre Tsouy-yn fut dans la plus haute faveur; il s'en servit pour accréditer encore davantage le gouverneur de Kai-fong-fou. Ly-meou-tchin et Tchou-tsuen-tchong eurent le titre de princes; ce titre était celui de deux anciens états tributaires. Tsouy-yn voulut avec un autre ministre l'autorité de général des troupes : les généraux qui se trouvèrent à Si-gan-fou, consultés par l'empereur, répondirent tous que des gens de lettres n'étaient nullement

<sup>1)</sup> La sixième lune fut intercalaire.

Année gor:

propres pour cela, et qu'il y avait un moindre inconvénient à laisser les choses dans l'état où elles étaient; l'empereur, après y avoir pensé, laissa le tribunal intérieur des eunuques en possession de l'autorité sur les troupes. Tsouy-yn convint avec Ly-meou-tchin qu'il laisserait à Si-gan-fou un corps de troupes pour veiller sur les eunuques: c'ét\_it une espèce de tribunal érigé contre eux. Han-ou, un des conseillers de l'empereur, s'opposa inutilement à cette disposition. Tsouy-yn, qui avait soin de la paye et des provisions pour les troupes, devint réellement le maître de ce qui regardait les troupes, et il trouva moyen d'avoir sur elles toute l'autorité pour ses intérêts particuliers: il causa bien du mal.

A la deuxième iune de l'année 901,(1) le gouverneur de Kai-fong-fou, après avoir abattu la puissance des gouverneurs du Pe-tche-ly attachés à Ly-ke-yong, envoya un bon général avec trente mille hommes dans le Chan-sy, pour tâcher de ruiner dans ce pays le parti de Ly-keyong; il suivit ensuite son général avec une armée plus forte. Les villes de Ping-yang-fou et de Kiang-tcheou furent soumises. On alla ensuite assiéger l'importante place de Pou-tcheou (2) dont Ouang-ko, gendre de Lyke-yong, était gouverneur. L'armée de Ly-ke-yong destinée à secourir son gendre ne put pas le secourir; Lyke-yong conseilla à son gendre de se remettre avec sa famille à la discrétion de l'empereur. Ouang-ko, qui ne put sortir de la ville, demanda inutilement du secours à Ly-meou-tchin; étant hors d'état de soutenir le iége, il se rendit à Tchou-tsuen-tchong, qui était venu quand

<sup>(1)</sup> Le jour Kia-yn est marqué le 1er (2) Elle fut investie à la deuxième jour de la luwe. a lune, b jour Ki-ouey.

<sup>22</sup> février.
27 février.

Année got.

• Deuxième lune, jour Ou-tchin. 8 mars.

Ouang-ko avait promis de se rendre; le gouverneur de Kai-fong-fou le traita d'abord fort bien, alla pleurer sur le tombeau du père de Ouang-ko, laissa des troupes pour la garde des villes prises, et sit agréer à l'empereur la nomination qu'il sit de son général pour être gouverneur de Pou-tcheou. Il revint triomphant à Kai-fong-sou; il y sit conduire Ouang-ko avec sa famille, et le sit mourir avec tous ses parens. Ly-ke-yong sut sort humilié de se voir si mal mené par son ennemi.

A la troisième lune, le gouverneur de Kai-fong-fou rentra encore dans le Chan-sy où il fit des conquêtes. Ly-ke-yong lui fit proposer un accommodement; le gouverneur ne fit nul cas de la lettre de Ly-ke-yong, et alla jusqu'à Tay-yuen-fou. Ly-ke-yong entra dans la ville pour la défendre lui-même. Une grande pluie survint; la maladie se mit dans l'armée du gouverneur; il fut obligé de se retirer. Dans la retraite, il fut attaqué par une armé de Ly-ke-yong, et la sienne fit une très-grande par le grand nombre de morts et de prisonniers.

A la cinquième lune, Ly-meou-tchin vint à la cour, pour des affaires d'intérêts s'unit avec un des principa cunuques. Tsouy-yn appréhenda tout de cette union; il en fut plus ardent à rechercher l'amitié et la protection du gouverneur de Kai-fong-fou.

A la sixième lune, Han-ou détourna l'empereur de suivre le conseil d'exterminer les eunuques; Tsouy-vn y pensait toujours. Les eunuques avaient choisi quelques jeunes ebelles silles qui savaient lire et écire; elles entrèrent dans le palais; par leur moyen ils savaient tout ce qui était offert par écrit à l'empereur. Les cunuques, par cette voie, eurent connaissance d'un nouveau placet

Année goi.

de Tsouy-yn, pour faire mourir les ennuques. C'est ce qui les anima de nouveau contre lui; ils gagnèrent à force d'argent beaucoup d'officiers de troupes qui étaient à Si-gan-fou. Plusieurs de ces officiers, à la sollicitation des eunuques, se plaignirent à l'empereur de ce que T'souyyn ne leur fournissait pas le nécessaire pour les habits. Cette accusation était fausse; l'empereur ôta sans examen à Tsou-yn l'intendance sur les revenus du fer et du sel, et la donna à un eunuque. Tsouy-yn écrivit encore au gouverneur de Kai-fong-fou pour venir incessamment à la cour avec ses troupes; ce gouverneur pensait à avoir en son pouvoir la personne de l'empereur. Ly-meoutchin y pensait aussi.

L'eunuque Han-tsuen-hoey était devenu d'une audace extraordinaire; il était étroitement lié avec plusieurs officiers des troupes; ces officiers étaient entièrement dévoués aux eunuques, ils avaient beaucoup d'autorité; ils entraient et sortaient du palais comme ils jugeaient à propos, sous prétexte de veiller à la sûreté du palais, et d'avoir soin que les gardes fissent leur devoir. L'empereur aurait eu beau donner des ordres pour réprimer l'insolence des eunuques et des officiers, il n'aurait pas été obéi. Les troupes de Si-gan-fou étaient à la dévotion des eunuques étroitement liés avec Ly-meou-tchin; l'empereur fut d'abord bien aise d'apprendre que le gouverneur de Kai-fong-fou était parti avec une armée pour venir à la cour; mais Han-ou lui sit voir les précautions jour Ou-su. à prendre et la difficulté qu'il y aurait à accorder les troupes de Ly-meou-tchin avec celles de Tchou-tuentchong. L'empereur soupçonneux et irrésolu ne savait quel parti prendre: partout il voyait de grands dangers.

Dixième lune,

<sup>3</sup> décembre.

Année goi.

A la onzième lune, (1) Han-tsuen-hoey, sachant que le gouverneur de Kai-fong-fou arriverait bientôt, convint avec les officiers des troupes de forcer l'empereur à partir pour Fong-siang-fou; il fit tout préparer pour ce voyage. L'empereur était dans l'inquiétude; dans ce temps-là des princes et des dames du palais se mettaient en marche, et un officier de concert avec l'eunuque pilla les pièces de soie et l'argent du palais, avec ce qu'il y avait de précieux dans les appartemens. L'eunuque vint dire à l'empereur a qu'il risquait de perdre la couronne, et que le gouverneur de Kai-fong-fou était sur le point d'arriver; que son dessein était de le détrôner, en ajoutant qu'il fallait partir. L'empereur mit l'épée à la main et monta à la tour d'une porte, mais l'eunuque et ses officiers le prirent et le forcèrent de monter à cheval avec l'impératrice, des dames, des princes et autres; la conf. était extrême; le feu fut mis au palais : les eunuques, suivantes, les dames et l'impératrice se sauvèrent, l'empereur fut ainsi forcé d'aller à Fong-siang-fo On juge aisément du chagrin de l'empereur, de l'impé ratrice et de leurs fidèles officiers. Ly-meou-tchin vint au devant de leurs majestés, descendit de cheval, se mit à genoux; étant ensuite remonté à cheval il conduisit l'empereur et l'impératrice, et la cour arriva à Fongsiang-fou. b Tsouy-yn, et la plupart des grands restèrent à Si-gan-fou. Le gouverneur de Kai-fong-fou était alors près de la ville; il fut bien fâché de n'être pas arrivé à temps pour conduire l'empereur à Lo-yang; il voulait s'en retourner, mais voyant Han-kien trop lié avec Lymeou-tchin, il crut qu'il fallait se rendre maître de la ville

\*Onzième lune jour Gin-tse. 17 décembre.

<sup>b</sup> Onzième lune, jour *Gin-su*. 27 décembre.

Annde gor.

de Hoa-tcheou, dont Han-kien était gouverneur. Il dit à Han-kien qu'il était juste qu'il eût un autre gouvernement; Han-kien ne voulut pas s'exposer à un siège, il céda sa ville, et ne put pas emporter avec lui la valeur de plus de soixante-deux millions de livres de notre monnaie, qui étaient dans ses trésors; Tchou-tsuen-tsong eut cet argent. Invité par Tsouy-yn de passer par Sigan-fou pour aller à Fong-siang-fou, il se prépara à ce voyage avec son armée.

Le gouverneur de Kai-fong-fou, avant d'arriver à Sigan-fou (1) trouva Tsouy-yn et les grands qui venaient
au devant de lui; ils l'accompagnèrent aussi quand il en
sortit pour aller à Fong-siang-fou; quand il fut arrivé à
à la vue de la ville, Tchou-tsuen-tchong dit qu'il venait
pour faire punir l'eunuque Han-tsuen-hocy (2) et ses complices, et pour ramener l'empereur à la cour. L'empe-

Année 902.

a Jour Ou-tchin;
2 janvier.

r ayant envoyé à Tchou-tsuen-tchong ordre de se re, il décampa, et alla à l'ouest. Le gouverneur (3) de
tcheou se vit obligé de lui livrer la place et de se
vettre à lui. Ly-meou-tchin demanda du secours à Lau
Ly-ke-yong. Celui-ci fit diversion dans le Chan-sy; il défit tcheou.
un corps de troupes de Tchou-tsuen-tchong près de Pingyang-fou et reprit plusieurs villes. L'eunuque Han-tsuenhay fit partir vingt eunuques pour aller aux villes voisines, et faire des recrues; ces eunuques furent tous pris
et tués par les partis de Tchou-tsuen-tchong. Il envoya
demander du secours à Ouang-kien, gouverneur du Ssetchouen. Ouang-kien envoya cinquante mille hommes,

b Au jour Ting-

u janvier.

<sup>(1)</sup> Il y arriva à la onzième lune c tchin.

jour Gin-su. (3) Ville vers le nord-ouest de Si-gan-

c 27 décembre:

ih) Il était fils adoptif de Ly-meou- fou, à trente ou quarante lieues.

Année 902.

mais ce fut pour se saisir des places du département de Ly-meou-tchin.

#### NOTES.

- 1°. Ly-meou-tchin se trouvait fort embarrassé; il se voyait privé des secours des gouverneurs de Ping-tcheou et Hoa-tcheou qui avaient été contraints de livrer leurs places, et tout ce qu'ils avaient à Tchou-tsuen-tchong; il envoya une armée près de la ville de Ou-kong, elle fut défaite.
- 2º L'empereur s'était trop laissé aller à ses soupçons, tantôt sur les uns, tantôt sur les autres. Il était fort inconstant; il aimait trop ses plaisirs; les cunuques abusèrent de ce faible de l'empereur pour se maintenir.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Troisième lune, jour Ou-ou.

L'armée de Tchou-tsuen-tchong entra l'année 902 sur les terres de Ly-ke-yong, et après avoir remporté une grande victoire sur les Turcs, Tartares et Chinois de l'armée de Ly-ke-yong, (1) entreprit le siège de Tayyven-fou; Ly-ke-yong, voyant la ville en danger d'être prise, pensait à aller se fortifier à Tay-tong-fou. Un de ses généraux proposait d'abandonner la Chine, et d'aller au nord du désert de sable; les autres généraux joints à la princese, épouse de Ly-ke-yong, soutinrent qu'on pouvait aisément se défendre. Les débris de l'armée battue se réunirent et vinrent au secours. Ly-ke-yong ne pensa qu'à défendre sa ville capitale; les pluies, les maladies, incommodaient fort les assiégeans; les sorties des assiégés étaient vigoureuses. Les généraux de Tchoutsuen-tchong, ne voulurent pas exposer l'armée à une ruine entière, et levèrent b le siège. Les généraux de Lyke-yong reprirent les places prises par les ennemis. Ly-

b Troisième lune, jour Ting-mao.

(1) Un fils de Ly-ke-yong fut pris dans le combat.

Aunce 922.

ké-yong, dégoûté de la guerre, pensa sérieusement à soulager ses sujets, à bien munir les places, à faire des bonnes provisions, à faire fleurir les arts, les manufactures et même les lettres dans son état. Il était devenu maigre, mélaucolique; le prince son fils, quoique bien jeune, voyant que cette tristesse venait de voir l'agrandissement de son ennemi, lui parla en homme trèssago et entendu. Il lui dit que l'élévation de Tchou-tsuentchong n'étant fondée que sur des crimes entassés les uns sur les autres, la persidie et la mauvaise soi ne sauraient durer long-temps, et que les Esprits lui feraient bientôt sentir les effets de leur colère. Ce discours d'un fils tendrement aimé, fit au père un plaisir bien sensible; le jeune prince était d'ailleurs intrépide, bien instruit, affable et d'une heureuse physionomie. Sa mère n'était que concubine; l'épouse légitime n'avait pas d'enfans. Elle nimait le jeune prince comme si elle eut été sa mère, et

tait avec distinction la mère du prince; l'union et la régnaient dans le palais et la famille du prince Ly-yong. Hiang-hing-mi fut fait prince de Ou.

Le Ko-han des Hoey-hou envoya une embassade à mpereur; le Ko-han offrait des troupes auxiliaires, on l'en remercia et on refusa ce secours étranger.

#### NOTES.

1° Ly-ke-yong était ennemi mortel des persides. Les dissentions des grands Chinois, leurs trahisons, l'inconstance de l'empereur et la désiance qu'il avait de Ly-ke-yong degoûtèrent ce prince Tartare.

2º Le royaume de Ou comprensit anciennement le pays de Kiangnan et autres voisins comme Kiang-si. La capitale de cet état était la ville appelée Sou-tcheou soumise à Hiang-hing-mi. On voulut faire revière ce titre en faveur de ce général; il était fort indépendant de la color, de même que les autres gouverneurs.

barrières.

Année 902.

3º Les Hoey-hou étaient alors assez puissans à Sou-tcheou, Cantcheou, villes du Chen-sy, au pays de Cha-tcheou, Koua-tcheou, aux villes de Hu-mi, Turphan; il y avait aussi des hordes de Hoeyhou au pays de Cas-gar.

SUITE DE L'ABRÉCÉ DE L'HISTOIRE.

Le gouverneur de Kai-fong-fou, voyant qu'il n'avait désormais rien à craindre de Ly-ke-yong, devint plus fier et plus hardi pour exécuter son dessein d'être seul maître; il entra dans le Chen-sy le 17 juillet, a son armée défit celle de Ly-meou-tchin au nord de la ville de Koue-hien. Ly-meou-tchin perdit dix mille hommes. A près cette victoire, Tchou-tsuen-tchong ruina la ville de Fong-tcheou, et investi Fong-siang-fou le 20 juillet; il prit les habits de cérémonie, et les larmes aux yeux, dit: Je suis venu pour conduire l'empereur à la cour et non pour l'emporter sur Ly-meou-tchin. A près ces paroles, il prit des mesures pour qu'aucun secours n'entrât dans la ville; de tous côtés, il mit de bons corps de gardes et de fortes

A la neuvième Tchou-tsuen-tchong, à cause des maladies survenues, pensait à lever le siége: il en fut détourné par un officier. Il fit cependant tout comme s'il le levait; des espions entrèrent dans la ville, et firent si bien que Ly-meou-tchin crut que le siége se levait; il sortit pour poursuivre les assiégeans; il fut bien battu; la ville fut encore plus resserrée, et elle manquait de tout.

A la dixième lune, l'empereur et sa cour souffraient extrêmement de la disette : on vendait publiquement la chair humaine. Tchou-tsuen-tchong envoya des pièces de soie et des provisions pour la cour. L'empereur distribua tout ce qui était dans le palais pour secourir les habitans; beaucoup

\* Sixième lune, jour *Kia-chin*. beaucoup d'officiers et de soldats sortirent de nuit pour se rendre à Tchou-tsuen-tchong. Ly-meou-tchin redoubla les gardes du palais, de crainte que l'empereur ne fût enlevé par des habitans ou soldats, d'intelligence avec Tchou-tsuen-tchong.

Année 902.

Un secours de dix mille hommes parut au nord de la ville à la onzième lune; (r) le commandant de ces troupes ayant appris qu'un détachement de l'armée de Tchoutsuen-tchong avait pris la ville de Fou-tcheou, où était sa famille, se rendit, et ne secourut pas Fong-siang-fou. La ville de Fou-tcheou fut surprise le 14 décembre. a Fongsiang-fou était réduite à la dernière extrémité. Ly-meou-jour Kia-yn. tchin n'avait dans le Chen-sy que la ville de Fong-siangfou. Le gouverneur de Sse-tchouen s'était saisi des places que Ly-meou-tchin avait dans le district de Han-tchongfou. Ly-meou-tchin pensa à un accommodement; il en écrivit à Tchou-tsuen-tchong, et il en eut une réponse favorable.

\* Onzième lune,

A la première lune b de l'année 905, l'empereur sit mourir (2) l'eunuque Han-tsuen-hoey avec quelques-uns de ses complices. On sit encore mourir les officiers qui étaient du complot de l'eunuque. Toutes les têtes de ces criminels furent portées au camp des assiégeans, pour être exposées à la vue de l'armée. Le 12 février, les portes de la ville furent ouvertes. Soixante-douze eunuques, mandarins furent mis à mort à Fong-siang-fou, et par les ordres secrets de Tchou-tsuen-tchong; quatre-vingt-douze autres furent mis à mort à Si-gan-fou. Il y eut quelques difficultés pour l'accommodement de Ly-meou-tchin. De

Annee 905. b Jour Ou-chin. 6 fevrier.

c 5 décembre.

<sup>(1)</sup> Le premier jour de la onzième (2) Ce sut à la prière de Ly-meouluite b est marqué Kouey-mao. tchin.

Année 93%

sa part et de celle de *Tchou-tsuen-tchong*, il y eut quelques soupçons. L'empereur, qui voulait la paix, applanit ces dissicultés. *Ly-meou-tchin*, pour avoir un appui, demanda pour son fils une sille de l'empereur et de l'impératrice; elle lui sut accordée: le mariage se sit le 20 février.

NOTE.

Tsien-lieou, gouverneur de Hang-tcheou, capitale du Tchekiang, cut le titre de prince de Yue; ce titre est celui d'un ancien royaume de la Chine, appelé le royaume de Yue; la capitale était la ville de Hang-tcheou.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le 22 février de l'année 903, l'empereur sortit de la ville de Fong-siang-fou, et se rendit au camp de Tchoutsuen-tchong. Celui-ci en posture de criminel, se mit à genoux, et les larmes aux yeux, demanda pardon à sa majesté. L'empereur le fit relever, le déclara innocent, et lui fit présent de sa ceinture. Après s'être reposé, l'empereur monta à cheval; Tchou-tsuen-tchong, à la têt corps de troupes choisies, escortait sa majesté. Tsou redevenu ministre et surintendant de toutes les troupes vint au devant de l'empereur avec les grands, et sa majesté fit son entrée à Si-gan-sou le 27 février aux acclamations du peuple.

\*Première lune, jour Ki-sse.

Le 28 février, Tsouy-yn et Tchou-tsuen-tchong eurent une longue conférence à l'issue de laquelle Tsouy-yn exposa, par un placet, que tous les malheurs de la dynastie venaient de l'autorité donnée aux eunuques; il demandait qu'on cassât leur tribunal intérieur et leur juridiction sur les troupes; qu'ils n'eussent aucune inspection sur les affaires de l'empire; que l'on n'envoyât point dans

Année 905.

les provinces des eunuques en qualité de commissaires et d'inspecteurs, et que toutes les affaires de l'empire ne se traitassent que par les tribunaux ordinaires établis par les souverains. L'empereur ordonna l'exécution de ce que le ministre proposait. Après le placet offert et approuvé, Tchou-tsuen-tchong donna ses ordres aux officiers et soldats; on rassembla les cunuques en divers endroits de la ville et du palais, et on les mit à mort sans distinction des innocens et des coupables. L'ordre fut donné à tous les gouverneurs et mandarins de province de faire mourir tous les eunuques qui se trouveraient, à quelque titre qu'ils y fussent. On conserva trente jeunes gens eunuques pour balayer les cours; on les sit habiller de jaune. Les femmes du dedans avaient soin de faire tenir à l'empereur les placets et d'en rapporter les réponses. On publia dans tout l'empire l'ordre qui donnait à Tsouy-yn l'intendance et l'autorité sur toutes les troupes.

Le prince de Leang était généralissime de l'armée, et ne voulait pas de supérieur; Tsouy-yn voulait être seul ministre; ils voulaient être seuls maîtres des affaires. Soukien, conseiller de l'empereur, venait de donner sa fille en mariage au sixième fils de sa majesté; c'était un grand seigneur intègre; l'empereur avait consiance en lui. Le généralissime le rendit suspect, et Sou-kien eut ordre de se donner la mort. \* Lou-y était ministre, et capable de « Deuxième lune, donner de bons conseils; Tsouy-yn le fit exiler. (1) Han- jour Ping-tse. ou était très-éclairé; il déclamait contre l'excès de l'ambition de Tsouy-yn et de Tchou-tsuen-tchon g; il s'en était expliqué à l'empereur : il fut rendu odieux et renvoyé

6 mars.

<sup>&#</sup>x27; Dans la deuxième lune.

Année 905

Deuxième lune jour Ki-mao. 9 mars. de la cour. L'empereur avait mis au dessus du généralissime un de ses propres fils dont le généralissime devait être lieutenant. Tsouy-yn et Tchou-tsuen-tchong demandèrent et obtinrent a que le généralissime scrait lieutenant, non du prince nommé, mais d'un prince son cadet hors d'état de traiter des affaires militaires, à cause de sa trop grande jeunesse.

Le généralissime et Tsouy-yn eurent grand soin que les postes ci-devant occupés par les eunuques fussent remplis par leurs créatures. Le généralissime partit pour son gouvernement de Kai-fong-fou; il laissa dix mille hommes de bonnes troupes pour être joints aux gardes de l'empereur: son fils fut le commandant de ces troupes.

A la dixième lune, le fils du généralissime mourut d'une chûte de cheval; il était général à Si-gan-fou. Son père fut très-sensible à cette mort. Il fit mourir dix jeunes gens qui jouaient ordinairement du balon avec comme il avait déjà quelques soupçons sur Tsouy-le soupçonna d'avoir contribué à la mort de son Tsouy-yn, de son côté, se défiait du généralissime. faisait mettre en état les armes des magasins, renforçait la garde de la ville et du palais. Son dessein était de mettre l'empereur en état de s'opposer au généralissime en cas de besoin. Celui-ci vit très-bien le dessein de Tsouy-yn; il pensa dès-lors à perdre ce ministre et à transporter la cour à Lo-yang.

Le généralissime avait pris la femme du gouverneur de Pin-tcheou et en avait fait sa concubine. Ce gouverneur était sils adoptif de Ly-meou-tchin; il ne respirait que la vengeance. Il sit tant qu'il détermina Ly-meou-tchin à reprendre les armes. A la dixième lune, il parut aux

Année 903.

environs de Si-gan-fou. Sur cette nouvelle, le généralissime alla camper à Pou-tcheou du Chan-sy pour s'approcher de la capitale.

### NOTES.

1º Ouang-che-fan, gouverneur de Tsin-tcheou-fou du Chantong, était puissant dans le Chan-tong; il se ligna avec Hiang-hing-mi contre le généralissime. L'armée de Ouang-che-fan remporta d'abord une grande victoire sur celle du généralissime. Celuici trouva le moyen d'avoir une armée formidable d'environ deux cent mille hommes. Il dissipa la ligue, et à la neuvième lune à la ville de Tsin-tcheou-fou fut prise et Ouang-che-fan fut obligé de se soumettre à lui.

Jour Ou-yn:
14 octobre.

- 2º Pour peu que les gouverneurs se fussent entendus et unis, le généralissime aurait échoué; mais il n'y avait pas à la cour ni dans les provinces de grands en état de venir à bout de réunir les gouverneurs. Le seul Ly-ke-yong l'aurait pu faire, mais l'empereur, les ministres et la plupart des grands, se désiaient de lui comme ant prince étranger.
- Quand le généralissime partit pour son gouvernement, il mmanda Ly-ke-yong à l'empereur. Ly-ke-yong l'ayant su, se a rire et à plaisanter de cette comédie; aux plaisanteries il mouta des invectives contre la perfidie du généralissime qu'il regardait toujours comme un méchant homme, sans religion, sans foi et sans honneur.
- 4° On compta plus de sept cents eunuques massacrés à Si-ganfou, le 28 février de l'année 905. Plusieurs histoires mettent ce massacre au 29 février.
- 5° L'empereur, en faveur du généralissime, rétablit l'ancien titre de prince de Leang; c'était le titre d'un ancien royaume dont Kai-fong-fou était la capitale. Le généralissime fut nommé prince de Leang.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le prince de Leang sit examiner les démarches du ministre Tsouy-yn à l'occasion des mesures qu'il prenait

Année 904.

Annee 904.

avec le gouverneur de la capitale, pour mettre cette ville en état de défense. Il vit clairement que ces deux grands s'opposaient à son dessein de transporter la cour à Lo-yang. Il accusa en secret Tsouy-yn d'avoir abusé de son autorité, et sit craindre les conséquences pour l'état. Il croyait pouvoir ainsi tromper l'empereur. Le • Première lune, prince cassa Tsouy-yn le 29 janvier a de l'année 904. Le 2 février, un neveu du prince de Leang, commandant des troupes de Si-gan-fou, par ordre de son oncle, sit mourir Tsouy-yn, le gouverneur de Si-gan-fou et quelques autres confidens du ministre.

jour Y-sse.

Le prince de Leang écrivit de Pou-tcheou à l'empereur, pour le prier de partir incessamment pour aller résider à Lo-yang. Il disait que les troupes des gouverneurs de Fong-siang-fou et de Pin-tcheou qui rodaient autour de la capitale, mettaient en danger la personne de sa majesté. A la vue de ce placet, les ministres et les grands sortirent en désordre de la ville. L'empereur les suivit de <sup>b</sup> Première lune, près <sup>b</sup> avec l'impératrice et la cour. De tous côtés, on entendait les gémissemens du peuple. Le 17 février, l'empereur se rendit à la ville de Hoa-tcheou, le peuple cria: Vive l'empereur! Le prince, en versant de larmes, dit: « Ne me donnez pas ce titre, je ne serai pas long-temps votre empereur. » Le 28 février, l'empereur arriva à la ville de Chen-tcheou; le prince de Leang s'y rendit pour le saluer. L'empereur le fit entrer dans sa propre chambre. L'impératrice y était, elle ne put retenir ses larmes, et dit à l'empereur. « Sire, nous voilà au pouvoir de Tchoutsuen-tchong. » L'empereur sit quelque séjour à Chentcheou; le palais de Lo-yang n'était pas encore en état.

jour Gin-su. 15 février. NOTES.

Aunée 904.

- 1º Quand l'empereur sortit de Si-gan-sou, le peuple disait hautement que cette révolution venait de Tsouy-yn; on le traitait de perside et de rebelle, et on lui donnait mille malédictions.
- 2º Tsouy-yn était d'une ancienne et illustre famille de Tsinan-fou, ville capitale du Chan-tong. Le P. Couplet parle de ce ministre avec grand éloge, mais ce père n'avait pas sans doute lu l'histoire chinoise de l'empereur Tchao-tsong. Tsouy-yn avait une ambition demesurée; il sit ou mourir ou exiler injustement, et pour se venger, un bon nombre d'illustres mandarins; il avait un talent fort commun, et se croyait en état de gouverner l'empire. Il comptait trop sur son savoir faire et sur sa faveur, et pensait bien plus à se saire estimer qu'à bien servir son prince. Il était de ces lettrés chinois qui se croient capables de tout quand ils savent bien faire une pièce en vers ou en prose, et parler des livres classiques chinois. L'histoire a mis le ministre Tsouy-yn dans le catalogue des grands de l'empire qui ont été de mauvais sujets du prince.
- 3° Peu de temps après le départ de l'empereur de Si-gan-fou prince de Leang sit détruire le palais, les tribunaux, les palais et maisons de la ville et des faubourgs; tout le bois de ces bâtimens sur la rivière Ouey pour être transporté à Lo-yang.
- 4º Les gouverneurs attachés au prince de Leang l'aidèrent à trouver de quoi réhâtir la ville et le palais de Lo-yang.

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

L'empereur partant de Si-gan-fou, écrivit de sa propre main à Ouang-kien, gouverneur du Sse-tchouen, pour le faire venir à son secours. Ce gouverneur envoya des troupes pour se joindre à celle de Ly-meou-tchin; arrivées à neuf ou dix lieues au couchant de Si-gan-fou, elles ne purent pas aller plus avant à cause des troupes du prince de Leang qui étaient dans ce pays-là, fort supérieures à celles de Ouang-kien et de Ly-meou-tchin. A la troisième lune, le prince de Leang partit pour Lo-yang, afin d'achever

Année 904.

de mettre en état le palais. L'empereur écrivit à Ouangkien, à Ly-ke-yong et à Hiang-hing-mi, pour leur dire de venir au plutôt à son secours. « Quand je serai à Loyang, leur disait le prince, je serai dans une prison, vous ne pourrez avoir avec moi aucune communication. »

A la quatrième lune, le prince de Leang écrivit à l'empereur que le palais de Lo-vang était en état, et que sa majesté pouvait partir. L'empereur répondit qu'il ne saurait partir qu'à la dixième lune, à cause des couches de l'impératrice. Le prince de Leang crut que l'empereur attendait quelque secours; là-dessus il ordonna à un de ses officiers généraux d'aller promptement à Chen-tcheou, et de faire partir l'empereur le même jour. L'empereur partit à la quatrième lune intercalaire. Le prince de Leang fit mourir quelques dames du palais et autres qu'il soupçonnait d'avoir donné des conseils à l'empereur pour ménager une évasion. Il sit mourir encore deux cens jeunes gens qui étaient comme les gardes de l'empereur; il choisit deux cens autres jeunes gens à-peu-près de même âge, de même figure, et habillés de la même façon. Dans le trouble où étaient l'empereur et l'impératrice, leurs majestés ne s'aperçurent pas d'abord du changement; on ôta à l'empereur tous ses domestiques, et il n'eut que ceux que lui donna le prince de Leang. L'empereur arriva à Lo-vang le 27 mai. \*

 Quatrième lune ntercalaire, jour Kia-tchin.

A la huitième lune, le prince de Leang donna ordre à un mandarin d'aller à Lo-yang, et d'y conférer avec son fils Tchou-yeou-kong, (1) le mandarin Chi-chou-tchong et le général Tsiang-hiuen-hoey pour faire mourir l'empereur, et proclamer son neuvième fils âgé de treize ans.

<sup>(1)</sup> Il commandait à Lo-yang.

Tsiang-hiuen-hoey prit cent soldats déterminés; ils entrèrent la nuit a dans le palais; après avoir tué une dame qu'ils rencontrèrent, ils se jetèrent sur l'empereur qui jour Gin-yn. cherchait à se sauver et l'assassinèrent. (1) Ils publièrent un faux ordre pour proclamer héritier le neuvième sils de sa majesté. Ils mirent l'empereur dans une bière, firent venir le jeune prince, et devant la bière, il fut proclamé empereur. A cette nouvelle, le prince de Leang pleura, se récria contre les assassins comme s'ils eussent voulu le perdre de réputation, vint à Lo-yang, pleura devant la bière de l'empereur, fit mourir b le mandarin Chi-choutchong et son propre fils. Celui-ci, avant de mourir, jour Kia-ou. cria à haute voix : « Crois-tu que par ma mort tu trompes l'empire, et que sera-ce à plus forte raison des Esprits? »

Année 904. \*Il aitième lune,

b Dixième lune, 15 novembre.

### NOTES.

1º L'histoire dit que Ly-ke-yong fut le seul gouverneur de province qui fut fidèle, et que la dynastie Tang ne se serait pas perdue, si on ne s'était pas défié de lui, sous prétexte qu'il était étranger.

2º Le titre de Chou était celui d'un ancien royaume dont la cour était à Tching-tou-fou, capitale du Sse-tchouen; Ouang-kien eut le titre de prince de Chou.

## SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

L'empereur, appelé dans l'histoire Tchao-suen-ti, était neuvième fils de l'empereur Tchao-tsong; on l'appelle aussi Gay-ti. A la deuxième lunc de l'année 905, Tsiang-hiuen-hoey invita les neuf frères de l'empereur

- Année 905. Tchao-suen-ti, 🔬 empereur.

<sup>(1)</sup> L'empereur à sa mort était âgé de mier de la dixième lune, il y eut une trente-huit ans. Le 10 novembre, pre- éclipse de soleil.

Année 905. jour Ou-su.

à un repas sur un lac; il les y fit étrangler par ordre Deuxièmelune, du prince de Leang; les corps de ces neuf princes furent jetés dans le lac.

b Jour Gin-tchin. 10 mai.

On a parlé du mandarin Ko-yu qui avait eu un si grand crédit à la cour de Ly-ke-yong; c'était un de ses grands, il était Chinois. L'histoire a marqué sa mort à la troisième lune. b En mourant il recommanda au prince turc de n'être pas si sévère pour la punition des criminels; de dininuer les impôts et de faire la recherche des gens sages et habiles pour s'en servir dans le gouvernement.

Dour Keng-tse. 28 mai.

A la quatrième lune il parut une comète. c

Le premier ministre du prince de Leang, nommé Lieoutsan, était toujours prêt à commettre les plus grands crimes pour faire sa cour au prince de Leang; un de ses grands officiers, nommé Ly-tchin, n'avait pu parvenir au degré de docteur et haïssait à mort trente docteurs qui étaient à Lo-yang, tous recommandables par leur savoir, leur intégrité et leurs services. Quelques-uns d'entr'eux étaient d'anciennes et illustres familles. Lieou-tsou et Ly-tchin en étaient méprisés; ils dirent au prince de Leang que, suivant les savans dans l'astrologie, la comète annonçait un grand malheur : ils ajoutèrent que pour éviter ce malheur, il fallait faire mourir les trente docteurs dont je viens de parler. Le prince de Leang loua ce dessein; on imputa aux docteurs des plaintes indiscrètes contre le a Sixième lune, gouvernement, ils furent condamnés à mort; on les jetad dans le fleuve Hoang-ho où ils périrent.

jour Ou-tse. 3 juillet. \* Jour Kia-tse. 9 octobre.

A la neuvième lune, e une armée du prince de Leang sit la conquéte de Siang-hiang, ville considérable dans le Hou-kouang, où le parti du prince de Leang était fort. Le gouverneur de Siang-hiang lui était suspect. Cette

ville avait un grand district; Ouang-kien et Hiang-hingmi avaient par là communication ensemble. Le prince de Leang leur ennemi voulait couper cette communication. L'armée qu'il envoya contre Hiang-hing-mi périt presque toute, ou par la désertion, ou par la fatigue et les maladies, ou par les partis détachés par le gouverneur de Kouang-tcheou, ville du district de Jouning-fou du Ho-nan. Hiang-hing-mi, prince de Ou, mourut dans le Kiang-nan. all était bon général, aimé a Jour Kong-tchin. des troupes et de ses sujets. Son fils Yang-ou lui succéda; il n'avait pas les talens de son père, il ne songeait qu'à se divertir.

Année 905.

28 octobre.

Le ministre Lieou-tsan, le général Tsiang-hiuen-ouey et le grand nommé Tchang-ting-fou, eurent à la douzième lune une conférence sur la manière dont l'empereur ferait la renonciation à l'empire, en faveur du prince de Leang. L'impératrice leur députa une dame pour les prier de faire en sorte qu'elle et l'empereur son fils, après l'abdication, pussent passer en sûreté le reste de leurs jours. Des mandarins aussi méchans que Lieou-tsan accusèrent les trois seigneurs d'avoir fait un festin la nuit avec l'impératrice, d'avoir brûlé des odeurs et d'avoir fait serment de travailler à conserver l'empire dans la famille de Tang. Sur cette accusation, toute fausse qu'elle était, le prince de Leang, sans examen, fit mourir ces trois seigneurs. (1) Lieou-tsan dit à haute voix avant de mourir, qu'il méritait une telle mort pour avoir été traître à son souverain. L'impératrice fut aussi mise à mort b parce

Année 906. b Douzième lune, jour Ou-chin.

<sup>(1)</sup> Tsiang-hiuen-hoey fut mis à mort l'année 506, aussi bien que Tchang-tinglee10 janvier de l'année 906. Licou- fou. tsan fut mis à mort le 27 janvier de

<sup>21</sup> janvier.

Année 906.

qu'elle fut accusée très-faussement d'avoir vécu trop familièrement avec le général Tsiang-hiuen-hoey.

NOTE.

22 janvier

b Jour Y-tseou. 12 juin.

La comète qu'on marque à la quatrième lune est peut-être \*Jour Kia-tchin. la même que l'historien Sse-ma-kouang marque à la première lune \* à l'étoile Po-ho. (la tête des Gémeaux.) Elle avait 50 degrés à la cinquième lune, b elle était près de l'étoile-Ta-kio (Arcturus).

SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

L'année 763, Tien-tching-sse, dont on a parlé en son lieu, ayant été fait gouverneur de Ta-ming-fou dans le Pe-tche-ly, fit un corps de troupes; il choisit dans son district cinq mille hommes, gens résolus et d'un grand courage: ces troupes devinrent un corps considérable. Ces officiers et soldats s'établirent à Ta-ming-fou; de père en fils ils composaient la garnison; ils étaient toujours bien armés et fort unis. Depuis l'année 822, ils s'étaient rendus redoutables aux gouverneurs et les faisaient confirmer ou casser selon les circonstances où ils se trouvaient. L'année 906, il y avait huit mille familles de ces troupes.

Lo-chao-hoey, gouverneur de la ville, ne pouvait venir à bout de les discipliner; il dissimula et résolut de les exterminer. Il était fort lié avec le prince de Leang, dont la fille avait épousé le fils du gouverneur. Cette dame mourut sur la fin de l'année 905; on fit de grands préparatifs pour son enterrement. Lo-chao-hoey communiqua son dessein au prince de Leang; il s'approcha de la ville avec une grande armée, pour aller faire le siége d'une ville du Pe-tche-ly. Il envoya un nombre d'officiers et soldats avec des armes cachées dans les bagages. Le

12 février, e ces officiers, leurs soldats et leurs domestiques entrèrent dans la ville sous prétexte d'accompagner la dame morte à la sépulture. Lo-chao-hoey envoya en ca-jour Keng-ou. chette des esclaves dans les arsenaux; ils rompirent les cordes des arcs et les attaches des cuirasses. Le soir avec ces soldats, ceux du prince de Leang, et autres nouvellement entrés, ils attaquèrent les troupes des familles de la garnison; elles allèrent vîte chercher leurs arcs et les cuirasses, et ne pouvant s'en servir, elles ne purent le battre; (1) on fit main basses sur ces troupes et sur leurs familles; on n'épargna ni femmes, ni filles, ni vieux, ni enfans.

Le massacre des troupes de Ta-ming-fou donna occasion à une guerre dans le Pe-tche-ly; des troupes des villes voisines, mécontentes du carnage, se déclarèrent contrè le prince de Leang: il y eut des combats L'armée du prince de Leang fut entretenue près de six mois aux dépens du gouverneur de Ta-ming-fou; sa ville et ses dépendances furent ruinées, et il se trouva presque dépourvu de tout.

A la dixième lune, (2) Ly-tsun- $\gamma u$ , fils de Ly-ke-yong, . sit résoudre le prince son père à reprendre les armes contre le prince de Leang. Ly-ke-yong ne voulait pas se voir exposé à devenir sujet de son ennemi; il sit ligue avec Lieou-gin-kong, gouverneur de Pe-king. Une grande armée du prince de Leang assiégeait la ville de Tsangtcheou. Lieou-cheou-ouen fils de Lieou-gin-kong défendait ¿ cette place alors importante, avec une bravoure extraor-

Année goti. \*Première lune,

Année 907.

<sup>(1)</sup> Le premier de la quatrième lune, jour Kouey-ouey, b éclipse de soleil.

Le gouverneur de Lou-gan-fou du Chensy avait remis sa place à Li-ke-yong.

<sup>(2)</sup> La dixième lune fut intercalaire.

b 2G avril.

358

Année 907.

dinaire. Le prince de Leang était au siége, mais à la douzième lune, apprenant que l'armée de Ly-ke-yong pouvait faire quelque entreprise considérable, il leva le siége, revint à Kai-fong-fou, et sit désiler des troupes pour les joindre à celles qu'il avait dans le Chan-sy.

Lieou-gin-kong était voluptueux et infatué pour les bonzes de la secte de Tao. A sept ou huit lieues au nord de la ville de Fong-chang-hien, (1) il y avait une montagne appelée Ta-gan-chan. Sur cette montagne, il fit bâtir un beau palais; il y rassembla des bonzes de la secte de Tao, qui lui préparaient des boissons pour devenir heureux. Dans ce palais, il y avait un très-grand nombre de belles femmes et de filles choisies. Il y fit un amas prodigieux de deniers de cuivre qu'il cacha sur cette montagne, et fit faire des deniers de terre cuite pour l'usage du peuple. Il n'était occupé que de ses plaisirs et abandonnait les affaires à ses enfans ou à ses officiers. Lieou-cheou-kouang, un de ses fils, fut battu et chassé du palais pour avoir séduit une concubine de son père. Lieou-gin-kong avait négligé les fortifications de la ville de Pe-king, capitale de son gouvernement. A la quatrième lune, un général du prince de Leang vint a pour se saisir de cette ville. Lieou-cheou-kouang, avec des officiers et soldats, y entra pour la conserver; il fit lever le · siége au général du prince de Leang. Pour se venger, il envoya ensuite des troupes à Ta-gan-chan. Ses troupes se saisirent de Lieou-gin-kong et l'emprisonnèrent; Lieoucheou-kouang se déclara gouverneur; son frère Lieoucheou-ki alla se réfugier à la cour de Ly-ke-yong.

Quatrième lune, jour Ki-yeou. 17 mai.

<sup>(1)</sup> Du district de Pe-king.

### NOTES.

Année 907.

- 1º Lieou-gin-kong défendit aux marchands d'acheter et vendre le thé des provinces méridionales. A la place des feuilles de thé, il ordonna d'user des feuilles d'autres arbres.
- 2º Sur la montagne Ta-gan-chan, on voit encore quelques masures d'un ancien bâtiment; les gens du pays disent que c'est l'ancien palais de Lieou-gin-kong.
- 3º La famille de Licou-gin-kong était de la ville de Ching-tcheou, dans le district de Tching-ting-fou.
- 4º Si Lieou-gin-kong avait eu plus de conduite et de déférence aux avis de Ly-ke-yong, il aurait été en état de faire une puissante diversion contre le prince de Leang.

### SUITE DE L'ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE.

Le prince de Leang craignait tout du prince Ly-tsunhiu, fils de Ly-ke-yong. Ce jeune prince turc avait toute l'activité, la bravoure et la conduite de son père; il ne cherchait que l'occasion d'élever sa famille. Le prince de Leang voyait dans tout l'empire des semences de division et de discorde; il appréhendait que par quelque changement subit, il ne pût pas venir à bout de se revêtir de la dignité impériale. C'est ce qui le sit se hâter d'arracher à l'empereur Tchao-suen-ti, une renonciation à l'empire dans les formes, en sa faveur. Ce jeune prince envoya à Kai-fong-fou le sceau de l'empire, et sa déclaration par laquelle il reconnaissait empereur le prince de Leang. Le premier du mois de juin, a les ministres, les grands et les grands officiers des troupes, s'étant jour Kia-ise. rendus au palais de Kai-fong-fou en habits de cérémonie, firent placer le prince de Leang sur le trône impérial et s'étant tous mis à genoux, firent la cérémonie chinoise, ct le proclamèrent empereur. L'acte de cette proclama-

Annee 907.

Petite Dynastie

Leang.

1er Empereur

Tay-tsou.

tion fut envoyé dans tout l'empire. Il y eut amnistie. Le nouvel empereur donna un grand festin aux ministres ct aux grands, soit militaires, soit lettrés. Il y eut aussi un grand festin donné par l'empereur à ses parens; dans ce repas, il arriva une confusion à laquelle on ne s'attendait pas. Dans le repas, Tchou-tsuen-yu, frère aîné de l'empereur, lui dit en présence de toute sa parenté: « Tchou-san, tu fus d'abord à la montagne Tang-chan, » homme du peuple; tu suivis le rebelle Hoang-tchao » et sus un misérable voleur. Tu quittas les rebelles, et » tu te soumis à l'empereur. Ce prince te donna le gou-» vernement de plusieurs places, et par-là tu devins » fort, riche, et tu te vis fort élevé; pourquoi tout à » coup as-tu détruit une dynastie qui a duré près de » trois cens ans? Crois-tu que notre famille ne sera pas » détruite un jour? » L'empercur fut bien fâché d'un tel discours.

### NOTES.

- 1º Le surnom de la famille du nouvel empereur était Tchou. Tchou-san était le nom qu'on donnait au nouvel empereur quand il était dans sa famille.
- 2º La montagne Tang-chan est à six ou sept lieues au nord de la ville de Yong-tching-hien, du district de Kouey-te-fou, ville du Ho-nan. La famille de l'empereur était d'un village de cette montagne.
- 3º Tchou-tsuen-yn était un bon bourgeois de village, sans façon et plein de bon sens; il avait toujours désapprouvé la conduite criminelle de son frère, et il voyait très-bien que bientôt sa famille périrait. Il savait ce qui se passait dans l'empire et l'horreur générale qu'on y avait des crimes de l'empereur.
- 4º Le nouvel empereur sut le premier de la petite dynastie appelée Leang. L'année 907 a le titre de quatrième année Tien-yeou de l'empire de Tchao-suenti, empereur de Tang. Elle a aussi le titre

titre de première année Kay-ping, du règne de Tay-tsou, premier empereur de la petite dynastie Leang,

Année 907.

## SUITE DE L'ABRÉCÉ DE L'HISTOIRE.

L'empereur donna., le 5 juin de l'année 907, à l'empereur déposé, le titre de prince de Tsi-yn. Ce lieu est dans le territoire de Tsao-tcheou, du district de Yentcheou-fou, ville du Chan-tong. Ce prince infortuné fut mis à Tsi-yn dans une méchante hutte couverte de paille. étroitement gardé par des soldats. Yang-ou, fils et héritier de Hiang-hing-mi dans le Kiang-nan, Ly-ke-yong, dans les départemens de Tay-yuen-fou, Tay-tong-fou, et autres du Chan-sy et hors de la Grande-Muraille du Chan-sy, Ly-meou-tchin, dans le gouvernement de Fongsiang-fou du Chen-sy, Ouang-kien, dans le gouvernement de Sse-tchouen et quelques autres places considérables du Chen-sy et du Hou-kouang, portaient le nom de prince, ou roi: ils ne voulurent pas reconnaître le nouvel empereur. Ouang-kien voulait même les réunir pour faire la guerre; cela ne s'exécuta pas comme il le souhaitait. Il pensa à prendre lui-même le titre d'empereur pour les pays qui lui étaient soumis; il invita Ly-ke-yong à prendre ce titre pour son district; celui-ci ne voulut jamais prendre un tel titre, et l'histoire lui donne à cette occasion de grands éloges.

Le 12 du mois de juin, on ordonna d'ôter des registres les titres de Ly-ke-yong.

Le 22 juin, l'empereur donna à son frère ainé Tchoutsuen-yn le titre de prince. Celui-ci, dégoûté du séjour de la cour, retourna à son village de la montagne Tangchan, pour y vivre tranquillement et sans faste. Année 907.

Neuvième lune,
jour Ki-hay.
Année 908.

b Première lune, jour Sin-mao. Le 3 novembre, \* Ouang-kien, prince de Chou, prit le titre d'empereur.

Le 23 février b de l'année 908, Ly-ke-yong mourut à Tay-yuen-fou, âgé de cinquante-trois ans; son fils Ly-tsun-hiu fut son successeur. Ce jeune prince détruisit la petite dynastie Leang, et fut le premier empereur de la petite dynastie Tang. Il avait toutes les qualités propres pour faire un très-grand souverain; mais il n'eut pas assez d'attention pour se corriger de ses défauts, et l'amour des semmes le perdit entièrement.

C Deuxième lune, jour Kouey-hay.

Le 26 mars, ° l'empereur sit mourir l'empereur déposé: il était âgé de dix-sept ans.

### NOTES.

1º Les Tartares Ki-tan étaient divisés en huit hordes; leurs campemens étaient au nord et au sud des rivières Kara-mouren, Sira-mouren, et autres rivières du pays des Mongoux. De trois en trois ans, ces huit hordes élisaient un chef ou roi. C'était une nation assez nombreuse et belliqueuse, qui faisait autrefois une partie de celle qui avait le nom général de Hiong-nou ou Huns. L'an 907 de J.-C., le prince des Ki-tan envoya une ambassade à l'empereur Tay-tsou, premier empereur de la dynastie Leang; Tay-tsou reçut cette ambassade le 14 juin d, et traita magnifiquement l'ambassadeur Ki-tan.

d Cinquièmelune, jour Ting-tcheou.

Le roi des Ki-tan s'appelait A-pao-ki; le nom de sa famille était Ye-lu; le campement principal de sa horde était aux environs du lieu appelé aujourd'hui Parin, sur la rivière de Kara-mouren (1) A-pao-ki contre la coutume eut le gouvernement des huit hordes pendant neuf années, et soumit aux Ki-tan les Tartares Tu-tehe qui campaient dans les montagnes Yn-chan, et les hordes des Tartares Hi qui campaient au sud des Ki-tan et allaient fort près de la Grande-Muraille du Pe-tehe-ly, au nord-est de la forteresse de Kou-pe-keou; il soumit aussi les Tartares au nord-est de la rivière Sira-mouren. Après neuf années de gouvernement, A-pao-ki voulait encore être

(1) Mot Mongoux: kara, noir, Mouren, rivière.

chef de toutes les hordes; mais les sept autres hordes le contraiguirent de se contenter d'être chef de la sienne auprès de Parin II avait dans la horde beaucoup de Chinois dont les uns avaient été pris dans les courses des Ki-tan à la Chine, et les autres étaient venus d'eux mêmes pour être en sûreté. Ces Chinois bâtirent des hourgs, labourèrent des terres, établirent des manufactures et rendirent puissante la horde de A-pao-ki. Peu après, ou par les armes, ou par ses négociations, il se sit Roi; il nomma des généraux, des ministres, des gouverneurs des bourgs ou villes. Il introduisit l'usage des caractères chinois. Il devint maître de toute la Tartarie boréale, au nord du désert jusqu'aux monts Altay et aux rivières Orgoun et Tou-le; il soumit une honne partie du Leao-tong, et travailla à établir sa domination à la Chine dans les provinces boréales. Il y sit quelques conquêtes.

2º A-pao-ki (1) fonda une dynastie appelée après sa mort la dynastie Leao, du nom de la rivière de ce nom dans le Leao-tong, auprès de laquelle A-pao-ki établit sa cour. Cette dynastie Leao eut des caractères Ki-tans sur lesquels je ne suis pas bien au fait. Elle eut des historiens, (2) et l'histoire de cette dynastie composée en chinois, par les historiens chinois des Ki-tans, subsiste : elle est curieuse. Les Tartares Man-tcheou l'ont fait traduire en leur langue. Cette histoire était sans doute aussi en langage Ki-tan ou ancien Mongou : je ne crois pas qu'elle existe.

3º Les princes de la dynastie Leao eurent beaucoup de rapport avec les Turcs occidentaux, les princes de la Transoxane et le Kalife. Les histoires persanes, turques, arabes, doivent sans doute parler au long des princes de la dynastie Leao. La fille d'un des empereurs de Leao épousa un Kalife.

49 Quand la dynastie des Leao fut détruite à la Chine et en Tartarie par les Tartares Nu-tche, surnommés Kin, un prince de Leao alla à l'ouest, s'y rendit puissant, et y établit une dynastie que les Chinois appellent Leao occidentaux, dont ils n'ont parlé

(1) Les Chinois le désignent par le (2) Elle eut aussi un tribunal pour nom de Tay-tsou des Leao ou des Ki- les mathématiques, et un calendrier qui tap. Il est le premier empereur de se trouve dans l'histoire. cette dynastie Leao.

que succintement. On en a parlé dans l'histoire des Mongoux, page 127. On en parlera dans une autre occasion.

5º Dans le cours de l'année 905, A-pao-ki, à la tête de trois cent mille hommes, alla sur les frontières du Chan-sy. Ly-ke-yong lui rendit visite. Ces deux princes trouvèrent qu'ils étaient parcus; ils se sirent mutuellement de grands présens et sirent serment de vivre comme frères et d'unir leurs troupes contre le prince de Leang, meurtrier de Tchao-tsong, empereur de la dynastie Tang, et usurpateur de son empire. Après dix jours de séjour aux environs de Tay-tong-fou, A-pao-ki se retira. Ensuite, gagné par les présens en pièces de soie et en argent que lui sit le prince de Leang, il devint son ami, et se ligua avec lui contre Ly-ke-yong. 13-ke-yong sut indigné contre cette persidie; en mourant il recommanda à son sils de le venger et de faire la guerre à A-pao-ki. L'histoire ordinaire met à l'année 907 l'entrevue de Ly-ke-yong et A-puo-ki; mais Sse-ma-kouang a fait voir clairement par ce que dit Ly-ke-yong à A-pao-ki, qu'on doit la placer avant la onzième lune de l'année 905.

6° On avait cru que la sépulture du prince A-pao-ki était dans la province de Leao-tong: on se trompait. Sous le règne de Kang-hi, on a trouvé cette sépulture dans les montagnes au nord de Parin, dont j'ai parlé. (1) Dans tout ce pays là, il y a des villes qu'on voit avoir été autrefois bien considérables; elles l'étaient effectivement du temps d'A-pao-ki.

7° Tay-tsou, premier empereur de la petite dynastie de Leang, eut un règne peu honorable et qui dura peu. Le prince Ly-tsun-hiu, fils de Ly-ke-yong, lui suscita une guerre où ce jeune prince, en paraissant pour la première fois à la tête des armées se comporta en général expérimenté. Il détruisit après bien des combats et des victoires la dynastie fondée par Tay-tsou.

8º Tay-tsou était cruel, perfide et débauché. La nuit du 17 au 18 juillet de l'année 912, il fut assassiné misérablement à Lo-yang par un de ses fils. Ce fils était très mal traité par son père; quand Tay-tsou le vit entrer dans la chambre pour l'assassiner, il lui

(1) Dans une de ces montagnes, on grande salle et des pierres de marbre où voit les restes de cette sépulture avec une étaient décrites les actions d'A-pao-ki.

dit: « Fils dénaturé, je me repens bien de ne l'avoir pas sait mourir. » Le sils dit à son père: « Misérable vieux voleur, su dois être mis en pièces. » Après ces paroles, il le sit poignarder, ainsi mourut Tay-tsou agé de 61 ans

## ETAT DE L'EMPIRE CHINOIS

A la mort du dernier empereur de la dynastie de Tang, l'année de J.-C. 908.

Cet empereur Gay-ti ou Tchao-suen-ti, déposé l'année 907.

Les provinces du Ho-nan et du Chan-tong étaient possédées en propre par l'empereur Tay-tsou de la dynastie Leang. Cependant, dans la partie du Ho-nan voisine du Kiang-nan, il y avait quelques gouverneurs qui étaient sous la protection du prince de Ou dans le Kiang-nan, et ne reconnaissaient pas l'empereur Tay-tsou. (1) Les gouverneurs des villes du Pe-tche-ly étaient pour la forme sous la protection de Tay-tsou; mais ils ne lui étaient soumis que selon leurs intérêts, de même que les gouverneurs de quelques places dans le Chen-sy et le Chan-sy.

Le sils de Ly-ke-yong dans le Chen-sy, Ly-meou-tchin à Fong-siang-fou du Chen-sy, Ouang-kien dans le Sse-tchouen et dans une partie du Chen-sy, et du Hou-kouang, Yang-ou dans le Kiang-nan, étaient ennemis de Tay-tsou, et avaient des partisans secrets et en nombre dans toutes les provinces. Ils avaient tous quatre le titre de prince ou roi.

<sup>(</sup>J) Le pays de Gan-nan ou Tong- pas nettement de quel parti était le gouking dépendait de la Chine; on ne dit verneur.

Le gouverneur de Canton, (1) deux gouverneurs (2) dans le Hou-kouang, le gouverneur du Tche-kiang, (3) celui du Fou-kien (4) reconnaissaient pour souverain Taytsou, mais ils en étaient presque indépendans; ils avaient le titre de prince. Les provinces du Kouang-sy, Koueytcheou, et Kiang-sy, étaient à la disposition des gouverneurs des provinces voisines. Le prince de Kiang-nanétait en guerre avec eeux du Tche-kiang et du Hou-kouang Ja province du Yun-nan était presque entière soumise à un roi particulier. Il était uni avec le prince de Canton, et il épousa sa fille peu de temps après. Ce roi de Yun-nan était du pays, mais alors ce pays était en grande partie regardé comme étranger. Le Ko-han des Tartares Hoeyhou était maître du pays de Kan-tcheou et Sou-tcheou du Chen-sy, des pays de Cha-tcheou, Koua-tcheou, Ha-mi, Turphan et quelques lieux voisins. Du côté de la rivière I-li, et dans l'extrémité boréale et orientale du Gan-sy, il y avait encore quelques hordes de Turcs aux environs des villes du Chen-sy, voisines du Sse-tchouen et Koko-nor; il y avait des restes de Thibétains qui avaient des chefs indépendans les uns des autres. Depuis longtemps quelques chefs des hordes des Tang-kiang, (5) pour se soustraire à la domination des Thibétains, s'étaient soumis à la Chine. On leur donna des lieux pour les pâturages dans le pays d'Ortos, et aux territoires

<sup>(1)</sup> Lieou-yng natif de Ju-ning du fou, capitale du Tche-kiang. Ho-nan.

<sup>(2)</sup> Ma-yn, natif de la ville de Hintcheou du Ho-nan, et Kao-ki-tchang, natif de la ville de Chen-tcheou, dans le Ho-nan.

<sup>(3)</sup> Tsien-licou natif de Hang-tcheou-

<sup>(4)</sup> Ouang-chin-tchi, natif de la ville de Kouang-tcheou dans le Ilo-nan. Ces gouverneurs avaient le titre de prince ou roi.

<sup>(5)</sup> J'ai parlé des Tang-yang.

Année go8.

de Ning-hia, Ling-tcheou et autres lieux du Chen-sy. Ces Tang-hiang firent souvent des courses, et les gouverneurs n'en étaient pas bien maîtres. Un des chefs des Tang-hiang s'appelait To-pa-sse-kong; (1) la famille de ce prince devint peu à peu puissante; elle occupa d'abord le pays de Ning-hia, et prit le surnom chinois de Ly. Son état s'appelait le royaume de Hia; Ning-hia en fut la capitale. To-pa-sse-kong et les princes de sa famille se distinguèrent dans la guerre contre les rebelles Pan-hiun et Hoang-tchao.

J'ai parlé de cette puissance de Hia dans l'histoire des Mongoux; je m'étais trompé (2) pour l'origine de la famille des princes de cette famille. L'origine que j'assigne ici est certaine et clairement marquée dans les mémoires de l'histoire; j'ai averti depuis plusieurs années de cette correction à faire dans l'histoire des Mongoux.

Les Tartares qui campaient hors de la muraille du Chan-sy et à l'est du fleuve Hoang-ho, obéissaient au fils de Ly-ke-yong. J'ai parlé des Tartares Ki-tan; les Tartares Mo-ko ou Mo-ho, dont les uns campaient au nord de la Corée, et les autres, sous le nom de Po-hay, occupaient le Leao-tong et quelques pays au nord, étaient de la même nation que les Tartares Ta-tehe, (3) qui campaient aux montagnes Yn-chan. Tous ces Tartares Tatehe et Mo-ko étaient soumis aux Ki-tan, à la réserve de plusieurs hordes qui se soutenaient encore dans la partie boréale du Leao-tong, sous le nom de Tartares Mo-ko-po-

<sup>(1)</sup> La famille To-pa était la plus considérable parmi les Tang-hiang.

<sup>(2)</sup> Histoire des Mongoux ou Mogols, pag. 50; imprimée à Paris l'année 1739.

<sup>(5)</sup> L'empereur Gin-gis-kan ou Tchingki-sse-han descendait du chef des Tartares Ta-tche.

hay. Ce n'est pas ici le lieu de rapporter les changemens qui arrivèrent à l'état de l'empire chinois après l'an 908.

On a vu la puissance des Tartares Kie-kia-sse depuis le temps où j'ai parlé de leur Ko-han O-ge; Thistoire ne dit rien de ces Tartares sous ce nom là. Les Ki-tans soumirent toutes les hordes des Tartares au nord du désert jusqu'aux sleuves Kerlon, Toula, Orghon, et jusqu'aux monts Altay. Ils rendirent encore tributaires les autres Tartares orientaux et tous ceux qui étaient au nord de la Corée et le long de la mer orientale.

'On ne marque pas clairement en quel état était le Thibet. Selon ce qu'on en dit, tout ce pays était divisé en petits états séparés et indépendans les uns des autres.

### NOTES.

1º Le sils de Ly-ke-yong avait le titre de prince de Tsin; son père l'avait eu aussi; c'était le titre des anciens princes puissans dans le Chan-sy. Tay-yuen-fou était la ville capitale. Yang-ou avait le titre de prince de Ou, titre d'un ancien état dans le Kiung-nan et Kiang-sy. Tsien-lieou avait le titre de prince de Ou-yue: de Ou, parce qu'il avait quelques villes dans le Kiang-nan; de Yue, parce que c'était le titre d'un état considérable anciennement dans le Tche-kiang. Quang-chin-tchi avait le titre de prince de Min, titre des anciens princes de Fou-kien. Ly-meou-tchin avait le titre de prince de Ki : ce titre était celui d'une ancienne principauté dont Fong-siang-fou était la capitale. Chou était le titre des anciens princes du Sse-tchouen, c'est pour cela que Ouang-kien s'appelait prince de Chou. Le pays du Hou-kouang avait le titre de Tchou. Ma-yn, qui en avait la meilleure partie, avait le titre de prince de Tchou. Tao-ki-tchang avait le titre de prince de King-nan; il était maître du grand district de la ville de King-tcheou-fou du Houkouang. Licou-hing avait le titre de prince de Han méridional : la province de Canton et la meilleure partie du Kouang-sy étaient de ce gouvernement. Le Tong-king avait un gouvernement particulier

qui dépendait encore, l'année 908, de la Chine, ensuite le Tongking eut un roi à part, mais tributaire de la Chine.

Anuce 908.

2º I-tou-hou ou Idouhou, (1) prince des Hoey-hou ou Igours, de Turphan, Ha-mi, Pe-ting, an temps de l'empereur Ginghizkhan, était descendant des Ko han des Hoey-hou qui étaien à Kantcheou et Sou-tcheou, villes du Chen-sy. Ces Hoey-hou ou Igours firent un long séjour dans le Chen-sy. Ce sont ces Igours ou Hocyhou qui connaissaient les caractères des Chinois; et avaient leurs livres classiques et leur calendrier. Quand les princes de Hia curent chassé les Hoey-hou de la Chine, ceux-ci continuèrent à se servir à Ha-mi, Turphan, Pe-ting, du calendrier chinois et des caractères chinois. Dès le septième siècle la nation des Igours avait des caractères particuliers, différens de ceux des Chinois. Comme ils cultivaient les lettres, beaucoup d'Igours apprirent des Chinois qu'ils avaient faits prisonniers dans les guerres, les caractères chinois. Les Chinois avaient dans leurs armées des corps de Hoey-hou ou Igours à leur solde; beaucoup de ces Hoey-hou étaient en garnison dans les forteresses et villes que les Chinois eurent long-temps à IIa-mi, Turphan, Pe-ting et dans le Gan-sy. Les officiers Igours envoyaient leurs enfans aux écoles chinoises que les Chinois y avaient pour leurs colonies et leurs troupes.

3º Si on avait ici une carte exacte des pays au sud de l'Oxus et entre l'Oxus et les Indes, de même que des pays du royaume de Kasgar et de ceux qui sont au nord du fleuve Sir ou Si-hiun; on pourrait dire en détail à quels pays répondent les pays désignés dans l'histoire chinoise de la dynastie Tung. Dans cette histoire il y a beaucoup de confusion dans la situation des lieux dont je viens de parler. Plusieurs hordes des Turcs se fortisièrent au nord des Indes jusqu'aux sources du fleuve Oxus: (2) c'était une bonne partie de

(1) I-tou-hou pourrait bien n'être pas un nom propre, mais être le mot Idecout, titre que les Ouigours ou Igours donnaient à leurs souverains.

(Note des Editeurs.)

(2) Dans l'histoire chinoise de la dynastie chinoise appelée Tang, on reconnaît aisément le pays de Pou-lu, aujonrd'hui Pourrout, le pays de Samarcande, la ville et le pays de Taras, la rivière I-li, les villes de Ha-mi, Turphan, Pe-ting, Irghen, les sleuves Oxus et Sihon, le lac Lop ou Lopnor au pays de Turphan, en général l'Arabie, la Perse, l'empire des Grecs, mais sans details suffisans.

l'ancien royaume Yen-ta (1) où hobitaient autrefois les peuples Hayathelah dont parle M. d'Herbelot; l'histoire chinoise parle des conquêtes des peuples Yen-ta en Perse, avant la dynastie Tang. Depuis que les Turcs se furent multipliés dans le pays de Yen-ta, les Chinois donnèrent quelquefois à ce pays le nom de Tou-kue Po-lomen, c'est-à-dire, Turcs Po-lô-men: Po-lo-men désigne souvent les Indes; ce mot désigne plus souvent les Brachmanes. Par Turcs Po-lo-men, les Chinois ont voulu dire, Turcs indiens. L'histoire chinoise de Tang parle des Ta-tsin Po-lo-men, c'est-à-dire des Indiens Grecs ou Romains. Cela peut s'expliquer en supposant que dans la partie boréale et occidentale des Indes, il y avait ou quelques restes de colonies grecques, ou quelques pays tributaires des Grecs ou des Romains, ou enfin des pays qui avaient embrassé la religion chrétienne, c'est-à-dire la religion des Grecs ou Romains. L'histoire ne fait que rapporter le nom de Ta-tsin Po-lo-men; elle suppose le détail connu, et n'en dit pas davantage.

4º M. Renaudot, dans sa traduction des relations arabes, suppose que la capitale de l'empire chinois était appelée Cumdan par les Arabes. Les inscriptions syriaques du monument de la religion chrétienne appellent aussi de ce nom la capitale de l'empire. Il est certain que cette capitale était dans le pays où est aujourd'hui Si-gan-fou, capitale du Chen-sy; son nom était en chinois Sy-tou, Cour occidentale, ou Tchang-gan; on lui donnait aussi quelquesois d'autres noms. Le nom de la dynastie était Tang; la grande salle du milieu du palais de Si-gan-fou s'appelait Tang, et c'est le même caractère qui désigne la dynastie. Si on voyait le caractère chinois qui exprime le son Kong ou Cum dans Cum-dan, on verrait aisément pourquoi les étrangers disoient Cum-dan. Car Dan est apparemment le nom chinois Tang; ou renversa peut-être le mot chinois Tang-kong, qui veut dire Cour de Tang ou capitale de l'empire de Tang.

5° M. Renaudot, à la faveur d'un terme latin qui répond à un caractère chinois, prétend que par le monument il paraît que les

(1) La première syllabe de ce mot la transcription chinoise du nom des s'écrit avec un caractère qui peut aussi Gètes.
se prononcer Ye. Ye-ta pourrait être (Note des Editeurs.)

missionnaires étaient Nestoriens; un caractère chinois ne saurait exprimer par lui-même l'hérésie nestoriene. Si on avait en chinois les explications et les catéchismes des missionnaires de ce temps-là sur le mystère de l'Incarnation, on pourrait juger s'ils étaient Nestoriens; faute de cela, on ne peut pas dire que par le monument on voit que les missionnaires étaient Nestoriens. On peut très bien laisser l'expression chinoise du monument, mais il faut des explications pour faire entendre aux Chinois le dogme catholique. Ce u'est pas le lieu de faire voir les fautes commises par M. l'abbé Renaudot, dans ce qu'il dit de la Chine à l'occasion de la relation des Arabes. Cet abbé a fait voir peu de connaissauce de la Chine, mais beaucoup d'érudition dans le reste. Il aurait pu se dispenser de donner dans ce livre des marques trop claires de sa prévention contre les Jésuites, connute de tous ceux qui ont en des liaisons avec cet abbé.

- 6° L'empereur Kang-hi faisait grand cas de la pureté du style chinois du monument. Par beaucoup d'expressions chinois s et de citations des livres chinois, on voit que le Chinois qui sit pour les missionnaires l'écrit contenu dans le monument, était un homme habile, mais porté pour la secte de Tao.
- 7° Un savant européen, sans connaissance suffisante de ce qui regarde la Chiné, et sans la moindre teinture de la langue chinoise, a dit fort imprudemment et sans nulle raison, que le monument de la religion chrétienne est sculement du temps de Marc Paul; voilà une proposition bien extraordinaire, et qui prouve le ridicule où on s'expose en parlant de ce qu'on n'entend pas.
- 8° Je ne sais pas bien si, par les monumens de l'histoire ecclésiastique, on peut bien faire voir qu'au temps du monument il y avait des missionnaires catholiques aussi bien que des Nestoriens dans la Tartarie, le Turquestan, et la Chine.

Fin de l'Abrégé de l'Histoire de la grande dynastie Tang.

# ADDITIONS

A L'HISTOIRE DE LA GRANDE DYNASTIE TANG.

## Sur les Mahométans.

L'AN de J.-C. 605 fut le premier du règne de Yang-ti, empereur de la dynastie Souy: il régna treize ans. L'histoire de la dynastie Tang dit qu'au milieu du temps de ce règne, un homme du pays de Po-sse, gardant les troupeaux à la montagne Ku-fan-ma-ti-na, (1) entendit la voix d'une bête féroce qui disait : « A l'ouest de la montagne il y a trois cavernes; il y a de bonnes armes et une pierre noire; celui qui l'aura, sera roi. » Cet homme alla dans ces cavernes, il y trouva les armes et la pierre noire sur laquelle étaient des caractères qui disaient qu'il fallait prendre les armes: il le sit, trompa bien du monde, se sit roi et mourut. Il eut soin de se saisir de la pierre noire et de la transporter ailleurs.

### NOTES.

1° Ce que dit l'histoire est dans les mémoires sur le pays appelé Ta-che, (2) et il est évident que c'est l'Arabie dont on rapporte la situation par rapport à la Perse et à l'empire des Grecs, appelés alors Fou-lin. Tous les historiens postérieurs assurent que Tu-che est la

(1) Ce met paraît formé de la réunion Mahomet, se nommait Vathreb. des noms des deux villes de Cufa et de Médine : il y a donc dans ce récit, outre une erreur de géographie, un double anachronisme, puisque Cusane fut fondée qu'en la 17º année de l'hégire, et que Médine avant l'hégire, ou la fuite de

(Note des Editeurs.)

(2) Ta-che est désigné comme limitrophe à l'ouest de Po-sse ou de la Perse : et on dit que Po-sse est à quinze mille ly à l'ouest de Si-gan-fou.

patrie de Mahomet, chef et premier roi des Mahométans. (1) 2º On dit que cet homme qui gardait les troupeaux était du pays de Po-sse ou Perse, parce que selon l'histoire citée, le pays de Tu-che faisait partie du pays de Po-sse: ce n'est que depuis le commencement du règne de Mahomet qu'on distingue le pays de Tu-che de celui de Po-sse.

3° Les historiens postérieurs de la dynastie Yuen et Ming, assurent que Mahomet envoya deux de ses disciples à la Chine pour y prêcher le mahométisme. L'histoire de la dynastie Tang ne dit rien sur les premiers Arabes qui introduisirent le mahométisme à la Chine.

4° L'histoire ne parle pas clairement sur les premières conquêtes des Mahométans, mais elle suppose qu'au temps d'Othman, la ville de Hia-la (Hirah) était déjà prise; que l'empire de Perse était détruit par les Mahométans; que les Mahométans firent de grandes conquêtes sur les Grecs, et qu'ils avaient fait des courses sur les terres des Po-lo-men, c'est-à-dire, des Indes.

L'an de J.-C. 651 fut le deuxième du règne de l'empereur Kao-tsong. L'histoire ou les mémoires (2) de l'histoire disent sur le pays de Ta-che, qu'à la deuxième année du règne de Kao-tsong, Tan-mi-mo-mo-ni (3) roi de Ta-che, envoya une ambassade à l'empereur Kao-tsong. L'ambassadeur dit que depuis la première année du premier roi de Ta-che (4) jusqu'à la deuxième année de l'empire de Kao-tsong, on comptait trente-quatre ans. Il disait que le roi son maître était le troisième Ta-che.

### NOTES.

1º Ta-che (4) est le nom de l'Arabie depuis l'établissement du mahométisme. Ta-che est encore le titre des Kalifes. Le mot Ha-

- (1) L'astronomie des Mahométans de la dynastie passée Ming, met la ville de Médine en Arabie, à 24 deg. et demi de latitude du nord, et huit mille ly ouest de la province de Yun-nan.
  - (2) Mem. de l'hist. de la dynastie Tang.
  - (5) C'est le Kalise Othman. On re-

connaît dans Tan-mi-mo-mo-ni, le titre d'Emir almouminin, ou Prince des croyans, quoique fort altéré.

(Note des Editeurs.)

(4) Dans l'histoire chinoise, Ta-che indique souvent le pays des Mahométans en général.

li-fa ou Ha-li-fo ne se trouve que dans les histoires postérieures à l'histoire de la dynastie Tang; on s'y sert aussi du mot Ta-che. On sait qu'Abubecre, après la mort de Mahomet, sut le premier Kalise; que Omar sut le second, et Othman le troisième. Les deux caractères Ta et Che qui sont le mot ou son Ta-che, n'expriment pas l'idée de souverair on roi, à moins que les Chinois, n'ayent ajouté le mot Che ou Scha, qui veut dire en arabe ou persan roi, au caractère chinois Ta qui veut dire grand : alors Ta-che voudrait dire grand roi. Mais cette explication paraît contraire à ce que dit l'histoire chinoise, qui sait entendre que Ta-che est un mot arabe qui désigne le titré que le Kalise Othman se donnait comme étant roi. (1)

2º L'histoire indique le règne du Kalise Moavie, puisqu'elle dit que le titre Ta-che su transmis à quatorze personnes ou rois du titre de Ta-che, que l'histoire chinoise appelle Ta-che à robe blanche, (2) et dont le dernier sut Mo-hoan (3), misérablement massacré. Après Mo-hoan, on parle des rois Ta-che à robe noire (4); c'est le nom que leur donne l'histoire chinoise de Tang: cette histoire ne dit le nom d'aucun Kalise à robe noire, après le Kalise Ga-lun. (5) L'histoire chinoise dit que Ga-lun sut le 4º Ta-che à robe noire. Elle ne rapporte pas le nom du Kalise Hadi qui sut réellement le quatrième Kalise Abbasside: Auron ou Haroun sut le cinquième.

(1) Schah est un mot persan, qui veut dire roi; mais ce mot n'a certainement rien de commun avec la dénomination Ta-che. Si l'histoire chinoise dit que Ta-che est un mot arabe qui désigne un roi, un souverain, c'est une erreur. Les Syriens donnent aux Arabes, en général, le nom de Tayoyè, nom qui vient de celui de la tribu de Tai, l'une des plus considérables entre les tribus arabes. Chez les Persans, les Arabes sont appelés Tazi, et chez les Arméniens, toutes les nations musulmanes sont désignées sous le nom de Dadjik ou Tadjik, nom qui paraît avoir été d'abord donné par les Arménistis à la contrée du Hedjaz, où nâquit Mahonret. Suivant les dictionnaires persans, les Persans appelaient autresois

Tadjik, tout ce qui n'était ni Arabe ni Turc: cusuite on a donné ce nomaux enfans des Arabes qui avaient été élevés parmi les Turcs. Il nous paraît vraisemblable que tous ces mots Tazi, Dadjik, Tadjik, ont la même origine que le mot syriaque Tayoyè, qu'ils ont signifié primitivement Arabes, puis par extension Barbares, Etrangers, et qu'ils ont été diversement appliqués suivant les circonstances. C'est sans doute de Tazi on Tadjik, que les Chinois ont fait Ta-che. (Note des Editeurs.)

- (2) On voit qu'on indique les Kalifes Ommiades.
  - (3) Marvan.
  - (4) On indique les Kalifcs Abbassides.
  - (5) Ila-lun, Aaron.

- 3° Les Mahométans chinois disent dans leurs livres que du temps de Kao-tsong, second empereur de la dynastie Tang, les Mahométans avaient une mosquée à Si-gan-fou; je n'ai pas eu occasion de bien examiner la vérité du fait.
- 4° Dans les six premières années du règne de Kao-tsong, les troupes du Kalife passèrent le fleuve Oxus, et désolèrent en partie le pays de la Transoxane, appelé Mi en chinois, au sud du fleuve Si-hiun ou Sir, vers le nord-ouest de Samarcande; l'histoire chinoise parle clairement de cette irruption des Mahométans.
- 5<sup>ce</sup> Par ce que dit l'histoire chinoise de la dynastie *Tang*, on ne saurait connaître s'il y avait beaucoup de Mahométans à la Chine au temps de cette dynastie; et il y a apparence que la relation des Arabes, traduite par M. l'abbé Renaudot, exagère le nombre des Mahométans, Chrétiens, Juifs, Parsis, qui étaient à Canton, quand le rebelle *Hoang-tchao* prit cette ville.
- 6º L'histoire chinoise indique la guerre entre les Grecs et le Kalise au temps de Moavie; elle indique aussi les guerres des Kalises dans la Transoxaue, qui sut ensin presque toute subjugnée ou rendue tributaire par les Kalises, au temps de la dynastie Tang. Le prince de Schasch se soumit au Kalise, au temps que j'ai dit; mais les autres princes turcs au nord du sleuve Sir, et à l'est et au nord du pays de Gan-sy, ne surent pas soumis aux Kalises, non plus que les pays entre les sources des sleuves Oxus et Si-hiun; c'est du moins ce qui paraît par l'histoire chinoise.

Outre ce que je dis ici, l'histoire parle plusieurs fois des Kalifes; j'ai mis dans l'abrégé de l'histoire ce qui m'a paru un peu intéressant.

## II.

Sur le nombre des habitans de la Chine au temps de la dynastie Tang.

Dans le neuvième volume de l'histoire de la dynastie Tang (1), on lit que dans l'an de J.-C. 740, (2) on compta

<sup>(1)</sup> Cette histoire fait partie du recueil (2) Règne de l'empereur Hiuen-tsong, intitulé: Nien-y-sse. 28° année du règne de Kai-yuen.

dans l'empire 8,412,871 Hou, c'est-à-dire, familles qui payaient tribut. Ces familles faisaient le nombre de 48,143,650 personnes; ainsi on comptait un peu plus de six personnes par famille.

Par les différens placets des mandarins sur ceux qui payaient et ne payaient pas tribut, on voit 1º que l'empereur assignait aux princes et princesses du sang et à de grands seigneurs, à des ministres et d'illustres sujets qui avaient rendu service, à des eunuques et autres personnes, un certain nombre de terres et des familles. Ces familles n'étaient pas comptées dans le nombre de celles qui payaient tribut. On voit 2º que les monastères des bonzes de fondation impériale ou autorisés par les tribunaux, avaient des terres et des familles. Ces familles, les bonzes et ceux qui les servaient, n'étaient pas dans le rôle de ceux qui payaient tribut, non plus que les princes, princesses et grands et mandarins qui avaient des terres exemptes de tribut; il est certain aussi que les petits enfans et les vieillards n'étaient pas comptés dans le nombre de ceux qui payaient tribut. On voit, 3º que dans ces familles qui payaient tribut, étaient non seulement celles qui cultivaient les terres, et qui étaient occupées à l'entretien des vers à soie, mais encore les familles des ouvriers, artisans, marchands, soit dans les villes, soit dans les barques; s'ils avaient des terres, ils payaient outre cela un tribut ou capitation à proportion de leurs facultés. On voit, 4° que l'empereur avait en propre des terres, des manufactures, des mines, des salines d'un grand revenu, des magasins d'armes et de provisions. Toutes les familles préposées au soin de ce domaine impérial étaient encore exemptes de tribut, de même que les domestiques

domestiques et esclaves des princes, princesses, grands et mandarins qui étaient exempts de tribut. On voit encore que les familles attachées au service des tribunaux civils et militaires n'étaient pas comptées dans le nombre de celles qui devaient payer tribut. On voit enfin. 5° que les personnes qui payaient ou ne payaient pas le tribut, en comptant tout formaient près de cent fois le nombre des personnes qu'on a marqué payer tribut. Ainsi on peut compter, l'année 740 de J.-C., près de 144, 31, c70 personnes. Je ne prétends pas donner ce compte pour entièrement exact, mais je ne le crois pas bien éloigné de la vérité.

### NOTES.

to Les armées entretenues par l'empereur faisaient le nombre de près de neut cent mille personnes, sans compter les valets des officiers et les gens destinés aux vivres et aux équipages. En l'année 740, ce grand nombre de troupes était compris dans le nombre des familles dont j'ai parlé, les soldats étaient alors pris dans les familles de ceux qui cultivaient les terres, dans celles des marchands, des artisans et autres. C'est l'année 781 que dans le dénombrement des familles de l'empire, on commença à distinguer les familles qui payaient tribut des familles des soldats. On assigna pour ces familles de soldats, des terres et des revenus, et les enfans de ces familles étaient censés enrôlés en naissant. Dans chaque district de l'empire on savait le nombre des familles destinées au service de la guerre.

2° Le pays appelé aujourd'hui royaume de Tong-king était sous la dynastie des Tang, province de la Chine, et le nombre des habitans de ce pays était compris dans ce que j'ai assigné. S'il était alors peuplé comme il était au temps de Yong-lo, empereur de la dynastie passée Ming, on doit compter près de 5,120,000 personnes: c'est à peu près le nombre qu'on marque au temps de Yong-lo. La meilleure partie de la province de Yun-nan et de celle de Leao-tong n'é-

taient pas de l'empire de la Chine l'an 740. La Chine avait en propre alors le pays à l'ouest de la Chine jusqu'au royaume de Kasgar; elle avait aussi des pays hors de la Grande-Muraille du Pe-tche-ly du Chan-sy, et du Chen-sy. Mais on ne comptait pas les habitans de tous ces pays-là, ni les troupes chinoises qui y étaient comprises dans les catalogues ou rôles. On relevait ces troupes de temps en temps.

3º Dans le dénombrement fait après celui de l'année 740, on trouve une grande diminution, soit à cause des guerres civiles, (1) soit à cause des gouverneurs indépendans dans plusieurs provinces qui ne donnaient pas au tribunal de l'empereur, le catalogue de ceux qui payaient tribut, soit par la négligence des mandarins à faire les rôles.

## III.

## Sur le monument de la religion chrétienne.

J'AI déjà parlé de ce monument dans différens endroits de l'Abrégé; je crois qu'il est bon d'ajouter ce qui suit :

1° Dans le temple où on voit encore ce monument trèsbien conservé, il y a une tour ou pyramide appelée la pyramide San-fa-che de la dynastie Tang. San-fa-che est un titre d'un chef de la loi; mais on ne dit pas si c'était un des chefs de la secte de Fo ou Tao, ou un chef de la religion de Ta-tsin, ou de la religion chrétienne.

2º Dans quelques traductions que j'ai vues du monument, on fait dire à l'empereur Tay-tsong que le crédit de la secte de Lao-kun tomba beaucoup et qu'il se retira vers l'occident. Le texte ne parle pas de la secte de Lao-tan, ou Lao-tse, ou Lao-kun; il dit qu'au temps de la décadence de la dynastie Tcheou, Lao-tan ou Lao-tse alla dans l'occident. L'évêque O-lo-pen traitait la religion

<sup>(1)</sup> Ces guerres furent sanglantes; il y eut un grand carnage.

chrétienne de religion de Ta-tsin. L'empereur fait allusion à ce que disaient les sectateurs de Tao ou de la doctrine de Lao-kun, sur le voyage qu'ils disaient que Lao-kun fit au royaume de Ta-tsin. Cet empereur, de même que son père et ses successeurs, regardait Lao-kun comme un des ancetres de sa famille impériale. Il paraît qu'il voulait faire entendre que la doctrine du pays de Ta-tsin où Lao-kun était allé, avait beaucoup de rapport à la doctrine de Lao-kun

3° L'idée que le monument de la religion chrétienne donne des empereurs dont il parle, est dissérente de celle que donne l'histoire de ces princes; et quoique l'histoire ne parle pas formellement de la protection que ces princes donnaient à la religion chrétienne, ce n'est pas une raison de révoquer en doute ce que le monument en rapporte. Il y a apparence que l'histoire confond les bonzes avec les religieux ou prêtres de Ta-tsin, le nom de Fo avec celni de J.-C., les temples d'idoles avec les églises; et cela peut regarder non seulement ces empereurs dont parle le monument, mais encore leurs successeurs. L'histoire chinoise dit qu'à Manile on honore Fo; que les Portugais honorent Fo; qu'ils ont des temples de Fo; qu'un Seng ou Cheng (1) est présent au temple de Fo quand un homme va à ce temple pour épouser une fille; cette histoire dit aussi que dans le royaume des Grecs on voit des monnaies d'or et d'argent, ou d'un côté est la figure de Fo et de l'autre le portrait du roi, et que le roi va au temple de Fo. La notice chinoise du royaume des Russiens dit que les Russiens honorent Fo. Par-là, on voit que les Chinois, par le caractère Fo, en-

<sup>(1)</sup> C'est le même caractère qui désigne un bonze.

tendent une divinité représentée par une image ou statue. Cela étant, ce qu'on a vu rapporté par l'histoire de la dynastie Tang sur l'attachement des empereurs au culte de Fo et des Esprits, sur les largesses aux bonzes et à leurs temples, sur leurs prières à Fo, sur les sermons des bonzes, etc., peut fort bien regarder quelquefois les religieux ou prêtres chrétiens, ou leurs églises, le culte de J.-C., des saints, des anges et de Dieu. Les empereurs de la dynastie de Tang étaient idolâtres, fauteurs du culte de Fo, sectateurs de Lao-kun. Leurs mœurs étaient fort contraires à celles d'un prince chrétien; cela n'empêche nullement qu'ils n'aient protégé la religion, qu'ils n'aient même fait et fait faire des prières à Dieu, à J.-C., aux saints et aux anges; qu'ils n'aient même espéré par-là d'avoir du bonheur. Quoique je ne sois pas du sentiment de quelques-uns qui ont cru que l'os de Fo, dont parle l'histoire des empereurs Hien-tsong et Y-tsong, était une relique de quelque saint, je ne trouve pas ce sentiment absurde. Quand le père Ricci, (1) offrit à l'empereur Ouan-li de la dynastie Ming, des présens parmi lesquels étaient des reliques, des grands de la cour rappelèrent d'abord le souvenir de ce que le célèbre Han-yu dit à l'empereur Hien-tsong de la dynastie Tang, et ces grands dirent qu'on ne devait pas permettre de souiller le palais en y laissant entrer des os de mort comme avait sait l'empereur Hien-tsong, en saisant entrer dans le palais l'os de Fo.

La remarque que je fais sur le caractère chinois Fo, doit faire conclure que lorsque l'histoire dit d'un pays qu'on y suit le culte de Fo, il ne faut pas d'abord juger que

<sup>(1)</sup> Histoire chinoise de la dynastie Ming.

ces peuples ont le culte de Fo idole des Indes, quoiqu'elle employe les caractère Fo et les caractères Fou-tou: on risque de se tromper, si on ne sait d'ailleurs que le culte de l'idole indienne est établi chez ces peuples. L'histoire chinoise peut employer ces mêmes caractères en parlant des peuples chrétiens.

Les livres d'astronomie et d'astrologie chinoise disent que vers les commencemens de la dynastie Tang, les gens du royaume Yu-sse firent connaître aux Chinois l'usage de quatre Yu ou quatre restes, savoir : Po, Loheou, Ki-tou, Ki. Po était pour l'apogée et le périgée de la lune; Lo-heou et Ki-tou étaient pour savoir les nœuds ascendant et rescindant, afin de calculer les éclipses de lune et de soleil. Ki était pour un cycle de vingt-huit ans; ce cycle était pour ranger et distribuer les jours de l'année. On s'en servait pour vingt-huit jours; chaque jour avait le nom d'une des vingt-huit constellations chinoises, quatre de ces constellations étaient pour le jour du soleil, quatre pour le jour de la lune, quatre pour le jour de Saturne, quatre pour le jour de Jupiter, quatre pour le jour de Mars, quatre pour le jour de Venus et quatre pour le jour de Mercure : c'étaient quatre semaines de sept jours chacune. Les astronomes postérieurs ayant perdu la tradition du Ki, ont perdu un temps infini à chercher des méthodes pour le calculer. Selon les apparences, ces gens qu'on appèlle du royaume de Yu-sse étaient l'évêque O-lo-pen et ceux qui vinrent avec lui. Li-chun-fong, qui était astronome de l'empereur Tay-tsong et ensuite de l'empereur Kao-tsong, voulut être instruit sur ces quatre points. Il paraît que le cycle de vingt-huit ans était pour l'usage des chrétiens, pour savoir aisément le jour du dimanche et les jours d'abstinence. Dans le calendrier qu'on distribue encore tous les ans, on voit les quatre restes ou Po, Loheou, Ki-tou, Ki. On voit encore le nom des vingt-huit constellations appliqué à vingt-huit jours, et les sept jours de la semaine jour du soleil, de la lune, de Saturne, etc. Dans l'usage ordinaire les Chinois ne se servent pas des jours de nos semaines; ce n'est que dans le calendrier, et quelques livres d'astrologie qu'ils mettent ces jours de la semaine, répondant aux vingt-huit constellations; et les Chinois qui ont le calendrier chinois, quelque part qu'ils se trouvent, peuvent toujours savoir par-là les jours du dimanche, du vendredi, du samedi et autres de la semaine, parce que chaque jour des lunes chinoises a le jour correspondant aux vingt-huit constellations et aux sept planètes : il ne saurait y avoir d'erreur.

Les livres ou mémoires de la dynastie Tung n'employent pas le nom de Yu-sse pour désigner quelque pays d'occident; ce nom de Yu-sse ne se trouve que dans les livres de temps postérieurs; or ces livres postérieurs ne disent rien sur la situation de ce pays Yu-sse. Je penchais d'abord à croire que cela pouvait regarder le pays des Yusbek; mais je crois que par Yu-sse, on a désigné non le nom d'un pays, mais la religion chrétienne. Yssa est le nom que les Mahométans donnent à J.-C. C'est par les Mahométans Arabes, Persans, du pays de la Transoxane et autres, que les Chinois postérieurs à la dynastie Tang ont su le nom de Yssa, et c'est, si je ne me trompe, le même nom de Yu-sse mal prononcé; il me paraît que quand on a dit les gens du pays de Yu-sse, on a voulu

dire ou les adorateurs de Yssa, ou chrétiens, ou les gens du pays où on adore Yssa ou J.-C.

Lo-heou et Ki-tou sont encore des noms en usage aux Indes pour signifier les nœuds ascendant et descendant de la lune. On rapporte ces noms dans une astronomie, qu'on disait du temps du bonze Y-hang, venir des Indes; mais ces astronomies indiennes de même que les persanes, arabes et autres d'occident venues à la Chine, avaient tiré leurs principes de l'astronomie de Ptolomée et d'Hipparque et autres, répandue dans tout l'orient, et du temps de l'évéque O-lo-pen cette astronomie devait être connue, et avoir cours dans les pays d'où il vint en Chine.

### IV.

Sur les pays occidentaux du temps de la dynastie Tang.

LES princes du pays de Kasgar et autres des pays situés entre les fleuves Oxus et Yaxartes, jusqu'à la mer Caspienne, des pays au sud de l'Oxus, des Indes, de Ta-che, Po-sse, Ta-tsin, avaient des monnaies d'or et d'argent, (1) qui étaient apportées en grande quantité à la Chine par les marchands. Les peuples soumis à ces princes cultivaient les arts et les sciences. Ceux de la Transoxane avaient un talent particulier pour le commerce, et les ouvrages en cuivre, or, argent, verre. Au sud et au nord du fleuve Oxus, et surtout vers sa source, il y avait encore quelques princes de race turque qui vivaient à la manière des Turcs et campaient; mais leurs sujets

<sup>(1)</sup> Il y a plusieurs années qu'un missionnaire jésuite envoya en France un écrit sur ces monnaies étrangères; il

étaient dans les villes, cultivaient les terres, faisaient le commerce, etc.

2° Quand les Kalifes eurent détruit la famille royale de Perse, et conquis le pays de la cour de Perse, la plupart des princes du pays et ceux du Korassau et autres contrées, ainsi que ceux de la Transoxane, envoyèrent des officiers à l'empereur de la Chine pour l'inviter à faire la guerre aux Kalifes; mais l'empereur n'en voulut rien faire. Le seigneur ou prince du Tabarestan (1) ne voulut pas reconnaître le Kalife; son fils vint à la cour de la Chine, et y fut fait grand officier des gardes. Ce ne fut qu'au temps des Kalifes à robe noire (2) que le pays du Tabarestan fut bien soumis à ces Kalifes.

3° Quoique les Kalifes fussent maîtres suzerains des pays au sud du fleuve Oxus et au nord de la Transoxane, tous ces pays avaient des princes qui étaient regardés par les Chinois comme tributaires de la Chine. Ces princes envoyaient régulièrement des ambassadeurs à la cour de la Chine, et en recevaient des présens et même des titres d honneur. Ces princes se plaignaient souvent des vexations des Kalifes à robe blanche (3) et ensuite à robe noire; (4) tous ces pays dont je viens de parler eurent le titre de département, des villes avec des titres et noms semblables à ceux des provinces et villes de la Chine, comme si tous ces pays là avaient été soumis à la Chine. Les peuples de ces pays là voulaient faire le commerce. Les chefs de leurs caravanes se disaient souvent ambassadeurs des princes. Ces ambassades flattaient les empereurs chinois.

<sup>· (1)</sup> En chinois To-po-se-tan.

<sup>(2)</sup> Les Kalifes Abbassides.

<sup>(5)</sup> Les Kalifes Ommiades.

<sup>(4)</sup> Khalifes Abbassides.

#### NOTES.

Pey-ku, natif du district de Kiang tcheou dans le Chan-sy, avait été grand mandarin au temps de Yang-ti, empereur de la dynastie Souy. Ce prince l'envoya dans les districts de Kan-tcheou, Sou-tcheou et autres de la partie occidentale du Chen sy, où les marchands des pays occidentaux venaient faire commerce. Le grand Chinois s'informa de tous les marchands étrangers sur leurs pays, leurs villes, montagnes, rivières, etc. Il fut ensuite grand mandarin au commencement de la dynastie Tang; il fit un livre en trois chapitres sur les pays occidentaux. Ce livre s'est perdu. On ne fait que rapporter sommairement trois routes pour aller aux pays occidentaux, en partant de la province de Chen-sy.

Une première route est du Chen sy à la ville de Ha-mi, de-là à Turphun, de Turphun au pays des Turcs, saus doute vers la rivière I-li, vers Pa-han-na, Tha-la-sse, Che, etc. On dit, sans rapporter de détails, que par cette route du nord on va au pays de Tatsin. Ce ne pouvait être qu'en passant le Volga, ou en s'embarquant sur la Mer caspienne pour se rendre à quelqu'endroit soumis alors aux Crees. Le Ta-tsin est marqué comme confinant au nord avec les Turcs Ko-sa; avant la dynastie Tang, on ne trouve pas le nom des Turcs Ko-sa.

Une deuxième ronte est de *Ha-mi* à *Turphan*, à *Kasgar*, au pays de *Sou-le*, de-là vers le pays de Samarcande, de-la à la partie orientale du Khorassan, et de-la en Perse.

La troisième route est par Cha-tcheou, de-là à Irghen, de-là à Iren-ta vers la source de l'Oxus: il y avait là une très-grande ville; de-là on allait en Perse et autres lieux. Dans une autre occasion on pourra parler de ces pays étrangers. On nomme la capitale de Ta-tsin, Tse-sa ou Tchi-sa.

### SUITE DE L'ADDITION.

4° Par une tradition constante des livres chinois sur les pays occidentaux, on voit que le pays où est la ville de *Ha-mi*, est celui que l'histoire de la dynastie *Tang* appelle *Y-tcheou*; d'ailleurs, les itinéraires marqués dans

<sup>(1)</sup> Mémoires historique du Pey-ku.

l'histoire de Tang depuis l'extrémité du Chen-sy jusqu'à la ville de Y-tcheou, démontrent ce rapport. Les pères Jartoux et Fredely, jesuites, et le père Bonjour, augustin, au temps de l'empereur Kang-hi, mesurèrent le chemin depuis Kia-yu-koan à l'extrémité occidentale du Chen-sy jusqu'à Ha-mi, et ils y observèrent la hauteur du pôle. Les mémoires de géographie de la dynastie passée Ming, marquent clairement que Y-tcheou du temps de la dynastie Tang est la ville de Ha-mi. La géographie de la dynastie régnante dit la même chose. Ce que l'histoire de la dynastie Tang appelle Kiao-ho, Ho-tcheeu, Si-tcheou, est clairement le pays de Turphan. La géographie de la dynastic passée Ming le dit, et emploie ces caractères chinois: Tou-lou-phan. Les itinéraires marqués dans l'histoire de Tang, depuis le Chen-sy jusqu'à Ho-tcheou, Kiaoho, Sy-tcheou, démontrent ce rapport. La géografie de la dynastie régnante dit la même chose; d'ailleurs, au pays de Turphan, on voit encore des tables de marbre ou de pierre où sont des caractères chinois qui marquent que c'est le pays de Sy-tcheou; et dans le pays, on conserve la tradition de plusieurs temples ou miao, d'édifices, et de fortcresses bâtis au temps de la dynastie Tang au pays de Sy-tchcou; et par ce que dit cette histoire du chemin de Sy-tcheou, Ho-tcheou, Kiao-hoà un grand lac vers le sud, et à la forteresse Pe-ting, on voit que le lac appelé Yen-tse est le lac Lop, ou Lop-nor, et que Pe-ting n'était pas bien loin de Turphan vers le nord, ou nord-ouest. On voit encore le lieu où campait la horde des Tures Cha-to, puisque ce lieu était près du lac appelé aujourd'hui Lop. La rivière aujourd'hui appelée I-li, avait ce nom au temps de la dynastie Tang, et ce que dit l'histoire de la route de Sy-

tcheou à la rivière I-li est entièrement conforme à la route qu'on peut tenir pour aller de Turphan à la rivière I-li. La situation de Turphan et de la rivière I-li, pour la latitude et la longitude marquées dans les cartes des Jésuites, est pris des rhumbs de vent et du chemin mesuré plusieurs fois par les députés envoyés par l'empereur Kang-hi au roi des Eleutes qui campaitalors sur la rivière I-li et aux environs. Dans toute cette route on voit partout des restes d'anciennes villes, forteresses, et tours bâties autrefois, soit par les Chinois, soit par les Tartares Turcs et autres. l'ar ce que dit l'histoire de Tang sur la situation de la rivière I-li, on voit clairement les lieux des campemens des Tou-hue de l'ouest, ou des Turcs occidentaux; on voit aussi à peu près la situation que j'ai marquée pour la ville de Souyye, pour le pays de Pa-han-na, ou Ning-yuen, pour le pays de Che et de Ta-la-sse ou Tharas. Ce pays et ville de *Che* , du côté de *Tharas* , au nord du fleuve *Sihon* ou *Sirr* , ne doit pas être confondu avec un autre pays et une autre ville qui ont lemême caractère chinois Che. Les deux villes sont appelées grande Che et petite Che. Dans le pays de Kasgar, il y avait deux villes de Kasgar, l'une vers le 40 deg. de latitude, l'autre vers le 44 ou 45 deg. de latitude boréale. Celle-ci était ou la ville de Souy-che ou Souy-ye, on une ville qui était au voisinage.

5º On a parlé souvent du pays de Gan-sy; sous ce nom on désignait quatre pays, savoir: Yu-tien, Sou-le, Ku-tse, Yen-ki. Dans chacan de ces quatre pays, il y avait une garnison chinoise. Ces quatre garnisons étaient appelées les quatre Tehi. En gouverneur général avait son quartier à treate lieues de la ville royale de Ku-tse vers l'est. La ville royale de Ku-tse, avait le nom de

I-lo-lou. Par les distances et rhumbs de vent marqués dans les livres de géographie, soit ceux de la dynastie Tang, soit autres, on voit que le pays de Yu-tien est vers le pays appelé aujourd hui Irghen. L'empereur Kang-hi fit examiner et examina lui-même ce point, et dans la géographie de la dynastie régnante on dit clairement que la ville d'I ghen est le pays appelé Yu-tien, sous les dynasties précédentes, jusqu'à celle des Han, avant et après J.-C. Ce n'est que sous la dynastie régnante qu'on voit les mots chinois qui font le son Irghen. Ces caractères chinois font vraiment le son de Y-eul-nin, mais communément on dit Yrghen.

Au temps de la dynastie passée Ming, l'état de Yrghen était puissant; au temps de l'empereur Kang-hi, les Eleuthes envahirent cet état: ils en sont encore les maîtres. La latitude et la longitude de la ville Yrghen, marquée dans la nouvelle carte des Jésuites, l'est en conséquence des recherches que sit l'empereur Kang-hi, 1° lorsque le roi du pays chassé par les Eleuthes vint à Pe-king; 2º lorsque dans la guerre qui eut lieu entre Kang-hi et les Eleuthes, et au temps de ses négociations avec Tseren Kaldan, neveu de Caldan qui mourut de misère pendant la guerre qu'il eut avec Kang-hi, ce grand prince fut en relation avec le roi d'Yrshen et des officiers mahométans, de même qu'avec divers Eleuthes, instruits de diverses routes du Thibet, du Chen-sy, de la rivière I li à Irbhen, à la ville nommée Kasgar, en chinois Ha-che-ha-eul, et pays voisins. L'empereur Kang-hi, comparant ce qu'il apprit du roi d'Irghen et autres personnes sur ce pays là, conclut que Irghenétait le pays de Yu-tien, et on l'a ainsi marqué dans la géographie chinoise de la dynastie régnante.

#### NOTES.

1º Les caractères du Gan-sy où étaient les quatre Tchin au temps de la dynastie Tang, ne doivent pas être confondus avec les caractères Gan-sy qui, dans les géographies de la dynastie Han, avant et après J.-C, et dans d'autres géographies, désignaient un grand pays appelé Gan-sy et situé vers la Mer caspienne, et entre la Mer caspienne et la Perse. Dans ce dernier Gan-sy, le caractère Sy n'est pas le même que le caractère Sy qui désigne le Gan sy où étaient les pays de Yu-tien, Sou-le, Ku-tse, Yen-ki.

2º L'an de J.-C. 1684, le Kaldan sit prisonnier le roi de Frghen, la reine et leur samille, et il les saisait étroitement garder. Le neveu du Kaldan s'arma contre son oncle, et désit son armée; le roi avec sa samille se sauva; il se mit sous la protection de Kang-hi. En l'année 1696, de roi vint à Pe-king; il eut audience publique de l'empereur le 18 septembre julien ou 28 grégorien. L'empereur lui sit des présens magnifiques.

#### SUITE DE L'ADDITION.

6° L'histoire de la dynastie Tang place le pays de Sytcheou, on Turphan à l'orient du pays Yen-ki, Yen-ki
à l'orient de Ku-tse, Ku-tse à l'orient de Sou-le. Ces pays
avaient une certaine étendue qu'on ne marque pas; on ne
dit pas aussi par quel terme, on doit commencer et sinir
ces distances; il y a apparence qu'on parle de l'éloignement
de la capitale d'un pays à la capitale d'un autre. (1, On

(1) La géographie de la dynastic Sony marque Yen-ki à goo ly à l'est du Ku-tse. Ku-tse, à 1500 ly à l'est de Sou-le, et à 1400 ly au nord de Yu-tien. Soule a 1000 ly à l'est du pays appelé Pa-hanna dans l'histoire de Tang, et 1000 ly au sud-est du campement des Turcs, c'est-à-dire du pays où on bâtit depuis la ville de Souy-ye.

Les trois villes royales de Sou-le, Ku-

tse et Yen-ki sont marquées à quelques lieues vers le sud d'une montagne appelée Pe. Cette courte notice donne une idée assez claire. mais comment savoir si elle est exacte? Sans erreur sensible, on peut supposer qu'au temps de la dynastie Souy, 12 ou 15 ly faisaient une lieue marine. De Kao-tchang à Ku-tse le pays de Yen-ki est presque tout sable.

dit la ville royale de Ku-tse au sud de la montagne Pe, sur laquelle il y a un grand volcan. La distance qui résulte de Ku-tse à Yu-tien est approchante de celle qui est rapportée dans l'histoire de la dynastie Souy; la montagne ou la chaîne des montagnes est appelée Blanche, Pe.

7° Les pays de Yu-tien et Ku-tse faisaient le royaume appelé royaume de Kasgar, et la ville de Kasgar du catalogue du livre des Epoques de Grævius, était comme on voit disserente de la ville appelée en chinois Ha-cheha-eul et nommée Kasgar dans la nouvelle carte des Jésuites. Au temps de la dynastie Tang, les pays des quatre Tchin du Gan-sy, et celui de Turphan Ataient habités par des peuples qui honoraient Fo; a'autres étaient Ghèbres; d'autres honoraient l'Esprit du ciel. Ceux du pays de Yen-ki n'étaient pas si bien spolicés que les autres. On représente le pays de Yeu-ki comme fort près des campemens des Turcs occidentaux. Dès le temps de la dynastie passée, tous les peuples de ces pays étaient Mahométans; ils le sont encore aujourd'hui. Le pays de Ha-mi l'était aussi de même qu'aujourd'hui.

8° Tous les pays entre les quatre Tchin du pays de Gan-sy et la Mer caspienne recherchaient fort l'amitié des Chinois et la communication avec l'empire. Les princes de ce pays avaient soin de fournir aux empereurs de la dynastie Tang, des femmes exercées à la danse et à la musique; ils offraient aussi des chevaux estimés: c'étaient surtout ceux qui venaient de Samarcande et des pays voisins. Le pays appelé Tou ho-lo dans l'histoire de Tang répond au Tocharestan et partie du Ahorassan oriental. Chez les peuples de ce pays, voisin de la

source de l'Oxus et à l'est de Balk, (1) une semme étair épouse de deux et trois frères; il y avait des lois sur la manière dont ils devaient vivre ensemble. Ces peuples étaient les plus belliqueux des pays occidentaux. Allant de Balk et de la source de l'Oxus jusqu'au fleuve Sirr, et vers la source du sleuve Sirr, il y avait des petits états soumis à des princes turcs. Presque tous les autres peuples entre les fleuves Silion et Oxus et le long de l'Oxus au sud jusques vers son embouchure, étaient soumis à des princes qui étaient d'une famille dont le titre ou le nom était Tchao-ou, et le surnom Ouen; deux cents ans ou environ avant J.-C., les princes Ouen étaient établis entre le Chen-sy de la Chine, le pays de Ko-ko-nor, et les pays voisins des pays d'Yrghen, Turphan et Ha-mi. Ces peuples étaient appelés Ta-yue-chi. Vers le temps dont je parle ces peuples furent souvent battus - et maltraités par les Hiong-nou ou Huns du nord de la Chine en Tartarie. Les chefs des peuples Ta-yuc-chi avec leurs sujets transmigrèrent dans les pays voisins de la source de l'Oxus; ils se rendirent maîtres de plusieurs pays au nord des Indes et d'autres le long du Piou (2) et dans la Transoxane; ils firent un accommodement avec des princes du pays qui étaient sans doute les Parthes. Ils allèrent ensuite dans presque tous les pays de la Transoxane; il s'y firent estimer, passèrent le fleuve

Les ly marqués ne sont pas toujours

de la même grandeur, et on ne saurait conclure des situations parfaitement justes.

<sup>(1)</sup> On parle d'une grande ville appelée Pa-thien, c'est peut-être la ville de Badaschan, peut-être aussi quelque ville à l'est de Balk; celle dont on parle était à 15 on 16 lieues du fleuve Oxus, à 15 ou 1600 l) de Samarcande vers l'est.

<sup>(2)</sup> Le mot Pion est vraisemblablement une fante. Il nous parait trèspropable que l'auteur avait écrit Sirr ou Silion. (Note des Féditeurs.)

Sihon, subjuguèrent les pays où sont Schasch et Taras, et le grand pays Yen-tsay jusques vers le sleuve Volga. Les Hiong-nou ou Huns ennemis irreconciliables des peuples Ta-vue-chi les incommodèrent beaucoup, ils furent aussi fort harcelés par les Tartares Ou-sun qui occupaient les pays subjugués depuis par les Turcs occidentaux. Les Ta-yue-chi furent encore en guerre dans la suite avec les Tartares Jeou-gen; enfin, les peuples occidentaux leur enlevèrent les pays de Pa-han-na et de Che; les Tu-yue-chi s'allièrent avec les Turcs occidentaux et leur payaient tribut. Depuis la dynastie des Han avant et après J.-C., les princes Ta-yue-chi recherchèrent l'amitié et la protection des empereurs chinois, et a fitemps de la dynastie Tang, ils faisaient encore de mêrfe. Tous ces princes Ta-yue-chi, Ouch ou Tchao-ou reconnaissaient pour chefs de leur famille le roi de Kang, dont la ville royale paraît avoir été entre Samarcande et la ville de Khogende. L'astronome Hing-vun-lou suppose que, dans la ville et la cour de Kang, on faisait un grand fonds sur les livres classiques de Yu-sse. Cet astronome ne traise pas Yu-sse de royaume; il dit que ces livres classiques de Yu-sse sont la règle des Po-lo-men. Par ce mot on entend ordinairement à la Chine les Brachmanes, et généralement les bonzes adorateurs de To dans les Indes. L'auteur d'un recueil de divers traités d'astrônomie . cha onologie, astrologie, composé du temps de Kanghi, dit, avec Hing-yun-lou que la méthode du Po, du Kohoon, du Fi-fon, du Ki, vient de Yu-sse, et celui-ci traite Yu-sse de royaume. Au pays de Kang, du temps de la dynastic Tang, on dit qu'on honorait Fo, qu'on honorait l'Esprit du ciel, et qu'il y avait aussi des Ghèbres. L'an 713

de J.-C. l'histoire parle d'un roi de Kang qui, après avoir été entièrement défait par l'armée du Kalife, demanda du secours à l'empereur Yuen-tsong. Cela indique assez ° clairement ce que l'histoire des Kalifes rapporte du Kalife Valid et de son général Catbah qui prit plusieurs pays dans la Transoxane, et en particulier Samarcande, et désit l'armée d'un prince ture qui venait au secours de cette ville. Samarcande dépendait d'un prince de la famille du roi de Kang, et les temps rapportés par l'histoire chinoise se rapportent bien avec le temps de l'action de Ca/bah, et celus du règne du Kalife Velid. Samarcando était nommée Ki-pin en chinois, et les ambassadeurs envoyés far Hong-ou, fondateur de la dynastie passée Ming, au roi Tamer-lan, étant à Samarcande, et ayant bien examiné le days, conclurent que ce que les Mahométans appelaiezt Samarcande était autrefois nommé Ki-pin dans Les histoires chinoises; les géographies de la dynastic passée et de la dynastie régnante marquent nettement co rapport. L'histoire des Tuag parle de la porte de fer vers le sud de Ki-pin. A l'année 6 42 de J.-C., cette histoire dit que le prince de Ki-pin, qui régnait a'ors, était le douzième successeur du premier prince de la famille Tchaoou qui régna à Samarcande, et en fit un état séparé.

L'état de Gan (1) était à l'est des pays de Bochara et Samarcande; cet état allait jusqu'au rivage boréal du fleuve Owns. Le prince du pays envoya un ambassadeur à Tay-isong, deuxième empereur de Tang; cet étranger dit que sou maître était descendant à la vingt-deuxième génération, du premier prince de Gan, de la famille Tchao-

<sup>(</sup>i) Le prince ou roi de ce pays était de la race des princes Tapne-chi, aussibien que le prince du pays de Ho.

ou. Le prince du pays appelé Gan(1) oriental, au nord de Samarcande, se disait le dixième descendant du prince Tchao-ou qui fut le premier prince de ce petit état. Au temps de l'empereur Kao-tsou, fondateur de la dynastie Tang, le prince de Tsao, au nord de Samarcande, se servait dans ses cérémonies aux temples, des vases d'or qu'il disait avoir été donnés à ses ancetres par les empereurs de la dynastie chinoise Han. Ce prince de Tsao était aussi de la famille Tchao-ou. Le prince du pays de Ho à l'ouest du pays de Tsao, avait des salles où étaient les portraits des anciens empereurs de la Chine, ceux des rois principaux Turcs et Indiens, (2) et ceux des jois de Perse et des rois de Grèce, ou peut-être des embereurs romains. Le prince de Ho en temps réglés faisai! des cérémonies à l'honneur de ces princes. Dans tous les pays soumis aux princes Tchao-ou, on cultivait les schences et les arts; il y avait des manufactures, et on y saisait grand commerce avec les pays étrangers.

9° Les troupes du roi du Thibet, jointes à celles du Kalife, avaient chassé de ses états le roi du pays de Pa-han-na, et y avaient mis un autre prince. Le roi détrôné se refugia dans le Gan-sy pour demander du secours aux gouverneurs chinois qui y commandaient. Les Chinois, après avoir tenu conseil résolurent en 715 de secourir le

le pays de Mou; le prince de ce pays était aussi de la samille Ta-yue-chi.

<sup>(1)</sup> Le pays de Sse ou Che vers le sud de Samarcande avait pour prince ou roi un prince de la race des princes Tajue chi. C'est dans le pays de Sse qu'était la porte de fer , nom d'un petit pays où il y avait une grande et puissante ville.

A l'ouest de Gan et du fleuve Oxus, était

<sup>(2)</sup> Le texte dit Po-lo-men, saus mettre le mot Roi ou Prince, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'étaient des portraits de quelques brachmanes; il me paraît que c'étaient d'anciens rois des Indes.

roi détrôné de Pa-han-na. Tchang-hiao-song, (1) dans l'année 715, à la tete de dix mille Chinois et des troupes tartares, partit de Ku-tse pour l'occident, et mit à contribution plus de cent villes. Les princes de Kang et de Samarcande (Ki-pin), le prince des Mahométans et ceux de huit états, lui envoyèrent des députés. A la onzième lune, la meme année 715, il retablit sur le trône le roi détrôné de Pa-han-na, chassa l'usurpateur, et revint triomphant à Ka-tse.

#### NOTES.

1º Il est clair que l'incursion du général chinois en 715 est en représ illes, 1º de la guerre faite au roi de Pa-han-na qui était protégé par l'empereur de la Chine et son proche parent ayant épousé une princesse chinoise; 2º des incursions des troupes du Kalife Valid dans la Transoxane, sur les terres des princes de la famille Tchao-ou.

Après la décadence du royaume du Thibet, la ruine presqu'entière des Turcs occidentaux, et l'abandon que les empereurs chinois firent des pays de *Turphan* et *Gan sy*, Thistoire de la dynastie *Tang* ne dit presque rien des pays occidentaux du *Gan-sy*, de la Transoxane et autres.

5° Outre ce que j'ai dit des peuples occidentaux, je pourrais encore en dire davantage; c'est un sujet qu'on pourra traiter à part dans une autre occasion.

(1) C'était un général chinois.

# TABLE

### DES EMPEREURS DE LA GRANDE DYNASTIE TANG.

|              |                                              | Durée<br>du règue. | Années<br>après J. C. |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.           | Kao-Tsou, nommé Ly-yuen                      | 8 anné <b>cs.</b>  | 618                   |
| 2.           | Tay-tsong, nommé $I_{ij}$ -chi-min           | 23                 | 626                   |
| 3.           | KAO-TSONG                                    | 35                 | 649                   |
| 4.           | Tchong-tsong                                 | 26                 | 684                   |
| 5.           | Jout-Tsong                                   | 2                  | 710                   |
| 6.           | HIUEN-TSONG                                  | 44                 | 712 .                 |
| 7.           | Sou-tsong                                    | 6 .                | fi756                 |
| 8.           | TAY-TSONG                                    | 17                 | 762                   |
| 9.           | TE-TSONG                                     | 26                 | 73.9                  |
| 10.          | Chun-tsong                                   | 6 mois.            | 803                   |
| 11.          | HIEN-TSONG                                   | τ5 années.         | 805                   |
| 12.          | Mov-Tsong                                    | 4                  | 820                   |
| ı 3.         | King-Tsong                                   | 3                  | 824                   |
| 14.          | OUEN-TSONG                                   | $\epsilon_1$       | 827                   |
| ı 5.         | Ou-Tsong                                     | б                  | 840                   |
| 16.          | SUEN-TSONG                                   | т3                 | 846                   |
| 17.          | Y-TSONG                                      | T.4                | 859                   |
| ı 8 <b>.</b> | HI-TSONG                                     | 15                 | 873                   |
| 19.          | TcnA -TsoNG                                  | 17                 | 888                   |
| 20.          | TCHAO-SUEN-TI                                | 2                  | 905                   |
|              | détrôné en 907 par Tay-tsou, fondateur de la |                    |                       |
|              |                                              |                    |                       |

dynastie des Leang postérieurs.

# TRAITÉ

DE LA

# CHRONOLOGIE CHINOISE,

DIVISÉ EN TROIS PARTIES;

COMPOSÉ

PAR LE PÈRE GAUBIL, MISSIONNAIRE A LA CHINE;

ET PUBLIÉ

POUR SER VIR DE SUITE AUX MÉMOIRES CONCERNANT LES CHINOIS,

PAR M. SILVESTRE DE SACY.



# A PARIS,

Chez TREUTTEL et WÜRTZ Libraires, ancien hôtel de Lauraguais, rue de Lille, nº 17;

Et à STRASBOURG, même maison de Commerce.

M. DCCC. XIV.

# AVIS DE L'ÉDITEUR.

Dans l'avertissement que nous avons mis à la tête du scizième volume des Mémoires concernant les Chinois, nous avons annoncé le Traité de la chronologie chinoise du P. Gaubil que nous publions aujourd'hui, et nous avons rendu compte des ci/constances qui nous ont engagés à nous charger d'en diriger l'impression, sur l'invitation de Mile comte Laplace. Le manuscrit, qui est ume copie de celui du P. Gaubil, nous paraît avoir été écrit à la Chine. Il se termine par ces mots : A Peking, ce 27 septembre 1749. On lit sur la feuille qui l'enveloppe: Copie du Traité de chronologie du P. Gaubil, divisé en trois parties, envoyé à M. Freret en novembre 1749, dont j'ai remis l'original à M. de Bougainville. Le P. Bertier en a reçuun second exemplaire, écrit de la main du P. Gaubil. Cette copie appartient au bureau des longitudes; elle a fait autrefois partie du dépôt des cartes, plans et journaux de la Marine. Elle est faite avec plus de soin et d'intelligence que celle de l'Abrégé de l'histoire chinoise de la grande dynastie Tang, dont nous avons fait usage pour publier la suite de cet Abrégé qui forme le tome seizième des Mémoires. Toutesois elle n'est pas exempte de fautes. Nous avons corrigé celles qui étaient évidentes et de peu d'importance; il en est d'autres dont nous avons indiqué la rectification en note.

Le lecteur reconnaîtra dans ce Traité l'esprit sage du P. Gaubil et sa critique modeste et réservée. On lira avec plaisir le jugement que ce missionnaire, qui asi bien connu la Chine, porte des livres qui servent de fondement à l'histoire de cet empire. La discussion des époques fondamentales de la chronologie chinoise n'inspirera pas moins d'intérêt. Nous croyons que ce Traité manquait à la littérature chinoise de l'Europe, et que tous les hommes éclairés nous sauront gré d'avoir concouru à leur en procurer la jouissance.

Nous avons joint à ce Traité une lettre du même missionnaire qui, sans contenir rien que l'on ne pût déjà trouver ailleurs, nous a paru cependant mériter d'être conservée, et former une suite naturelle du Traité de chronologie.

Le P. Gaubil a placé à la tête de ce Traité une préface, accompagnée de quelques tables des cycles chinois et des constellations, et suivie d'un petit nombre d'observations détachées, qui ne paraissent pas tout à fait à leur place. Nous donnons le tout tel qu'il se trouve dans le manuscrit, à l'exception des caractères chinois des noms des constellations. Nous n'avons voulu ni supprimer ces'tables et ces observations, ni en changer la disposition.

Peut-être le dépôt qui nous a fourni l'Abrégé de l'histoire de la dynastie Tang et le Traité de la chronologie chinoise, pourrait-il encore offrir quelques autres morceaux dont la publication ne serait point désagréable aux savans. Nous avons cru devoir aujourd'hui nous borner à ces deux ouvrages: le succès qu'ils auront nous fera connaître, si nous devons nous livrer au travail qu'exigerait le dépouillement des porte-feuilles relatifs à la Chine.

Nous ne terminerons point cet avertissement sans instruire les lecteurs que nous avons été aidés dans la publication de ce Traité par M. Abel de Rémusat, dont le concours nous à été fort utile. C'est avec plaisir que nous lui en témoignons notre reconnaissance.

Paris, 16 janvier 1814.

# AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR.

JE divise ce Traité en trois parties. Dans la première partie, je prends d'un Abrégé de l'histoire chinoise les règnes et les années des règnes, depuis le commencement de l'histoire jusqu'à l'année 206 avant J.-C. J'ajoute quelques remarques pour mieux faire connaître cette partie de l'histoire.

Dans la seconde partie je rapporte le sentiment des auteurs chinois sur la chronologie contenue dans cet Abrégé, et je donne une courte notice des livres de ces auteurs chinois.

Dans la troisième partie je propose mes vues sur la chronologie chinoise, et j'en examine les époques. On verra dans cette troisième partie, pourquoi je m'arrête à l'année 206 avant J.-C.

L'Abrégé dont je prends les règnes et les années des règnes sut sait sur la sin de la dynastie passée. Il a pour titre Tse-tchi-kang-kien-ta-tsuen. Cet Abrégé commence les temps historiques au règne de Fou-hi; il ne compte pas sur les règnes de Soui-gin et de Yeou-tchao avant Fou-hi: il les regarde comme donteux. Il raporte les temps des trois Hoang et de Pan-kou comme fabuleux et mythologiques. L'Abrégé finit par la dernière année de la dynastie Yuen ou des Tartares mogols (1368 de J.-C.), qui fut aussi la 1<sup>re</sup> année de la dynastie Ming.

# AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR. CYCLE DE 60 ANS AVANT J.-C.

| Kia       | Y          | Ping   | Ting    | Vou    | Ki           | Keng   | Sin          | Gin    | Kouey   |
|-----------|------------|--------|---------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| tse.      | tcheou.    | yn.    | mao.    | tchin. | sse.         | ou.    | oucy.        | chin.  | yeou.   |
| 3477      | 3476       | 3475   | 3474    | 3473   | . 3472       | 3471   | <b>3</b> 470 | 3469   | 3468    |
| Kia       | Y          | Piug   | Ting    | Vou    | Ki           | Keng   | Sin          | Gin    | Koncy   |
| su.       | hay.       | tse.   | tcheou. | yn.    | mao.         | tchin. | sse.         | ou.    | oucy.   |
| 3467      | 3466       | 3465   | 3464    | 3463   | 3462         | 3461   | 3460         | 3459   | 3458    |
| Kia       | Y          | Ping   | Ting    | Vou    | Ki           | Keng   | Sin          | Gin    | Koucy   |
| chin.     | ycou.      | su.    | hay.    | tsc.   | tcheou.      | уn.    | mao.         | tchin. | sse.    |
| 3457      | 3456       | 3455   | 3454    | 3453   | 3452         | 3451   | 3450         | 3449   | 3448    |
| Kia       | Y          | Fing   | Ting    | Vou    | Ki           | Keng   | Siu          | Gin    | Koncy   |
| ou.       | ouey.      | chin.  | yeou.   | su.    | hay.         | tse.   | tchcou.      | yn.    | mao.    |
| 3447      | 3446       | 3445   | 3444    | 3443   | 3442         | 3441   | 3440         | 3439   | 3438    |
| Kia       | <b>Y</b> . | Ping   | Ting    | Vou    | Ki           | Keng   | Sin          | Gin    | Koney   |
| tchin.    | ssc.       | ou.    | ouey.   | chin.  | ycon.        | su.    | hay.         | tsc.   | tcheou. |
| $343_{7}$ | 3436       | 3435   | 3434    | 3433   | <b>3</b> 432 | 3431   | 3430         | 3429   | 3428    |
| Kia       | Y          | Ping   | Ting    | Vou    | Ki           | Keng   | Sin          | Gin    | Koney   |
| yn.       | mao.       | tchin. | ssc.    | ou.    | oucy.        | chin.  | ycou.        | 511.   | hay.    |
| 3427      | 3426       | 3425   | 3424    | 3423   | 3422         | 3421   | 3420         | 3419   | 3418    |

# Première année des Cycles de 60 ans avant J.-C.

| Avan             | ι JC.            |              |      |                 | Dans la tr                                      | partie on verra ca                     |
|------------------|------------------|--------------|------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4317             | 3417             | 2517         | 1617 | 717             | quoi consiste l'usage<br>et de 60 jours pour la | du cycle de 60 années<br>vehronologie. |
| 4257             | 3357             | 2457         | 1557 | 657             | Le cycle de Co an                               | s a 10 caracteres ap-                  |
| 4197             | 3297             | 2397         | 1497 | 597             | pelés kan, et 12 car                            | actères appelés <i>tchi.</i>           |
| 4137             | 3237             | <b>2</b> 337 | 1437 | 53 <sub>7</sub> | 10 kan.                                         | 12 tchi.                               |
| 4077             | 3177             | 2277         | 1377 | 477             |                                                 | •                                      |
| 4017             | 3117             | 2217         | 1317 | 417             | Kia.                                            | Tse.<br>Telicon.                       |
| 395 <sub>7</sub> | 3057             | 2157         | 1257 | 357             | Y.<br>Ping.                                     | Yn.                                    |
| 3897             | <sup>2</sup> 997 | 2097         | 1197 | <sup>2</sup> 97 | Ting.                                           | Mao.                                   |
| 3837             | <b>2</b> 937     | 2037         | 1137 | 237             | Vou.<br>Ki.                                     | Tchin,<br>Ssc.                         |
| 3777             | 2877             | 1977         | 1077 | 177             | Keng.                                           | Ou.                                    |
| 3717             | 281 <i>7</i>     | 1917         | 1017 | 117             | Sin.<br>Gin.                                    | Ouey.<br>Chin.                         |
| 3657             | 2757             | 1857         | 957  | 57              | Kouey.                                          | Ycou.                                  |
| 3597             | 2697             | 1797         | 897  |                 |                                                 | Su.<br>Hay.                            |
| 3537             | 2637             | 1737         | 837  |                 | Ces dix kan ont                                 | Les douze telet                        |
| ·3477            | 2577             | 1677         | 777  |                 | été autrefois un cy-<br>cle de 10 iours.        | font aussi un cycle<br>de 42 cns.      |

## Les 28 Constellations chinoises.

| ÉTERDUE ÉQUATORIZMNI   | COMMENC. DES CONSTELLAT          | LATITUDES.                      |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| des 28 constellations. | 1700 de JC.                      |                                 |
| 1 Kio                  |                                  |                                 |
| 2 Kang 9               | Scorpius. 0.1941                 | 25558Boré.                      |
| 3 Ti                   |                                  | o2152B.                         |
| 4 Fang 6               | 284458                           | · 5 26 42 A.                    |
| 5 Sin 5                | Arcitens. 33548                  | 35810 <b>A</b> .                |
| 6 Ouey (1)18           | ii 5 o                           | 1450 oA.'                       |
| 7 Ki                   | 27 418                           | $6 \dots 56 \dots 3_7 \dots A.$ |
| 8 Teou26               | Caper 55948                      | $3 \dots 54 \dots 23 \dots A.$  |
| 9 Nicou 8              | 295148                           | 437 2B.                         |
| 10 Nu12                | Aquarius. 73430                  | 8 15 B.                         |
| 11 Hiu10               | <del>191317</del>                | 83820B.                         |
| 12 Ouey7               | 291113                           | 103940B.                        |
| 13 Che16               | Pisces 19 17 3                   | 192458B.                        |
| 14 Pi 9                | Aries 45713                      | 123630B.                        |
| 15 Koucy16             | ———ı63r o                        | 174820B.                        |
| 16 Leou12              | 294613                           | 83835B.                         |
| 17 Ouey14              | Taurus124736                     | 11 829 B.                       |
| 18 Mac                 | <del>2547</del> 8                | 4 113B.                         |
| 19 Pi 16               | Gemini. 4.1459                   | 23621A.                         |
| 20 Tsc 2               | ———1935 <b></b> .3o              | 132540A.                        |
| 21 Tsan 9              | 18 943                           | 2336 oA.                        |
| 22 Tsing33             | Cancer 1 4 50                    | o' 53 30 <b>A.</b>              |
| 23 Kouey 4             | Leo 13151                        | o48 8A.                         |
| 24 Lieou 15            | ——— 6 73o                        | 1227 oA.                        |
| 25 Sing 7              | <b></b> 23 <i>6</i> 23           | 222520A.                        |
| 26 Tchang18            | Virgo 130 o                      | 2612 oA.                        |
| 27 Y18                 | 1933 o                           | 2241 oA                         |
| 28 Tchin               | Libra 6350                       | 1425 oA.                        |
| ,                      | L'équateur est divisé en 565° ½. | •                               |

# Les noms des ving-huit constellations sont dans le

(1) Les noms des sixième, douxième et dix-septième constellations s'écrivent en chinois par des caractères différens. Il en est de même des noms des quatorzième et dix-neuvième, et de ceux des quinzième et vingt-troisième constellations. (Note de l'éditeur.)

livre de Lu-pou-ouey dont je parle dans la deuxième partie: c'est le plus ancien catalogue qui subsiste en entier. Dans le Chou-king, le Chi-king, le Tchun-tsicou, le Tso-tchouen et autres anciens livres, on voit les noms de quelques constellations, mais le catalogue entier n'y est pas.

L'étendue équatorienne des vingt-huit constellations est prise de l'astronomie chinoise plus de cent ans avant J.-C.: c'est la plus ancienne étendue qu'on ait. Depuis ce temps-là on a fait d'autres catalogues pour l'équateur et le zodiaque; mais dans ce traité de chronologie on n'a besoin que de l'étendue équatorienne marquée ici.

La famille de l'empereur *Tsin-chi-hoang* régnait dans le *Chen-sy*, tandis qu'une autre famille *Tsin* régnait dans le *Chan-sy*. Celle du *Chan-sy* est écrite dans ce traité *Tcin*; celle du *Chen-sy* est écrite *Tsin*. Les caractères chinois de ces deux familles sont dissérens.

J'ai écrit Ven-vang, il est mieux d'écrire Ouen-ouang; de même pour les empereurs de Tcheou, j'ai toujours écrit Vou-vang, Tching-vang, etc.; au lieu de Vang, il est mieux d'écrire Ouang.

Plusieurs livres européens parlent des flottes envoyées par Tsin-chi-hoang au Bengale et aux Indes, de même au Japon. Pour le Bengale et les Indes, il n'y a rien dans l'histoire qui puisse donner lieu de croire que du temps de Tsin-chi-hoang des flottes chinoises y aient été envoyées. On put alors aller par terre du Yun-nan sur les frontières des Indes; de même par le Tonquin on put aller dans quelques terres au sud de ce royaume. Il peut se faire que quelques barques du temps de Tsin-chi-hoang allaient de Canton au Tonquin et en Cochinchine, mais on ne voit pas de vestiges de flottes envoyées aux Indes.

Pour les flottes envoyées au Japon, tout se réduit aux barques envoyées pour aller aux îles des Esprits, mais on ne dit pas quelles sont ces îles.

Quand Alexandre le Grand fut dans la Bactriane et aux Indes, il put aisément avoir quelque connaissance de la Chine; quelques officiers ou autres de sa suite auraient pualler au Yun-nun, au Sse-tchouen, au Chen-sy; mais il n'est nullement probable qu'un corps d'armée ait été envoyé à la Chine par Alexandre, il est encore moins probable qu'il y soit venu lui-même avec l'armée. De son temps, dans le Khorasan et les pays de Samarcande et de Bokhara, il y avait des marchands qui faisaient le commerce de plusieurs marchandises de la Chine; du moins cela est très-probable.

En Europe, il est aujourd'hui très-facile d'avoir une carte de la Chine; j'ai cru qu'il était inutile d'en mettre une dans ce traité.

17e Année du règne avant J. . C.

## CATALOGUE DES PRINCES DE TSIN

### Pour la troisième Partie.

| Tsin-yng (1).           | ans. | (1) C'est le premier prince du pays de Tsin :                                                         |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 857 Tsin-heou règne     | 10   | l'histoire de Tsin n'a pas marqué les années de son<br>régne Hiao-vang, empereur de la dynastie de    |
| 847 Kong-pe             | 3    | Tcheou, érigea en principauté tributaire le pays de                                                   |
| 844 Tsin-tchong (2)     | . 23 | Tsin (dans le territoire de Kong-tchang-fou du                                                        |
| 821 Tchoang-kong        | 44   | Chen-sy.) L'empereur donna cette principanté à<br>Fey-tse et lui donna le surnom de Fng. on l'ap-     |
| 777 Siang-kong (3)      | 12   | pela Tsin-yng.                                                                                        |
| 765 Ven-kong            |      | (2) Les Tartares profitant des troubles de la cour                                                    |
| 715 Ning-kong (4)       |      | de Li-vang chasserent Tsin-tchong d son étal à                                                        |
| 703 Tchou-tse           |      | la troisième année de son règne. L'empereur Suen-<br>vang étant monté sur le trône, le rétablit. A la |
| 697 Vou-kong            | •    | di de Su                                                                                              |
| 6 <sub>77</sub> Te-kong |      | JC., il tut tué dans un combat contre les Tartares.                                                   |
| 675 Suen-kong           | 1    | (3) A la septième année du règne de Stang-Kong,                                                       |
| 663 Tching-kong         |      | Pempereur From vang fut the par les Tartares. L'empereur Ping-vang fit Si kong Régulo                 |
| 659 Mou-kong (5)        |      | (4) A la quatrième année du règne de Ning-Kong,                                                       |
| 620 Kang-kong           | _    | Yn-kong, prince de Lou, fut tué : c'était la onzième                                                  |
| 608 Kong-kong           |      | année de son règne.                                                                                   |
| 603 Hoan-kong           |      | (5) La trante-sixième année du règne de Mou-<br>kong repond à la troisième année de Fen-kong,         |
| 576 King-kong           |      | prince de Lou. Cerce troisien cannée est démontrée                                                    |
| 536 Gai-kong            | •    | par les éclipses être l'arnée 60 f avent JC.                                                          |
|                         |      | (6) A la douzième année d. Tao-kong on rap-<br>porte la mort de Confu- us : cette année est démon-    |
| 500 Hoey-kong           |      | trée être l'année 470 avant 35-C.                                                                     |
| 490 Tao-kong (6)        |      | 7) Ling-kons, ne régna que dix ans. Le nombre                                                         |
| 476 Li-kong             |      | treize du livre esse un a pris les règnes est fautil                                                  |
| 442 Tsae-kong           |      | est aussi com: la première année du regne de                                                          |
| 428 Hoay-kong           |      | Kien-kong.                                                                                            |
| 424 Ling-kong (7)       |      | (8 La deu ame année de Tehou - tse est auso-                                                          |
| 415 Kien-kong           |      | comptée la première année du régue de Hien-hon.                                                       |
| 399 Hoey-kong           |      |                                                                                                       |
| 386 Tehou-tse (8)       |      |                                                                                                       |
| 385 Hien-kong           |      |                                                                                                       |
| 361 Hiao-kong           |      |                                                                                                       |
| 337 Hoey-vang           | . 27 |                                                                                                       |

| 310 Vou-vang 4                 | (9) Ven ouang ne regna que quelques jours.              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 306 Tchao-siang-vang 56        | Son année est marquée aus i la première année du        |
| 250 Ven-vang (9) 1             | règne de Tchoung siang-vang.                            |
| 256 Tchoang siang-vang (10). 4 | (10) A la troisième année de son règne il est empereur. |
| 246 Fsin-chi-hoang37           | (11) La troisième année de Eul-chi est l'an 207         |
| 200 Eur-chi (11)               |                                                         |

# TRAITÉ

# DE LA CHRONOLOGIE CHINOISE.

## PREMIÈRE PARTIE.

# CHRONIQUE DES TROIS HOANG ( 5 Augustes ).

C'est une ancienne tradition que le premier qui gouverna le monde, fut Pan-kou: on l'appela aussi Hoen-tun (1). Il fut formé dans un vide immense. On ne sait pas son origine. Il savait parfaitement ce qui regarde le ciel et la terre, et les deux principes de la matière en mouvement et de la matière en repos. Il dirigea les diverses formations. C'est le premier qui a gouverné le ciel, la terre, les hommes. (On peut donner ce sens : C'est le premier qui traita comme souverain les affaires qui regardent le ciel, la terre et les hommes.)

### TIEN-HOANG.

Tien-hoang (2), fut le titre de treize personnes (3) qui furent les successeurs de Pan-kou. Leur titre est aussi l'Esprit du ciel. Le cycle de 60 années fut fait dans ce temps-là. Ce cycle a 10 kan et 12 tchi (4). C'est pour désigner le lieu de chaque année dans la période de 60. On régla les devoirs du souverain et du sujet, on établit

<sup>(1)</sup> Calios.

<sup>(3)</sup> C'etaient treize scères.

<sup>(2)</sup> Tien, ciel; Hoang, Auguste.

<sup>(4)</sup> Voyez le Cycle.

des mandarins, on fit des sceaux pour les contrats, on forma des caractères pour avoir communication avec ceux qui gouvernaient dans les huit départemens, on fit des figures et des représentations. Les hommes étaient en paix et sincères, il n'y avait nul dérangement dans les saisons. Les treize *Tien-hoang* régnèrent 18,000 ans.

#### NOTES.

1º Je traduis par matière en repos, le caractère Yn, et par matière en mouvement, le caractère Yang. Ces deux caractères Yn, Yang, soit dans le moral, soit dans le physique, sont fort en usage dans les livres chinois, et ont le sens de matière en mouvement et matière en repos, de fort, faible, clair, obscur, grand, petit, supérieur, inférieur; enfin ce qui est susceptible du plus ou du moins, s'exprime souvent par Yn et Yang. Le plus est Yang, le moins est Yn.

2º Plusieurs Chinois croient que Pan-kou est le premier homme, que le jour de sa naissance est le 16º jour de la 10º lune, et que son tombeau est dans les provinces méridionales de l'Empire. Selon d'autres, Pan-kou est un Esprit.

### TI-II OANG.

Onze frères, du titre de Ti-hoang (1), régnèrent après les princes Tien-hoang. On nomme aussi ces onze frères Esprits de la terre. Ils surent profiter des connaissances qu'ils avaient, pour faire jouir les hommes des avantages du ciel et de la terre; tout fut dans l'ordre et en paix. On régla le cours du soleil, de la lune et des astres. On assigna les termes du jour et de la nuit. On détermina que trente jours feraient un mois, et que le solstice d'hiver serait dans la onzième lune. Le gouvernement des princes Ti-hoang fut de 18,000 ans.

<sup>(1)</sup> Ti, terre; Houng, auguste.

### GIN-IIOANG.

dèrent aux princes Ti-hoang. L'empire fut divisé en neuf parties, et chacun gouvernait dans une des neuf parties. L'abondance régnait partout, et il n'y avait nul désordre. Les neuf frères régnèrent 45,600 ans.

#### NOTES.

1º L'année de J. C. 1568 est la 1erc année du règne Hong-vou. C'est le titre des années du règne du fondateur de la dynastic Ming.

L'abrégé de l'histoire dit que depuis le commencement des Tienhoang, jusqu'à la 1<sup>ere</sup> année de Hong-vou, vou-chint (45° année du cycle de 60), on compte 86,496 ans.

2º Pour les dix espaces de temps ou chroniques de quelques auteurs, voyez la 3º partie.

5° Le caractère chinois tsay exprime talent, habileté, bonne qualité, propriété. Les trois tsay selon les lettrés chinois, sont le ciel, la terre, l'homme, ou, pour mieux dire, les trois tsay sont les propriétés essentielles au ciel, à la terre et à l'homme.

4° Les premiers habitans de la Chine sont bien près des temps de Noé et de ses enfans, ils ont eu d'anciennes traditions; mais dans la suite des temps elles ont été altérées. Dans ca qu'on rapporte de Pan-kou et des trois Hoang, il est facile de reconnaître des vestiges de quelque tradition de la création du monde et des temps avant le déluge.

•5° Du temps de Tsin-chi-hoang (2) on Brûla l'ancienne histoire. Cette histoire brûlée avait sans doute-bien des traditions portées à la Chine par ses premiers habitans. Indépendamment de la perte des livres brûlés, on sait que la littérature chinoise souss'it beaucoup dans les temps des guerres, entre le temps de Consucius et la dymastie Tsin avant J.-C. On sait encore qu'avant Consucius il y eut bien des troubles, des pillages et saccagemens de villes, même de

<sup>(1)</sup> Gin, homme; Hoang, auguste. (2) Voyez la dynastie de Tsin.

la cour. On sait encore que Confucius en revoyant les anciens livres, en retrancha bien des endroits comme peu prouvés et apocryphes. L'histoire de la création, de la vie des premiers patriarches, du déluge universel, et autres traits d'histoire parurent peut-être des faits incroyables à Confucius, et il les ôta des King comme fabuleux. Voilà les causes qui font que, dans les livres authentiques qui nous restent, on ne trouve pas autant de traditions qu'on souhaiterait sur les temps anciens.

6° Après le prince Gin-hoang, l'abrégé de l'histoire vient au

règne de Yeou-tchao comme étant assez bien prouvé.

# L'Empereur YEOU-TCHAO.

Yeou-tchao apprit aux Chinois la manière de construire des cabanes pour se mettre à couvert des bêtes féroces. Avant le temps de ce prince, on habitait dans. des cavernes. Du temps de Yeou-tchao, on buvait le sang des animaux; la chair crue, les herbes, feuilles et fruits sauvages, étaient la nourriture ordinaire.

## L'Empereur Sou 1-GIN.

Après Yeou-tchao les peuples furent gouvernés par Soui-gin. Il apprit aux hommes l'usage du feu, et la manière de cuire les viandes pour se nourrir. Il apprit aussi à faire le commerce; il établit des écoles pour excigner les principes de la religion. Il aimait à contempler les astres et à examiner les propriétés du bois, des métaux, de la terre, du feu, de l'eau. Il enseigna l'usage des nœuds de cordelettes, pour marquer et se ressouvenir des choses nécessaires.

#### NOTES.

• 1º On ne dit pas la durée des règnes de Yeou-tchao, et de Souigin.

- 2º Le caractère tchão exprime un nid d'oiseau sur les arbres; il exprime aussi hutte, cabane, case de bois. Yeou veut dire, il y a, il y cút, comme si on voulait dire: prince au temps duquel il y eut des cabanes de bois.
  - 3° Soui est un caractère qui désigne un instrument à faire du feu, gin veut dire homme.

### HISTOIRE DES CINQ TI.

## L'Empereur Fou-HI.

Ce prince naquit dans la province de Chan-sy. Sa cour fut dans le pays de Ho-nan. Sa mère s'appelait Hoa-su. Les peuples apprirent de lui l'art de la chasse et de la pêche, pour avoir de quoi vivre. Il entretenait des animaux, et en réservait pour des victimes à sacrifier à l'Esprit. (On peut aussi traduire, aux Esprits.) Il fut héritier du ciel et fut roi.

L'année kouey-yeou (1) fut la première année du règne de Fou-hi. Il trouva les figures dites Ho-tou Lo-chou, il fit les huit figures dites les 8 Koua. Les trois lignes de chaque Koua étant rangées et combinées en plusieurs manières, forment 64 Koua, chacun de six lignes, et le nombre de ces lignes est 384. A la place des nœuds de cordelettes, Fou-hi fit des caractères pour écrire et faire des conventions ou contrats. Il composa une méthode pour l'astronomie et il se servit du cycle de 60. Les mandarins avaient le titre de Dragon. Il établit pour les mariages des lois fixes, inconnues auparavant. Il fut l'auteur des noms et surnoms pour distinguer les familles et les personnes. Il fit faire des instrumens de musique. Il mourut après un règne de 115 ans.

<sup>(1) 10°</sup> année du cycle de Go.

#### NOTES.

- 1º L'année kouey-yeou est ici l'année 3468 avant J.-C. Par-là on voit que sur le temps de Fou-hi, l'auteur dont le père Martini a pris la chronologie, est dissérent de celui dont on prend ici les époques. Celui-ci dissère encore de plusieurs autres auteurs qui placent Fou-hi ou plus près ou plus loin de nos temps. Il n'y a rien de certain là-dessus.
- 2° Je ne prétends pas faire une histoire chinoise, ni traduire quelqu'une de celles qu'on voit imprimées en chinois. Je ne prends que ce qui est nécessaire pour faire connaître la chronologie. Je ne dis rien des figures Ho-tou Lo-chou, on les voit dans beaucoup de livres imprénés en Europe, de même que les Koua.

# Nu-ouA, Impératrice.

Après la mort de Fou-hi, sa sœur Nu-oua gouverna l'empire. La première année du règne fut vou-tchin (1). Kong-kong, mauvais prince, causa du désordre. Il fut cause d'un déluge qui faillit à perdre l'empire. Nu-oua remédia aux maux du déluge et fit mourir Kong-kong. Cette princesse régna 130 ans. Elle avait fort aidé son frère dans le gouvernement.

#### NOTES.

- 1° 'Nu signisse semme. Oua paraît ici n'être qu'un son qui n'a point de signissication.
- 2º Ce déluge dont il est ici parlé, est rapporté fort diversement dans les divers auteurs qui ont entièrement déliguré la tradition du déluge de Noé et que les lettrés chinois traitent de fabuleux. Il y en a qui disent (2) que les colonnes du ciel étant ébranlées, l'eau qui tomba du ciel causa un déluge. Nu-oua avec une pierre de diverses couleurs remit le ciel en bon état, et arrêta les effets du
  - (1) 5555 ans avant J. C.

Kong-kong long-temps après le règne de

(2) Quelques historieus placent

la princesse Nu-oua.

déluge. D'autres disent que Kong-kong brouilla tout et causa du désordre dans les mœurs; Nu-oua remédia aux désordres, et sit observer les règles du ciel pour la pratique de la vertu. C'est, disent-ils, en ce sens que Nu-oua répara le Ciel. Selon d'autres Kong-kong était surintendant des caux, et à cause de sa négligence à faire les ouvrages, il y eut des rivieres qui rompirent les digues, et une grande inondation survint. Ensin, il y à une ancienne tradition qui rapporte que Nu-oua est le nom d'un Esprit; que dans le temps qu'il n'y avait pas encore d'hommes, Nu-oua avec une corde prit d'un marais de la terre jaune, et que c'est de-là que le premier homme vint au monde. Il peut se faire que Nu-oua désigne la tradition ancienne sur Ève. Nu, semme; oua serait Eva ou Ghe-oua; mais je ne veux pas m'arrêter à ces sortes de conjectures.

3º Plusieurs ont mis après Nu-oua le nom du règne de quatorze princes; l'abrégé de l'histoire dont je prends la suite des règnes, suit le sentiment de ceux ui disent que ces quatorze princes étaient contemporains de Fou-hi et étaient des princes tributaires.

# • L'Empereur Yen-T1, ou Chin-nonc.

La cour de ce prince sut dans le 'Ho-nan; il la transporta ensuite dans le Chan-tong. La première année de son règne sut kouey-ouey (3218 avant J. C.). Les Chinois apprirent de lui l'art de labourer la terre, semer et recueillir toute sorte de grains. Il était médecin, et sit des livres sur l'usage des plantes pour les remèdes. Il y eut de-son temps des marchés où l'on faisait le commerce à midi. On sit de la toile. Il régna 140 ans. Il eut sept successeurs qui régnèrent en tout 380 ans. Le dernier s'appelait Yu-ouang.

KOTES.

1. Le caractère Chin exprime esprit, intelligence; nong veut dire labourer, labourage.

- 2. L'auteur de l'abrégé de l'histoire cite des textes pour faire voir le ridicule des fables débitées par ceux qui donnent des figures ridicules à Fou-hi, Chin-nong, etc., qui disent par exemple, que Fou-hi avait le corps d'un serpent, et que Chin-nong avait la tête d'un bœuf.
- 3. Quand je parle de Chan-sy, Ho-nan, Chan-tong, etc., il faut entendre que ces pays, ainsi appelés aujourd'hui, répondent aux pays dont parle l'histoire.

# L'Empereur Hoanc-TI.

A la 55° année du règne de Yu-ouang, dernier empereur de la famille de Chin-nong, un prince de sa maison, nommé Tchi-yeou, se révolta et causa de grands désordres. Il était cruel, avare, et accusé de magie. Les Régulos étaient divisés entr'eux, et l'empereur ne pouvant venir à bout de réduire Tchi-yeou, fut obligé de se retirer. Quelques Régulos se joignirent au prince Hien-yuen, qui avait un état dans le Ho-nan. Hien-yuen attaqua plusieurs fois Tchi-yeou, et par le moyen de la boussole il connut les routes que tenait Tchi-yeou, dont l'art magique avait causé des brouillards à la faveur desquels il voulait surprendre Hien-yuen. Tchi-yeou fut ensin pris et mis à mort; les Régulos élurent empereur Hien-yuen. Il eut le titre de Hoang-ti (1). La bataille où Tchi-yeou fut pris, sur dans le pays où est Yen-kin-tcheou du Pe-tche-ly.

L'année kouey-hay (2) fut la première du règne de Hoang-ti. Il sit des lois pour le gouvernement, établit des ministres, nomma des mandarins pour régler la forme des caractères chinois, et érigea le tribunal pour écrire l'histoire. Il sit saire des livres de médecine, d'astro-

<sup>(1)</sup> Hoang veut dire jaune; Ti veut (2) 2698 avant J.-C. Dire souverain.

nomie, et des instrumens pour observer les astres, avec des cartes célestes. Il sit mêttre en ordre le cycle de 60 (1). Dans la méthode pour l'astronomie, l'année kia-yn sut l'époque pour les années. L'époque des jours sut kia-tsc. Le jour ki-yeou sut le jour du solstice d'hiver et le premier jour de la lune. Il inventa le cycle de dix-neus ans pour le retour des conjonctions et oppositions, et pour l'intercalation. Il sit sondre des cloches, sit saire des barques, des voitures; il régla les poids et les mesures, le prix des denrées, et l'usage des métaux pour le commerce; il sit saire des instrumens de musique, sit nourrir des vers à soie, et on sit des étosses de soie. Il donna les principes de l'arithmétique et de la géométrie. Il sit saire des arcs, des slèches, des bières pour les morts.

Hoang-ti sit saire des maisons et des murailles pour le contour de certains endroits. Il institua des écoles pour l'instruction des jeunes gens, et édisia des temples pour honorer Chang-ti (2) et les Esprits. Il divisa l'empire en divers départemens, régla les divers grades des mandarins, leurs habits; il sit des habits royaux, le sceptre, la couronne, le trône et autres marques de la dignité royale. On le représente comme un législateur et sondateur d'un nouvel empire. Il régna 100 ans, et si on en croit les Chinois, il n'y a jamais eu de règne aussi glorieux et heureux que celui de Hoang-ti.

## NOTES.

r° Selon les Chinois, tous les empereurs, depuis Hoang-ti jusqu'à l'an 206 avant J. C., sont des descendans de l'empereur Hoang ti. 2° S'il est vrai que Hoang-tisoit l'auteur des caractères, ou si, de

<sup>(1)</sup> Voyez la 5º partie.

<sup>(2)</sup> Souverain seigneur.

son temps, les caractères chinois ont été inventés, on ne voit pas trop comment il a fait faire des livres d'astronomie, de médecine et autres qui supposent bien des connaissances acquises. On dira peut-être que cela suppose des connaissances acquises dans des pays différens de la Chine, et dans des langues différentes de la chinoise, c'est-àdire que Hoang-ti aurait fait traduire en chinois des livres écrits en langues étrangères. On peut dire encore que, selon beaucoup de Chinois, dès le temps de Fou-hi il y avait des caractères chinois et que Hoang-ti ne sit que leur donner une autre sorme.

3º Les sectateurs de Tao regardent Hoang-ti comme le chef de leur secte; ils disent que Hoang-ti n'est pas mort, et qu'il monta vivant au ciel.

4° On a vu que, sclon l'abrégé de l'histoire, avant Hoang-ti on avait le cycle de 60. C'est ce qu'on ne saurait bien déterminer au juste.

# L'Empereur Chao-hao, ou Kin-tien.

Chao-hao était fils de Hoang-ti. La première année de son règne fut kouey-mao (2598 avant J.-C.); il mourut après avoir régné 84 ans.

# L'Empereur Tchouen-hiu, ou Kao-Yang.

Kao-yang était fils du frère aîné de Chao-hao. L'année ting-mao fut la première de son règne (2514 avant J.-C.). Anciennement, dit l'histoire, il n'y avait ni fausse doctrine, ni culte superstitieux. Sous le faible gouvernement de Chao-hao, les neuf Li corrompirent les mœurs despeuples par leur mauvaise doctrine et leurs superstitions. On ne faisait nulle distinction des affaires des Esprits et de celles des hommes; des magiciens couraient de maison en maison, épouvantaient les hommes, et les cérémonies pour honorer les Esprits étaient mêlées de superstitions. Toute sorte de désastres et de malheurs affligèrent l'empire Chao-hao ne put pas remédier à tant de maux. Tchouen-hiu étant monté sur le trône, ordonna à un de ses fils et à un des fils de Chao-hao (1) de faire distinction des esprits et des hommes, et de ce qui regarde les affaires des uns et des autres. L'un fut chargé du soin du ciel, l'autre le fut de celui de la terre. On réussit, on coupa la communication du ciel avec la terre, les cérémonies de religion se firent dans l'ordre, le peuple fut instruit de ses devoirs, la tranquillité régna partout, et on fut délivré des malheurs publics.

L'empereur sit saire une méthode pour l'astronomie. Il régla que mong-tchun (2) serait la première lune de l'année. Il sit saire des instrumens pour observer les astres et vérisser les calculs. Dans cette année la nouvelle lune, et première de l'année, sut au li-tchun (3). Ce jour-là les cinq planètes se trouvèrent réunies dans yng-che (4). L'empereur divisa l'empire en neuf parties, et mourut après avoir régné 78 ans. Il sut enterré à Po-yang (près de Tong-tchang-fou du Chan-tong). Tchouen-hiu sut un grand prince.

#### NOTES.

<sup>1°</sup> Ce que sit Kuo-yang pour remédier aux désordres des superstitions, etc., est pris de l'ancien livre Koue-yu, livre estimé et sait près des temps de Consucius.

<sup>2</sup>º Pour la réunion ou conjonction des planètes, voyez la 3e partie.

<sup>5°</sup> Un des petits sils de Kao-yang sut Pong-tsou, connu sous le nom de Lao-pong. Il passe pour avoir vécu 400 ans; il y en a même qui disent qu'il a vécu 700 et même 800 ans. Consucius parle de lui.

<sup>.(1)</sup> Tchong-li.

<sup>(2)</sup> Première lune du printemps.

<sup>(3)</sup> Milieu de notre signe verseau.

<sup>(4)</sup> Constellation cha-

4º Selon quelques traditions Kao-yang sit la loi qui ordonne que le seul empereur peut faire le sacrisice solennel au ciel.

# L'Empereur TY-KO, ou KAO-SIN.

Ty-ko, petit-fils de Chao-hao, succéda à Tchouen-hiu, l'année y-yeou (2436 avant J.-C.): sa cour fut dans le Ho-nan. Il eut un règne paisible et glorieux. Il régna 70 ans; son fils Tchi lui succéda. Tchi, à la 9° année de son règne, fut détrôné. Il ne songeait qu'à ses plaisirs. Son frère Yao monta sur le trône.

# E'Empereur YAO.

L'année kia-tchin fut la première année du règne de Yao (2357 avant J.-C.). Ce prince eut sa cour à Pingyang-fou du Chan-sy.

L'empereur Yao ordonna aux mathématiciens Hi, Ho, de supputer et de représenter les mouvemens des planètes et les étoiles, et d'annoncer aux peuples ce qui regarde les quatre saisons. Il nomme les constellations, dont l'observation doit déterminer les solstices et les équinoxes. Il parle d'une période de 366 jours. Il ordonne de déterminer les intercalations et les quatre saisons.

#### NOTES.

- 1º Les astronomes III, IIo, étaient des descendans des princes Li-tchong auxquels l'empereur Tchouen-hiu avait donné le soin des affaires des Esprits et des hommes. Yao ordonna à III, IIo, de garder les anciennes règles.
- 2º Ce que dit l'histoire sur les étoiles, est relatif à ce qu'en dit le Chou-king dans le chapitre Fao-tien. Or, par ce livre et par la tradition, ou voit qu'au temps de Fao (1) la constellation hiu désignait
  - (1) Vovez les Constellations.

le solstice d'hiver, la constellation sing désignait celui d'été, la constellation man marquait l'équinoxe du printemps, et la constellation fung marquait celui d'automne; c'est-à-dire que les solstices et les équinoxes répondaient à ces quatre constellations. Ces quatre constellations ont quelques degrés d'étendue. On n'assigne pas le degré où répondaient les quatre saisons, et quelque exactitude qu'on suppose dans Ili, Ho, on ne saurait par-là fixer une époque précise; d'ailleurs on n'assigne pas l'année du règne où l'on fit les déterminations ou observations (1). On peut cependant conclure en général que le temps de Yuo est bien ancien.

3º Selon le livre Koue-ju cité au règne de Tcheuen-hiu, les Sân-miao, descendans des neuf En entreprirent de troubler l'empire en débitant les mêmes maximes que leurs ancêtres. L'ao, pour y remédier, ordonna à IIi, IIo de faire ce que firent leurs aïeux Tchong-li. Par-là on voit que les premiers astronomes chinois avaient soin des affaires de religion, et étaient comme les docteurs de l'empire, chargés d'instruire et de déterminer les cérémonies et le temps de les faire. On voit encore que les astronomes devaient supputer et observer, et distribuer aux peuples des calendriers pour prévenir les désordres de la divination, magie, superstition, et remédier aux abus de l'astrologie judiciaire. L'histoire dit, qu'avent Vao, les méthodes pour l'astronomie étaient imparfaites, et qu'il faut regarder Vao comme l'inventeur du calendrier et des instrumens pour représenter ou observer les mouvemens des astres.

4º On voit encore l'origine du respect que les Chinois ont toujours eu pour le tribenal d'astronomie. Des fils et petits-fils des empereurs étaient à la tête. Les empereurs eux-mêmes se faisaient un devoir de s'appliquer aux calculs et observations astronomiques. Cetribunal avait soin des fêtes et de la religion, et devait assigner le temps pour les cérémonies. Il était encore chargé d'écrire l'histoire de l'empire. L'intention primitive fut de maintenir la religion, de prévenir les mauvais effets de faux cultes et la corruption des maurs.

5º L'histoire a pris du Chou-king ce qu'elle rapporte de l'intercalation, et de la période de 366 jours. Sur ces deux points, le sur-

<sup>·</sup> i) Voyez la 5º partie.

teurs postérieurs ont appliqué au temps de Yao diverses connaissances qu'ils ont eues, et il faut bien prendre garde à ce qui est calcul et à ce qui est observation, à ce qui est nouveau et à ce qui est ancien, dans ce qui est rapporté dans les livres chinois. Il faut encore faire attention à ne pas confondre ce que les livres classiques et les auteurs avant l'incendie des livres ont dit, avec des commentaires, traditions incertaines, fables ridicules des auteurs postérieurs. Dans le texte qui parle d'après le Chou-king de la période de 366 jours, il s'agit d'une année de 365 jours un quart; de quatre en quatre ans, l'année doit être de 366 jours. On parle encore, d'après le même Chou-king, de 12 mois lunaires, on fait allusion à une année lunaire. On parle de l'intercalation, ou de la méthode d'ajuster l'année lunaire à la solaire. Les auteurs postérieurs ont cru pouvoir rapporter tout cela à la première et à la seconde année du règne de Yao; mais il n'y a rien de certain sur la fixation de ces années. Ces auteurs ont encore conclu que Yao a connu une période de 19 ans, qui a 235 mois lunaires, dont 7 sont intercalaires. Pour ce qui regarde l'année de 360 jours, elle n'a jamais été en usage à la Chine; on l'y a connue comme une année artificielle pour ajuster l'année solaire avec la lunaire.

A la 41° année du règne de Yao (1317), Chun naquit à Tchou-fong dans le district de Pou-tcheou du Chan-sy. L'année 2303 avant J.-C., Yu naquit. Son père Koen était descendant de l'empereur Kao-yang. L'année 60° du règne, Yao, en visitant l'empire, fut informé des grandes qualités de Chun. L'année suivante, l'histoire parle d'un déluge ou grande inondation dont on souffrait beau-coup. L'empereur assligé, sit chercher un homme capable de faire les travaux convenables pour réparer le dommage causé par les eaux. On proposa Koen, père de Yu; il travailla sans succès pendant neus ans.

L'an 70 du règne, Yao donna deux filles en mariage à Chun, et le déclara ministre. Chun se sit estimer. A la

71° année du règne, il exila plusieurs grands qui se comportaient très-mal. Koen fut de ce nombre. Chun alla visiter lui-même les lieux qui souffraient le plus du déluge, et nomma Yu, fils de Koen, pour être à la tête des ouvrages pour les caux. Yu fit de grandes provisions et partit avec d'habiles mandarins. On fit des barques pour aller par eau, et toute sorte de voitures pour aller aux lieux qui paraissaient impraticables; on fut aux montagnes, marais, forets; et on purgea les pays pleins d'insectes, serpens, betes féroces. On secourut les peuples, Heou-tsi donna des instructions pour l'agriculture, Sie instruisit les peuples des devoirs pour régler les mœurs. Les Chinois ne pouvaient assez louer les grandes qualités de l'empereur, de ses ministres et de ses grands.

Yao, à la 75° année de son règne (2285 avant J.-C.), après avoir averti le ciel, déclara Chun associé à la dignité impériale. La cérémonie se fit à la salle des ancêtres, le premier jour de la première lune : ensuite Chun sacrisia au Chang-ti (souverain maître) et sit des cérémonies aux Esprits. Cette même année il sit le Sucn-ki et le Yu-heng pour régler et observer les sept planètes. A la 74° année de l'empire, Chun visita la partie orientale de l'empire : ce suit à la deuxième lune. Il sacrisia au Chang-ti et honora divers Esprits. Il assembla les princes et les seigneurs, et leur déclara qu'il fallait garder l'unisormité dans le calendrier pour les mois et les jours, dans les cérémonies, dans les poids et les mesures. A la cinquième lune, il visita la partie méridionale de l'empire. A la huitième, il visita la partie occidentale, et à la onzième lune,

il alla à la partie boréale. Dans ces trois parties il fit ce qu'il avait fait dans la partie orientale. De retour à la cour, il fit la cérémonie à la salle des ancêtres. Le principal de la cérémonie était d'offrir un bœuf qu'on avait égorgé. C'est ce que disent les interprètes. Tous les cir q ans Chun visitait l'empire. Les princes tributaires des quatre parties de l'empire venaient tour à tour une fois l'an à la cour, et y étaient examinés. On les punissait ou récompensait, sclon leurs fautes ou leurs services.

#### NOTES

1° Selon les interprètes, Suen-ki était un instrument mobile sur un axe, pour représenter le mouvement des planètes. Il y avait des pierres précieuses ou marques pour désigner les planètes et les étoiles. Yu-neng était un tube pour observer. Des astronomes fort postérieurs ont décrit au long l'instrument de Chun, en conséquence des sphères et autres instrumens qu'ils avaient devant les yeux. Tout ce qu'on peut assurer, c'est que Chun avait des instrumens pour observer les sept planètes.

2º Dans le calendrier de Yao, l'équinoxe du printemps est à la deuxième lune, le solstice d'été est à la cinquième; l'équinoxe d'automne est à la huitième lune, et le solstice d'hiver est à la onzième. Or l'orient est désigné par l'équinoxe du printemps, l'occident par celui d'automne, le sud par le solstice d'été, et le nord par celui d'hiver.

Chun détermina cinq genres de supplices ou peines pour punir les criminels. A la 80° année du règne de Yao, Yu acheva ses grands ouvrages pour remédier aux maux de l'inondation, et tâcher d'en prévenir d'autres. Il détermina ce que chaque département payerait en tribut et redevances.

A la 18<sup>e</sup> année du règne de Yao, Yu fut déclaré prince de Hia (dans le Chan-sy); Sie, frère de Yao, eut la prin-

cipauté de Chang (dans le Ho-nan); Ki ou Heou-tsi, autre frère de Yao, eut la principauté de Tai (dans le Chen-sy). Yao mourut à la 100° année de son règne, âgé de cent dix-sept ans. Il fut regardé comme un prince parsait. Les empereurs chinois ont toujours été exhortés à prendre Yao pour modèle. L'année de la mort de Yao est kouey-ouey dans le cycle, 2258 avant J.-C.

#### NOTES.

1º Les ouvrages de Yu sont décrits dans le Chou-king, chapitre Yu-kong. On y marque les tributs que chaque province devait payer. Ce que ce chapitre dit des pays parcourus par Yu, fait très-bien reconnaître que c'est la Chine d'aujourd'hui. Les noms de beaucoup de rivières et montagnes subsistent, le cours du Hoang-ho, du Küng, du Han et autres rivières est conforme à ce qu'on voit, et on a l'histoire exacte de quelques changemens arrivés. On voit que le Sse-tchouen, Chen-sy, Chan-sy, Hou-kouang, Pe-tche-ly, Ho-nan, Chan-tong, Kiang-nan et une partie du Kiang-si étaient de l'empire de Yao.

2º Un livre ancien et fait plus de 1000 ans avant J.-C., assure que Yu dans ses ouvrages se servit de la connaissance des propriétés du triangle rectangle, pour savoir le haut, le profond, les distances, etc. Il sit percer des montagnes, creusa des canaux, examina les sources des rivières, dessécha des marais, et il y a bien de l'apparence qu'il avait des principes de géométrie.

5° Dans le même chapitre Yu-kong, on voit des îles de la mer orientale habitées au temps de Yao, et des habitans dans les pays de la Chine que j'ai nommés. On voit dans ce temps-là des Chinois s'embarquer dans le pays de la partie orientale, aller par mer vers le nord pour entrer dans la rivière Hoang-ho et porter à la cour leur tribut, ou leurs marchandises. Il constate qu'il y avait des ouvriers en fer, cuivre, vernis, soie, toile, et Yu dans ses ouvrages devait être accompagné d'un bon nombre d'ouvriers. Il faut conclure que la Chine fut peuplée long-temps avant Yao, et que Yao n'est pas Noé. Le chapitre Yu-kong où l'on voit ce que je viens de dire, est un ouvrage ou du temps de Yu, ou bien près du temps de Yu.

temps de Yao. Le Chou-king qu'il faut voir ce qui est dit du déluge du temps de Yao. Le Chou-king ne dit pas la cause de ce déluge, et ne dit pas à quelle année du règne de Yao il arriva. Il ne dit pas même nettement qu'il soit arrivé du temps de Yao. Fût-ce l'esset des pluies extraordinaires ou de la fonte des neiges? Parlerait-on de quelques grands lacs ou amas d'eau, restes d'une ancienne inondation, ce qui, joint à quelque débordement du Hoang-ho et autres rivières, aurait causé bien du dommage, c'est ce que je laisse à d'autres à examiner. Cette dernière cause d'une grande inondation au temps de Yao, ne manque pas de sondement; et c'est ce que rapporte un auteur habile cité dans le Kang-kien (1).

5º Parle chapitre Yu kong, on voit que la cour de Yao ne devait pas être loin du Hoang-ho, dans le district de Ping-yang-fou du Chan-sy.

6° Par le même chapitre Yu-kong, on voit qu'au temps de Yu un bras du Hoang-ho allait du Ho-nan dans le Pe-tche-ly, et qu'il se déchargeait dans la mer ou golfe de cette province. On a une histoire exacte des changemens du lit de cette rivière, et il est certain que plus de 100 ans avant J.-C. le Hoang-ho passait par le Pe-tche-ly et entrait dans la mer de cette province. On a parlé de cela dans l'Histoire des Tartares mogols, imprimée à Paris l'an 1759. Voyez la page 295 de ce livre.

7° Le règne de 1000 ans pour Yao est dans le livre classique Chou-king. Mengize, auteur ancien et classique parle au long du déluge de Yao et des ouvrages de Yu.

8° Yu est le prince qui fut ensuite le fondateur de la dynastie Hiu. Sie est regardé comme la tige de la famille de Tching-tang, fondateur de la dynastie Chang, et Heou-tsi, frère de Yao, est la tige de la famille de Vou-vang, fondateur de la dynastie Tcheou.

9° On ne sait pas au juste le lieu du tombeau de Yao: les ens disent qu'il est dans le district de Ping-yang-fou du Chan-sy, et les autres, qu'il est dans le district Tong-tchang-fou du Chan-tong.

# L'Empereur Chun.

Chun, après la mort de Yao, voulut céder l'empire à

(1) C'est le premier Kang-kien, ou Abrégé d'histoire fait par Yuen-leao-san.

Tan-tchou, fils de Yao, et se retira de la cour. Les grands refusèrent de reconnaître Tan-tchou pour leur maître, et forcèrent Chun à accepter la dignité impériale. On enterra Yao, on porta le deuil trois ans, et dans tout ce temps-là il n'y cut ni concert de musique, ni divertissement public.

L'an kia-chin (2257 avant J.-C.), Chun suivi des ministres, des princes tributaires et des grands, alla à la salle des Ancêtres, et y fut reconnu empereur, le premier jour de la première lune. A la 3° année de son empire, Yu fut déclaré premier ministre, et on fit choix des mandarins pour régler les affaires civiles et criminelles. Chun établit partout des colléges pour instruire les jeunes gens des devoirs de la religion, des cérémonies, des sciences et des arts. Il recommanda l'étude des vers et les exercices militaires, et denna une principauté à Tan-tchou, et lui ordonna d'être exact à faire les cérémonies à l'honneur de Yao, son père. Il voulut qu'on honorât les anciens sages, morts; dans le collége impérial, il rassemblait des vicillards respectables, il leur faisait des pensions, leur faisait donner des repas, et il animait les jeunes gens à respecter la vertu dans tous les états. C'est en vers qu'il faisait écrire les maximes et les préceptes des anciens; il avait grand soin de faire un choix des chansons qu'on faisait dans l'empire pour former la jeunesse, et il faisait apprendre par cœur aux étudians ces chansons.

Avant le temps de Yao et Chun, on négligeait fort les enterremens. Ces deux princes sirent de sages réglemens pour les sépultures, les bières et le deuil. Au lieu de

tableaux, Chun ordonna de faire des tablettes pour écrire le nom et le titre du mort.

Chun fit le réglement pour l'examen qu'on fait encore exactement en temps réglés, des mandarins de tout l'empire. Ce grand prince se voyant infirme et âgé, à la 35° année de son règne, proposa Yu au ciel; et le premier jour de la première lune, Yu fut déclaré associé à l'empire, dans la salle des Ancêtres. Deux ans après, l'empereur eut avis que le prince de Miao (dans le Hou-kouang) s'était révolté. Yu eut ordre d'aller avec une armée faire obéir le prince. On n'en vint pas à bout; mais Chun, par sa vertu et ses exhortations, sit rentrer le prince dans son devoir.

Chun, à la 50° année de son règne, depuis la mort de Yao, mourut fort regretté, âgé de cent dix ans. Il faisait la visite de l'empire. Son tombeau est dans le territoire de Yong-tcheou-fou du Hou-koang. Des critiques chinois révoquent en doute cette visite de l'empire dans un âge si avancé, et disent que ce prince mourut dans sa cour.

Dans ce qu'on a d'imprimé en Europe des disciples de Confucius et de Mengtze, on voit combien ces deux philosophes estimaient Yao et Chun. Ces deux princes sont encore l'objet du respect et de la vénération des Chinois.

C'est dans le livre classique Chou-king qu'on lit de trèsbelles choses sur la vie de Yao et de Chun. Par ce livre, on voit qu'il y a un intervalle de 150 ans entre la première année du règne de Yao et l'année de la mort de Chun.

L'abrégé de l'histoire dit que depuis l'année où Chun fut associé à l'empire par Yao, jusqu'à la première an-

née de Hong-vou, fondateur de la dynastie Ming (1368 de J.-C.), il y a 3653 ans.

## DYNASTIE IIIA.

# L'Empereur Yv.

Yu, après la mort de Chun, sortit de la cour et céda l'empirç à Kun, fils de Chun. Les princes et les grands s'en tinrent à la volonté de Chun, et Yu fut obligé de gouverner en qualité d'empereur. Il fut le premier empereur de la dynastie Hia, et la première année de son règne est dans le cycle l'an ping-tse (2205 avant J.-C.). La même année, il fit la visite des provinces australes. Il ordonna que la première lune du printemps (1) serait la première de l'année civile.

Un mandarin appelé *Hi-tchong* apprit à atteler les bœuss, ânes, chevaux aux charrettes et chars. La Chine était sous *Chun* divisée en douze départemens. *Yu* renouvela l'ordre de *Yao*, de la diviser en neuf. Il sit fondre neuf grands vases ou urnes ou tables de cuivre (2); il y sit graver une espèce de carte géographique de la Chine, avec le catalogue des redevances de chaque département. Quelques-uns ajoutent qu'on y voyait les sigures de ce qu'il y avait de rare et de curieux dans l'empire. Le mandarin *Y-ti* inventa ou perfectionna l'art de saire du vin de riz. *Yu*, à la 8° année de son règne, en faisant la visite de l'empire, mourut à *Hoey-ki*, dans le territoire de *Chaohing-fou* du *Tche-kiang*. L'année était kouey-ouey (2198 avant J.-C.). *Yu* avait désigné le ministre *Y* pour son

<sup>(1)</sup> C'est la lane où le soleil entre dans (2) En chinois kieou-ting, notre signe Pisco:.

successeur; mais les grands choisirent unanimement pour empereur, Ki, fils de Yu.

#### NOTES.

- 1º La cour de Yu fut à Gan-y-hien dépendant de Ping-yangfou du Chan-sy.
- 2° Les astronomes chinois ont donné le nom de *Hi-tchong* aux étoiles de l'aile droite du cygne.

## DYNASTIE IIIA.

|   | EMPEREURS.                                        | DURÉE<br>du règne. | 1 <sup>re</sup> ANNÉE<br>du règne. | ANNÉES<br>avant JC. |
|---|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|   | Ki, fils de Yu.                                   | 9 ans.             | Kia-chin.                          | 2197.               |
| • | Tay-kang, fils de Ki. Tchong-kang, frère cadet de | 21.                | Kouey-sse.                         | 2188.               |
|   | Tay-kang.                                         | . 13.              | Gin-su.                            | 2159.               |

#### NOTES.

- 1º Dans le pays de Chen-sy il y avait un prince rebelle. L'empereur Ki lui sit la guerre, et l'obligea à se soumettre. Le Chou-king parle de cette guerre.
- 2º Tay-kang, à la 19º année de son règne, passa la rivière Hoang-ho, pour aller à la chasse. Ses débauches et sa négligence le firent hair. Un grand leva des troupes, empêcha le retour de l'empereur dans sa capitale, et s'en rendit maître. Tay-kang privé de ce qu'il avait de meilleur, alla faire sa demeure au lieu appelé aujourd'hui Tay-kang-hien, qui dépend de Kay-fong-fou du Ho-nan. Les frères et la mère de l'empereur se rendirent auprès de lui. Ce que le Chou-king fait dire aux frères de Tay-kang, est remarquable.
- 5° Au temps de Tchong-kang, au premier jour de la troisième lune d'autonne (9° lune), on vit une éclipse du soleil dans la constellation fung. Le Chou-king, en parlant de cette éclipse et de ce qui se passa, dit des choses bien curieuses. Dans la 5° partie de ce, traité, on examine l'époque de cette éclipse.

## DYNASTIE HIA.

| empereurs.                  | ĐƯ <b>RÉS</b><br>du règn <b>e.</b> | 1 <sup>re</sup> ANNÉE<br>du règue. | ANNÉES<br>avant JC. |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Siang, fils de Tchong-kang. | 28 ans. ·                          | Y-hay.                             | 2146.               |
| Chao-kang, fils de Siang.   | 65.                                | Kouey-mao.                         | 2118.               |
| Chou, fils de Chao-kang.    | 17.                                | Kia-tchin.                         | 2057.               |
| Hoay, fils de Chou.         | 26.                                | Sin-yeou.                          | 2040.               |
| Mang, fils de Hoay.         | 18.                                | Ting-hay.                          | 2014.               |
| Sie, fils de Mang.          | 16.                                | Y-ssc.                             | 1996.               |
| Pou-kiang, fils de Sic.     | 59.                                | Sin-yeou.                          | 1980.               |

NOTES.

1º On donne le nom de Y au grand qui empêcha le retour de Toy-kang dans sa cour. Sous prétexte de sauver l'empire, il s'arrogea l'autorité. Tchong-kang qui s'en aperçut, n'eut garde d'aller à la capitale, et pensa à détruire le parti de Y. Il leva des troupes, et sit mourir les astronomes Hi, Ho. Ceux-ci étaient princes d'un petit état. Leur naissance et leurs emplois les accréditaient. Ils étaient fauteurs des pernicieux desseins de Y. Cela était connu de Tchong-kang qui les sit mourir pour cela; mais le prétexte sut leur négligence à régler les cérémonies, à instruire les peuples, et à calculer et observer les éclipses.

2º Après la mort de Tchong-kang, Y se déclara ouvertement, et tout se, faisait comme s'il était empereur. Siang se retira vers le pays où est Koncy-te-fou du Ho-nan. Y ne songeait qu'à la chassé, et le peuple était mécontent. Un de ses grands nommé Han-tcho, le trahit, et la 8º année de Siang, sit assassiner Y, et usurpa toute l'autorité. Il sit encore assassiner l'empereur dans sa propre cour, l'an\_2129. L'impératrice Mi était enceinte, elle se sauva chez ses parens, elle y accoucha d'un sils l'an 2118, et cette année est réputée la première du règue de ce sils, qui sut nommé Chao-kang. Ce prince erra inconnu quelques années, favorisé en secret par quelques grands. Un de ceux-ci l'entretint dans ses terres (1), et lui sit épouser-ses deux silles. Ayant lié son parti avec adresse, il déclara que son gendre était le sils de Siang, et se déclara contre Han-tcho.

<sup>(1)</sup> Dans le Chan-sy.

Il y eut bataille, Chao-kang et son fils Chou s'y distinguèrent. Han-tcho fut pris et tué. L'empereur entra victorieux dans l'ancienne cour de l'empereur Yu, et rétablit les affaires de sa famille. Cet événement arriva l'année gin-ou dans le cycle (2079 avant J.-C.).

# DYNASTIE IIIA.

| EMPEREURS.                       | DURÉE<br>du règne. | i <sup>re</sup> Année<br>du règne. | ANNÉES<br>avant JC. |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Kiong, frère cadet de Pou-kiang. | 21 ans             | Keng-chin.                         | 1921.               |
| Kin, fils de Kiong.              | 21.                | Sin-sse.                           | 1900.               |
| Kong-kia, fils de Pou-kiang.     | 3r.                | Gin-yn.                            | 1879.               |
| Kao, fils de Kong-kia.           | ıı.                | Kouey-ycou.                        | 1848.               |
| Fa, fils de Kao.                 | 19.                | Kia-chin.                          | 1837.               |
| Koue, ou Kie, sils de Fa.        | 52.                | Kouey-mao.                         | . 1818.             |

#### NOTES.

- 1° La 52° année de Kie est dans le cycle kia-ou (1767 avant J.-C.). La première année de Yu est ping-tse (2205 avant J.-C.) La dynastie de Hia a donc duré 439 ans, selon l'abrégé de l'histoire, 441 ans, si on met la première année de Yu, l'année après la mort de l'empereur Chun.
- 2º Kie, dernier empereur de Hia, est représenté dans l'histoire et le livre Chou-king, comme cruel, débauché, avare et sans religion. Mey-hi, son épouse, est aussi décriée que Kie. L'amour de Kie pour Mey-hi, le porta à de grands excès. Les grands et le peuple se voyant poussés à bout, et n'ayant aucune espérance de voir quelque changement dans l'empereur, invitèrent le prince de Chang ( pays dans le Ho-nan) à prendre les armes pour détrôner Kie. Le prince. de Chang avertit Kie, ce lui sit voir le danger où il était de perdre l'empire s'il ne se corrigeait. Il fut arrêté comme suspect, mais dans peu de temps l'empereur le renvoya dans son Etat. Il y fut bientôt suivi par plusieurs grands. Le prince de Chang, de concert avec plusieurs Régulos, prit les armes, et on publia que c'était par ordre du ciel. Le sage Y-yn, natif du Ho-nan, fut un de ceux qui exhortèrent le plus fortement Kie, et le voyant obstiné dans ses crimes, fut un des plus ardens à animer le prince de Chang à prendra

## REMIERE PARTIE

prendre les armes. Kie leva des troupes; les deux armées combattirent près de Ping-yang-sou du Chan-sy (1767 avant J.-C.); l'armée de Kie l'abandonna presque entièrement. Kie s'ensuit dans le Chan-tong, et n'y étant pas en sûreté, il alla à Nan tchao dans le district de Sou-tcheou-sou, du Kiang-nan. Il y mourut deux ans après. Quelques auteurs chinois disent que le sils de Kie, avec ce qui restait de sa famille, alla a Tartarie et y jeta les sondemens de la monarchie des Tartares.

## DYNAME DE CHANG.

| EMPEREURS.                         | DURÉE<br>du règno | i <sup>re</sup> Anné<br>du règne. | ANNÉES<br>avant J( |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Tching-tang.                       | r3 ans            | Y-ouey.                           | 1766.              |
| Tay-kia, petit fils de Tching-tang | 44                | Wan ahim                          | 42                 |

#### NOTES.

1º Le prince de Chang, après sa victoire, fut reconnu empereur. Il eut le titre de Tching-tang; son prémier ministre fut Y-yn. Sa cour fut dans le Ho-nan, dans le pays de Kouey-te-fou. Il ordonna que dans le calendrier de sa dynastie Chang, la 12º lune du calendrier de Hiu serait la première lune de l'année civile. Tching-tang tirait son origine de Sie, frère de l'empereur Yao.

2º L'histoire, le livre Chou-king et autres font de grands éloges de la vertu de Tching-tang. Dans l'endroit où il prenaît le bain, il y avait un grand bassin où on voyait en caractères chinois une sentence gravée qui exhortait à s'examiner et à se renouveler tous les jours.

3º L'histoire rapporte une famine et une sécheresse, les sept premières années du règne de Tching-tang. De l'avis du président du tribunal pour l'histoire et l'astronomie, il pria le ciel, se dévous en victime, se sit couper les cheveux, se couvrit de haillons, et sit une confession publique de ses sautes. Le ciel, disent les historieus, exauça les vœux de l'empereur, et sit tomber des pluies abondantes.

4° Tay-ting, prince héritier, mourut du vivant de l'empercur; Tay-kiu, fils de Tay-ting, fut empercur après la mort de son aïeul.

5° Tay-kia était un prince vicieux, et gâté par de mauvais mandarins. Y-yn, régent de l'empire pendant le deuil; sit un palais pour le deuil, après avoir chassé les mandarins qui avaient gâté Tay-kia, et enferma Tay-kia dans le palais du deuil, près du tombeau de Tching-tang. Y-yn lui parlait continuellement des vertus de son grand-père, et lui présentait les motifs les plus propres à le corriger. Le temps du deuil passé, Y-yn, voyant que Tay-kia s'était corrigé, prit le parti de lui remettre le gouvernement de l'état, et il eut le plaisir de voir Tay-kia régner en grand prince.

6°. Le Chou-king parle au long The parle au long

## DYNASTIE DE CHANG.

| EMPEREURS.                        | DURÉE<br>du règne. | I <sup>re</sup> Année<br>du règ <b>ne</b> , | Années<br>avant JC. |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Ou-ting, fils de Tay-kia.         | 29 ans.            | Sin-sse.                                    | 1720.               |
| Tay-keng, fils de Ou-ting.        | 25.                | Keng-su.                                    | 1691.               |
| Siao-kia, fils de Tay-keng.       | 17:                | Y-hay.                                      | 1666.               |
| Yong-ki, frère cadet de Siao-kia. | 12.                | Gin-tchin.                                  | 1649.               |
| Tchong-tsong, ou Tay-ou, frère    |                    |                                             |                     |
| cadet de Yong-ki.                 | <b>75.</b>         | Kia-tchin.                                  | 1637.               |
| Tchong-ting, fils de Tay-ou.      | 13.                | Ki-ouey.                                    | 1562.               |

#### NOTES.

- 1° A la 8° année de Ou-ting, le ministre Y-yn mourut fortvieux. L'empereur lui sit saire des obsèques pareilles à celles d'un souverain. Le tombeau de Y-yn est près de Kouey-te-sou du Ho-nan.
  - 2º Yong-ki ne sut pas gouverner.
- 3º L'empereur Tay-ou eut de bons ministres. Il sit revivre les temps de Tching-tang. Plusieurs princes étrangers envoyèrent des ambassadeurs, et il y avait des interprètes pour expliquer en chinois ce que les étrangers disaient. On parle des peuples Sy-jong à l'onest et au sud du Chen-sy.
- 4° C'est au temps de Tay-ou, que Ou-hien, astronome, mourut. Il sit un catalogue d'étoiles; mais dans les catalogues d'étoiles au restent, on ne spécisse pas assez les étoiles du catalogue de Ou-hi Le Chou-king parle de l'empereur Tay-ou.
  - 5º A la 6º année de Tchong-ting, la rivière Hoang-ho rompit les

digues du côté de la cour. L'empereur alla résider à Gao (Ho-yn du district de Cai-fong-fou du Ho-nan). De tout temps les Chinois ont été obligés de faire de grandes dépenses pour les levées ou digues destinées à empêcher les inondations du Hoang-ho.

## DYNASTIE DE CHANG.

| EMPEREURS.                           | DURÉE<br>du règue. | i <sup>re</sup> Ann <b>ë</b> e<br>du règne. | ANNÉES<br>avant JC. |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Oouay-gin, frère cadet               |                    |                                             |                     |
| Tchong-ting.                         | 15 ans.            | Gin-chin.                                   | 1549.               |
| Ho-tan-kia, frère cadet de Ouay-gin. | 9.                 | Ting-hay.                                   | 1534.               |
| Tsou-y, fils de Ho-tan-kia.          | 19.                | Ping-chin.                                  | 1525.               |
| Tsou-sin, fils de Tsou-y.            | 16.                | Y-mao.                                      | 1506.               |
| Ou-kia, frère cadet de Tsou-sin.     | 25.                | Sin-ouey.                                   | 1490.               |
| Tsou-ting, fils de Tsou-sin.         | 3 <b>2.</b>        | Ping-chin.                                  | 1465.               |
| Nan-keng , fils de Ou-kia.           | 25.                | Vou-tchin.                                  | 143 <b>3.</b>       |
| Yang-kia, fils de Tsou-ting.         | 7.                 | Kouey-sse.                                  | 1408.               |

#### NOTES.

- 1° Sur la sin du règne de Ouay-gin, il y eut des troubles, et le règne de Ho-tan-kia sut saible.
- 2º Les inondations du Hoang-ho obligèrent Ho-tan-kia d'aller avec sa conr à Siang, près de Tchang-te-fou du Ho-nan. On voit encore des restes de la ville que Ho-tan-kia sit bâtir.
- 5° Le Hoang-ho avait autrefois deux bras, dont l'un, au nord de Cai-fong-fou, allait vers le nord et l'est; l'autre allait à l'est, et se déchargeait dans la mer de Kiang-nan. Le bras du nord passait par les districts de Cai-tcheou (1) et Ta-ming-fou, du Pe-tche-ly. Tchang-te-fou du Ho-nan et son district sont voisins des districts de Cai-tcheou et Ta-ming-fou; ainsi il ne faut pas être surpris si on lit dans l'histoire, que l'inondation du Hoang-ho obligea l'empereur Tsou-y de quitter le pays de Tchang-te-fou. Il alla à Keng (Ho-tsing-hien dans le pays de Pou-tcheou du Chan-sy). Tsou-y quitta encore Keng et alla à Hing dans le pays de Chun-te-fou du Pe-tche-ly Tsou y fut un grand prince. Les cinq empereurs successeurs de Tsou-y eurent

# (1) On voit les vestiges de ce bras:

un règne peu glorieux. Il y sut des troubles, et les princes tributaires ne respectaient pas assez l'empereur:

# DYNASTIE DE CHANG.

| EMPEREURS.                         | DURÉE<br>du règne. | 1 <sup>re</sup> ANNÉ <b>E</b><br>du règne. | ANNÉES<br>avant JC. |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Pan-keng, frère cadet de Yang-     |                    |                                            | *                   |
| kia. •                             | 28 ans.            | ${f Keng}$ -tsc.                           | 1401.               |
| Siao-sin, frère cadet de Pan-keng. | 21.                | Von-tchin.                                 | 1373.               |
| Siao-y, frère cadet de Siao-sin.   | 28.                | *Ki-tcheou.                                | 1352.               |

#### NOTES.

1º Les historiens disent que les désordres de la dynastie Chang venaient de ce que les frères se succédaient les uns aux autres au préjudice des fils de l'empereur.

2º Dans le livre classique Chou-king, il est fort parlé de l'empe-

reur Pan-keng.

- 3º Supposé que Hing soit le pays de Chun-te-fou du Pe-tche-ly, la cour y sut peu de temps. L'histoire suppose qu'au temps de Pan-keng la cour était dans le district de Pou-tcheou du Chan-sy. Ce prince alla résider à Po (Yen-che dans le district de Ho-nan-fou du Ho-nan). C'est ce Po, où, selon la tradition, Ty-co tenait sa cour. Le Po de Tching-tang était dans le pays de Kouey-te-fou du Ho-nan. Il y avait un autre Po dans un pays à l'orient de Kouey-te-fou.
- 4° Pan-keng donna le nom de Yn à la dynastie Chang. Pan-keng sut se faire estimer et respecter.
- 5° A la 26° année de Siao-y, Tan-sou ou Kou-kong, aïeul de Vou-vang, pour se mettre à couvert des irruptions des Tartares, quitta son état de Pin dans le Chen-sy, et alla à Ki, dans le pays de Fong-tsiang-sou du Chen-sy; il y fut suivi par un grand nombre de familles; il bâtit des villes, forma une cour, nomma des ministres, et gouverna ses sujets avec sagesse et bonté. Ses descendans devinrent maîtres de l'empire. Il donna à sa famille le nom de Tcheou.

# DYNASTIE DE CHANG OU YN.

| EMPEREURS.                     | DURÉE 120 ANNÉE du règne. |             | ANNÉES<br>avant JC. |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| Vou-ting, fils de Siao-y.      | 59 ans.                   | Ting-sse.   | 1324.               |
| Tsou-keng, fils de Vou-ting.   | 7.                        | Ping-tchin. | 1265.               |
| Tsou-kia, frère cadet de Tsou- |                           | • .         |                     |
| keng.                          | 33.                       | Koucy-hay.  | <b>1258.</b>        |

#### NOTES.

1º Le fondement du gouvernement chinois est le respect pour le ciel, et pour les pères et mères, soit vivans, soit morts. Selon les anciennes lois, l'empereur étant mort, on gardait le deuil trois ans. Le prince héritier, pendant ces trois ans, ne faisait pas les affaires; il y avant un régent de l'empire. L'empereur n'était occupé qu'aux céréntonies pour honorer l'empereur mort, et ne devait penser qu'à ses vertus pour les imiter, ou à ses défauts pour les éviter dans le gouvernement.

Vou-ting, surnommé Kao-tsong, après les trois ans de deuil, continuait à garder le silence et à laisser le gouvernement à la disposition du régent de l'empire. Les grands l'ayant prié de gouverner par lui-même, Vou-ting leur dit qu'en songe il avait vu le Scigneur; que le Scigneur lui avait fait voir la figure d'un homme qui devait être son ministre. L'empereur fit faire plusieurs portraits de l'homme vu en songe, et ordonna de le chercher. Parmi quelques ouvriers qui travaillaient à des ouvrages de maçonnerie dans le pays de Ping-yang-fou du Chan-sy, on trouva un homme parfaitement ressemblant au portrait. Il fut conduit à la cour. L'empereur le-reconnut et le déclara son ministre. C'est celui que le livre classique Chou-king appelle Fou-yue. Le Chou-king parle au long de cet évènement et rapporte une partie des instructions et maximes de ce nouveau ministre. Les commentateurs du Chou-king, même ceux 'on a voulu faire passer en Europe pour athées, reconnaissent

on a voulu faire passer en Europe pour athées, reconnaissent dans ce songe il s'agit du *Chang-ti* ou souverain maître dont ent les livres classiques. *Chun-tchi*, père de *Kang-hi*, sit traduire artare l'Histoire chinoise; le caractère chinois *Ti*, maître, sei-

gneur, souverain, fut traduit en tartare par ces deux mots Apcai.
han (1), souverain roi du ciel.

- 3º Fou-yue sut un grand ministre, et Kao-tsong eut un beau règne. Des princes étrangers, dont la langue était dissérente de la chinoise, lui envoyèrent des ambassadeurs. Des peuples barbares voisins du Sse-tchouen, Chen-sy, Hou-kouang, furent réprinés.
- 4° A Ping-lo-hien du district de Ping-yang-fou dans le Chan-sy, on voit des restes d'une ancienne salle destinée à honorer la mémoire de Fou-yue, et depuis long-temps des astronomes chinois ont donné le nom de Fou-yue à une étoile qui est à l'orient de l'extrémité de la queue du scorpion.
- 5° A la 28° année de Tsou-kia, Kou-kong, prince de Tcheou, mourut fort estimé des Chinois. Il avait trois fils: l'ainé Tay-pe, loué par Confucius; le second, Tchong-yong; le troisième, Ki-li. Kou-kong avait fait connaître qu'il souhaitait que Ki-li fut son successeur. Les deux aînés se retirèrent et allèrent aux extrémités orientales du Kiang-nan dont les peuples barbares reçurent avec joie les princes étrangers, et les recommerent pour leurs souverains. Ils revinrent à la ville de Ki, pour les funérailles de Kou-kong. Ki-li, voulut céder la principauté à ses frères. Ils la refusèrent à cause de ce que leur père avait fait connaître en faveur de Ki-li. Tay-pe et Tchong-yong retournèrent dans le Kiang-nan. C'est l'origine du royaume de Ou. Tay-pe et Tchong-yong, selon la coutume du pays, se firent des marques sur le corps, et se firent couper les cheveux. Plusieurs historiens chinois disent que Tay-pe est l'origine des Dairis du Japon.

## DYNASTIE DE CHANG.

| EMPEREURS.                         | DURÉE<br>du règne. | l <sup>re</sup> Annég<br>du règne. | ANNÉES<br>avant J C |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Lin-sin, fils de Tsou-kia.         | 6 ans.             | Ping-chin.                         | 1225.               |
| Keng-ting, frère cadet de Lin-sin. | 21.                | Gin-yn.                            | 1219.               |
| Vou-y, fils de Keng-ting.          | 4.                 | Koucy-hay.                         | 1198.               |
| Tay-ting, fils de Vou-y.           | 3.                 | Ting-mao.                          | 1194.               |
| Ty-y, tils de Tay-ting             | 3 <sub>7</sub> .   | Keng-ou.                           | 1191.               |
| Cheou-sin, fils de Ty-y.           | 32.                | Ting-ouey.                         | 1154.               |

<sup>(1)</sup> Apcai cœli, han rex supremus.

#### NOTES.

- 1º Les Chinois out connaissance de l'origine céleste que les Japonais donnent à leurs Dairis. Ce qu'on dit de Tay-pe, comme l'origine des Dairis, soussire quelque dissiculté. La science et les aus sleurissaient dans la samille de Tay-pe, et s'il avait été le premier souverain ou législateur des Japonais, ou si les successeurs de Tay-pe avaient été Dairis, ils auraient fait connaître aux Japonais les caractères chinois, comme Ki-tse au temps de Vou-vang les sit connaître aux Coréens. Or, il est constant par l'histoire chinoise que ce ne sut que peu de temps avant J.-C., que les Japonais eurent connaissance des caractères chinois.
- 2° Le père Couplet dit que le Japon pourrait bien avoir été peuplé par les Chinois au temps de l'empereur Vou-y, parce que, dit-il, sous ce prince, les peuples orientaux se dispersèrent dans les îles de la mer orientale. Le P. Martini dit que du temps de Vou-y les Chinois conduisirent des colonies dans les îles orientales, déjà habitées par des Chinois. Ce que dit le P. Couplet, a été dit aussi par un mis-Sionnaire qui a écrit sur l'histoire chinoise; mais ce qu'il dit est d'après le P. Couplet, et non en conséquence de ce qu'il a vu dans l'histoire. Ce que rapporte l'histoire au temps de Lou-y, est absolument contraire à ce que disent ces missionnaires. L'histoire dit nettement que les peuples barbares de l'orient, c'est-à-dire des pays du Leao-tong et de l'extrémité orientale du Pe-tche-ly, se trouvèrent au temps de l'ou-y fort nombreux et puissans, et que profitant de la faiblesse du gouvernement de Vou-y, ils se divisèrent en troupes, et occupèrent les pays entre Hoay et Tay, ou entre le pays de Hoay-gan dans le Kung-nan, et la montagne Tay-chan, dans le territoire de - 4:i-nan-fou du Chan-tong. L'histoire ajoute que ces étrangers s'accoutumerent peu à faire leur séjour dans l'empire. On ne parle ni d'îles ni de barques, ni de colonies envoyées dans les îles de la mer orientale. Les missionnaires dont j'ai parlé n'ont pas sans doute · été au fait sur les peuples barbares de l'orient, ni sur les pays de Hoay et de Tay. Il peut se faire aussi que les Chinois dont ils se sont servis pour lire l'histoire de l'empereur Vou-y, n'ont pas été mstruits au juste sur ces pays, et que, voyant le sens de dispersion des

peuples orientaux, ils ont conclu qu'il s'agissait de colonies envoyécs au Japon.

3º Vou-y avait de grands défauts et peu de religion. Il donna le titre d'Esprit céleste à une statue de bois. Il ordonnait à certaines personnes de prendre la place de l'Esprit céleste représenté par la statue, et l'empereur faisait des paris avec ces personnes. Quand celui qui pariait ou faisait des jeux à la place de l'Esprit avait du dessous, l'empereur l'accablait d'injures et quelquefois le faisait mourir. Un jour, après avoir fait mourir une personne, il mit le sang dans un sac de cuir, et l'ayant suspendu, il décocha des flèches vers le ciel comme pour défier et insulter l'Esprit céleste. Etant allé à la chasse, la foudre tomba sur lui, et il expira sur-le-champ, haï et méprisé des Chinois, qui regardent encore cette mort comme une punition de ses crimes.

Mo A la 7° année de l'empereur Ty-y, Ki-li, prince de Tcheou; mourut en grande réputation. Sous l'empire de Tay-ting, il remporta de grandes victoires sur les Tartares voisins de sa ville de Ki. Sous Ty-y il en fut de même, et Ty-y le déclara chef des princes tributaires occidentaux. Ki-li eut pour héritier le prince Tchang, surnommé Ven-vang.

5° Ven-vang ent la même dignité que son père, et se rendit encore plus illustre par ses victoires sur les Tartares. A la 23° année de Ty-y (1169 ayant J.-C.), il cut un fils qui eut le nom de Fa. C'est celui qui fut depuis empereur, et qui eut le titre de Vou-vang.

L'année 1155 avant J.-C., l'empereur Ty-y mourut, à la 37° année de son règne, prince fort doux et aimé de ses sujets. Son fils Cheou lui succéda. Cheou ou Tcheou avait de bonnes qualités dont le bon usage aurait pu en faire un grand prince. Il avait de bons officier, de bons ministres; Ouey-tse, son frère aîné, ses oncles paternels Ki tse et Pi-can, par leur prudence et leur probité, faisaient honneur à la famille impériale. Cheou, devenu empereur, donna dans le luxe, l'amour du vin et des femmes, sit craindre quelque grand chaugement. Il sut entièrement gâté par une sille qu'un grand lui offrit pour se mettre à couvert de la punition due a la hardiesse qu'il avait eue de preudre les armes contre l'empereur. Le nom de cette sille était Ta-ki. Maîtresse du cœur et de l'esprit du prince,

elle gouverna despotiquement, malgré les exhortations de Quey-tse et de Pi-can. On sit mourir quantité d'honnêtes gens; on ruina les peuples pour bâtir des palais, faire des maisons de plaisance. amasser des trésors. La débauche et l'irréligion furent poussées à l'excès. Ven-vang voulut exhorter l'empereur, il fut mis en prison; son sils sut massacré; le père même aurait eu le même sort, si ses amis n'avaient agi en sa faveur. On chercha des bijoux et une belle fille, et on en fit présent à l'empereur ; le prince adouci, fit élargir Venteang, et le nomma même généralissime de l'armée. Alors les mécontens jetèrent les yeux sur Ven-vang, pour le mettre sur le trône impérial. Partout on louait sa vertu, son courage, et le bon ordre qui régnait dans son état. Yo-tse fut un des premiers qui quitta la cour pour aller dans les états de Ven-vang : c'est ce Yo-tse dont on a quelques fragmens d'un ouvrage. Son exemple fut suivi de beaucoup d'autres. Des Régulos tributaires se mirent sous la protection de Ven-vang, qui mourut âgé de cent ans. En prison, ilsit un livre sur les figures de Fou-hi, appelées Koua. Il avait un observatoire pour observer les astres. Tout ce qui fait un grand prince se trouvait réuni en lui.

Le livre de Ven-vang sur les Koua, ou figures de Fou-hi, existe. Les ouvrages de Confucius et de ses disciples sont pleins d'éloges magnifiques de Ven-vang, d'ailleurs fort loué dans les livres classiques Chou-king et Chi-king.

6° L'héritier de Ven-vang fut son sils Fa, connu sous le nom ou titre de Vou-vang. Quand Vou-vang vit qu'il était temps de se déclarer, il assembla ses troupes, et dans le maniseste qu'il publia, il eut grand soin de dire qu'il avait ordre du ciel de délivrer l'empire de la tyrannie de Cheou, dont il relevait les désauts et les eximes. Pi-can, Ouey-tse et Ki-tse exhortèrent encore inutilement l'empereur, l'an 1123. Pi-can sut mis à mort inhumainement, Ki-tse sut mis en prison, Ouey-tse prit la suite. L'historien de l'empire se retira à la cour de Vou-vang. Celui-ci avec de bonnes troupes commandées par de bons officiers, arriva sur les bords de la rivière Hoang-ho, au lieu appelé Ming-tsing (dans le district de Ho-nan-sou du Ho-nan), et disposa tout pour le passage de la rivière. L'empereur de son côté se mit à la tête d'une armée nombreuse, mais

remplie de mécontens. À la première lune de l'année suivante, Vouvang sacrifia au ciel, fit des cérémonies aux Esprits, harangua les officiers et les soldats. La bataille se donna dans la plaine de Mou-ye (dans le district de Oucy-hoey fou du Ho-nan). L'empereur fit voir du courage, mais il fut mal servi. Son armée fut mise en déroute, et il se vit sans ressource. Il courut à la capitale (Oucy-hoey-fou du Ho-nan). Là, vêtu de ses habits royaux, il monta sur une tour où étaient ses trésors, et se jeta dans un feu qu'il avait sait préparer. Il y périt misérablement. Vou-vang sit trancher la tête à Ta-ki, et sut déclaré empereur, la même année 1122 avant J.-C. (c'est selon la Chronologie de l'abrégé de l'Histoire). Vou-vang est le premier empereur de la dynastie de Tcheou.

7° L'abrégé de l'Histoire, en comparant la première aunée de l'empire de Vou vang avec la première de l'empire de Tching-tang, compte 444 ans pour la durée de la dynastie Chang.

# DYNASTIE DE TCHEOU.

# L'Empereur Vou-vang.

Le premier empereur de cette dynastie fut Vou-vang, fils de Ven-vang, prince de Tcheou dans le Chen-sy. L'an ki-mao dans le cycle (1122 avant J.-C.) était la 15° année de son règne particulier dans la principauté de Tcheou. Cette même année fut la première année de son empire. Il ordonna que la lune où est le solstice d'hiver, serait la première lune dans son calendrier. On détermina que le moment de minuit commencerait le jour civil.

Vou-vang fit sortir de prison le prince Ki-tse, et tous ceux qui étaient injustement emprisonnés. Il fit faire un tombeau pour Pi-can, et il y eut des cérémonies pour honorer sa mémoire. Il fit distribuer à l'armée l'argent trouvé dans les trésors de Cheou, et fit de grands présens aux princes, aux grands et aux officiers. Il fit faire des cérémonies pour honorer ceux qui étaient morts dans •

l'armée, et fit faire la recherche des gens habiles et vertueux. Après avoir fait quelques réglemens pour soulager les peuples et pour la sûreté des pays conquis, il s'en retourna à sa cour, dans le pays où est aujourd'hui le district de Si-gan-fou du Chen-sy. C'est-là qu'il mourut à la 7° année de son règne (l'an 1116 avant J.-C.). Son fils, Tching-vang lui succéda. Tcheou-kong, frère de Vouvang, fut tuteur du jeune empereur, et régent de l'empire.

#### NOTES.

1° Ki-tse communiqua ses vues sur le bon gouvernement; c'est la matière du chapitre Hong-fan, dans le livre Chou-king. Ki-tse, fut fait prince dans la Corée. Il était oncle paternel de l'empereur Cheou:

2° L'année 1169 fut celle de la naissance de Vou-vang; il mourut L'année 1116. Il mourut donc âgé de 53 ans.

# DYNASTIE DE TCHEOU.

| EMPEREURS.                      | DUNÉE<br>du règne. | du règne.  | ANNÉES<br>avant JC. |
|---------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Tching-vang, fils de Vou-vang.  | 37 ans.            | Pirg-su.   | 1115.               |
| Kang-vang, fils de Tching-vang. | 26.                | Koucy-hay. | 1078.               |
| Tchao-vang, fils de Kang-vang.  | 511                | Ki-tcheou. | 1052.               |

#### NOTES.

1º Vou-vang avait donné le gouvernement des pays conquis à l'esieurs de ses frères; et Vou-keng, sils de l'empereur Cheou, avait reçu de Vou-vang, le titre de Régulo de ces pays. Ce jeune prince s'aperçut que les frères de Tcheou-kong étaient jaloux de l'autorité de régent de l'empire que Tcheou-kong avait; il conçut le dessein de monter sur le trône de son père; et, cachant ses vues, il se joignit aux frères de Tcheou-kong pour le rendre suspect auprès de l'empereur Tching-vang. L'empereur entra dans quelques soupçons; Tcheou-kong se retira de la cour, et donna avis de tout à son frère Chao-kong, ministre d'état. Durant l'absence de Tcheou-

kong, l'empereur vit, dans les registres de l'histoire, la formule de l'acte par lequel Tcheou-kong s'était offert au ciel pour mourir à la place de son frère Vou-vang malade. D'ailleurs Tcheou-kong, instruit en détail du complot de ses frères et de Vou-keng, donna connaissance de tout à l'empereur. On sut encore que Vou-keng fomentait en secret la révolte de quelques peuples du Kiang-nan, qui avaient déclaré la guerre à Pe-kin, prince de Lou (dans le Chan-tong). Pe-kin était sils de Tcheou-kong: celui-ci avait cédé à son sils cette principauté, qu'il avait euc de l'empereur Vou-vang. Tching-vang rappela Tcheou-kong, et le nomma pour commander l'armée qu'il sit marcher contre ses oncles et contre Vou-keng. Tcheou-kong remporta une victoire complète. Vou-keng fut mis à mort, et les frères de Tcheou-kong surent dégradés et mis en prison.

Tcheou-kong sit bâtir une ville dans l'endroit où est aujour-d'hui Ho-nan-sou du Ho-nan. Elle sut nommée Cour orientale. Quantité d'auciennes samilles de la dynastie de Chang eurent ordre d'aller habiter dans cette nouvelle cour; la ville était carrée, elle avait de grands saubourgs; une des saces de la ville était de dix-septemille deux cents pieds. Le pied d'alors était de plus d'un tiers plus petit que celui d'aujourd'hui. C'est dans cette ville que Tcheou-kong observa l'ombre solstitiale d'été, d'un pied cinq pouces: le pied avait dix pouces, le gnomon était de huit pieds.

5° Ouey-tse, frère aîné de l'empereur Cheou, fut déclaré chef de la famille de Tching-tang. On le nomma prince d'un état qu'on appela Song. C'est le pays de Couy-te-fou, dans le Ho-nan. C'est sous l'empereur Tching-vang qu'on sit, pour la première fois, des deniers de cuivre ronds, et qui ont un trou au milieu.

4" Tcheou-kong mourut à la onziemeannée du règne de Tchiro vang. C'est un des plus grands hommes que la Chine ait eus. Beaucoap de pièces de vers du livre Chi-king, sont de lui. Il a eu beaucoap de part à la collection du livre Li-ki. Il a fait un livre sur les figures du livre Y-king. On lui attribue l'ancien livre Tcheou-li, mais il est postérieur au temps de Tcheou-kong. Il était astronome; il savait la propriété du triangle rectangle. On lui attribue la connaissance de la boussole. Il en apprit l'usage à des étrangers pour pouvoir s'en retourner chez eux. Ces étrangers étaient des pays vers

Siam, Laos, Cochinchine. Quand ils furent près de la Cochinchine, ils suivirent la côte de la mer, et s'en retournèrent dans leur patrie. On ne parle ni de vaisseaux, ni de barques; il paraît qu'ils vinrent par terre à la Chine, et qu'ils s'en retournèrent ensuite par terre sans s'embarquer sur mer. Ils étaient venus féliciter Tching-vang.

5° Tcheou-kong fut enterré comme s'il avait été empereur. Sa régence fut de sept ans. Tching-vang fut un grand prince, aussi bien que Kang-vang. Tchao-vang, fils de Kang-vang, eut un long règne; mais il fut peu aimé. Le livre Chou king parle des règnes des empereurs Vou-vang, Tching-vang, Kang-vang, et de la règence de Tcheou-kong.

## DYNASTIE DE TCHEOU.

| EMPEREURS.                        | DUREE<br>du règne. | l <sup>re</sup> Annes<br>du règne, | ANNÉES avante JC. |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| Mou-vang, fils de Tchao-vang.     | 55 ans.            | Keng-tchin.                        | 1001.             |
| Kong-vang, fils de Mou-vang.      | 12.                | Y-hay.                             | 946.              |
| Y-vang, fils de Kong-vang.        | 25.                | Ting-hay.                          | 934.              |
| Hiao-yang, frère codet de Y-yang. | 15.                | Gin-tsc.                           | 909.              |
| Y-vang, fils de Y-vang.           | 16.                | Ting-mao.                          | 894.              |

#### NOTES.

- 1º Le livre Koue-yu a conservé le placet offert à Mou-vang, pour le détourner de la guerre qu'il voulait faire, sans raison, à des peuples tributaires qui habitaient dans le pays qui répond au pays de Tchang-cha du Hou-kouang. Ce placet contient des éclaircissemens curieux sur l'antiquité. La guerre se fit sans succès et sans honneur.
- Un mandarin, nommé Tsao-fou, était, du temps de Mou-vang, setimé par son adresse à conduire le char de l'empereur avec une vitesse incroyable. Abdallah (auteur persan), dans sa version d'un abrégé de l'histoire chinoise, parle de Tsao-fou. Il dit qu'il alla jusqu'en Perse. L'histoire dit que Mou-vang, conduit par Tsao-fou, alla à la fameuse montagne Koen-lun, entre le Chen-sy et le Tibet. Un prince d'occident, appelé Si-vang-mou, vit Mou-vang, et ces deux princes furent quelque temps ensemble, et se traitèrent mutuellement avec beaucoup de magnificence. Les sectateurs de Tao regardent Si-vang-mou comme un des premiers de leur secte,

et paraissent le mettre aux nombre des immortels. La géographie de Sse-ma-tsien (écrite plus de cent ans avant J.-C.), place le pays de Si-vang-mou, aux pays qui sont vers la Perse ou Syrie. Si-vang-mou signifie littéralement; mère du roi occidental. On peut aussi dire que c'est le nom du pays, comme qui dirait, pays qui est l'origine des rois occidentaux. Le pays de Si-vang-mou est le Ta-tsin, selon les Chinois.

3º Mou-vang sit des réglemens remarquables, pour les procédures criminelles: c'est le sujet d'un des plus beaux chapitres du Chou-king.

4° Les astronomes Chinois ont donné le nom de Tsao-fou aux étoiles de la tête de Cephée. Le peu que l'histoire rapporte des quatre successeurs de Mou-vang, n'a rien d'intéressant pour les Européens.

## DYNASTIE DE TCHEOU.

| . DURÉE<br>du règne. | du règne.            | ANNÉES<br>avant JC.                      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 51 ans.              | Kouey-ouey.          | 873.                                     |
| <b>46.</b>           | Kia-su.              | 827.                                     |
|                      | du règne.<br>51 aus. | du règne. du règne.  51 ans. Kouey-ouey. |

#### NOTES.

1° Du temps de Li-vang, les poètes firent beaucoup de satires contre la mauvaise conduite de ce prince. Le livre Chi-king a conservé plusieurs de ces vers satiriques, de même que quelques poésies à la louange de Suen-vang. Ces vers sont de gens contemporains.

2° Li-vang, par son avidité et sa cruauté, se rendit odieux et insupportable. On se révolta, et le peuple voulait exterminer la famille royale. L'empereur prit la fuite vers la 37° année du règne, et s'exila lui-mème pour n'être pas mis à mort. Un ministre zélé sacrifia au peuple son propre fils, que le peuple massacra danc l'idée que c'était le prince héritier. Le ministre cacha dans son palais le prince héritier. Ce ministre s'appelait Chao-kong; lui et l'autre ministre Tcheou-kong s'unirent pour gouverner, et ils le firent avec zèle et prudence. La fureur du peuple s'appaisa, mais l'empereur n'osa reveuir, et, après quatorze années d'exil et de fuite, il mourut. In nouvelle de sa mort s'étant répandue, les ministres proclamèrent empereur le prince héritier: c'est Suen-vang. Les deux caractères chinois Kong-ho expriment l'union, et par ces deux caractères, les

Chinois désignent la régence de Tcheou-kong et de Chao-kong. Cette régence est fameuse, et est une sûre époque pour la chronologie. La première année de cette régence, est l'année 841 avant J.-C.

3º Le règne de Suen-vang fut glorieux. Il avait des défauts, mais il savait les corriger. Malgré le soin qu'il eût de se faire respecter et obéir par les princes tributaires, il ne put jamais venir à bout de les empêcher de se faire la guerre les uns aux autres. Il fut tantôt heureux, tantôt malheureux dans les guerres contre les Tartares, et il vint à bout de les contenir dans les bornes de leurs limites.

4º Après le déluge du temps de Yao, un de ses frères, nommé Ki, ent le soin de l'agriculture. Il rendit dans ce poste de grands services; il fut fait prince d'un petit état, et eut le titre de Heou-tsi. Ces deux caractères désignent l'intendance sur l'agriculture, le labourage de la terre et les grains. Les empereurs de Tcheou reconnaissaient Heou-tsi pour chef de leur famille, et ses successeurs labouraient quelquefois la terre pour animer les peuples, et pour conserver le souvenir de Heou-tsi, et de leur élévation. Selon la coutume des princes de Tcheou, au commencement du printemps, le prince devait labourer un champ destiné à cet usage. Sucn cang négligea cette cérémonie; un grand le reprit decette négligence. Son discours s'est conservé dans le livre Koue-yu. En voici l'essentiel:

# Discours d'un grand du temps de Suen-vanc, sur la cérémonie du labourage de la terre.

Anciennement le président du tribunal de l'histoire et de l'astronomie, examinait le temps où le matin la constellation fang (1) pass'ait par le méridien, et celui où le soleil et la lune devaient être dans la constellation che. On savait le jour où le soleil devait se trouver au point du ciel où commence le printemps, et la nouvelle lune qui désigne la première lune du printemps. Neuf jours avant, on avertissait le mandarin préposé au labourage. L'empereur, après le rapport des mandarins, pensait avec respect à se mettre en état de faire, avec sincérité et pureté de cœur, la cérémonie de labourer la terre. Dans un appartement destiné au jeûne, l'empereur et les grands jeûnaient trois jours avant la cérémonie.

(1) Voyez la table des constellations.

On pensait à l'importance du labourage du champ destiné pour cette cérémonie, parce que les pains, destinés au sacrifice au souverain maître, sont faits du grain semé dans le champ, et parce que la culture de la terre est la vraie ressource de l'état. Les mandarins ayant tout préparé, l'empereur se purifiait par le bain, il versait à terre du vin préparé, et buvait un coup de ce vin. Après cela, prenant avec respect la charrue, il labourait quelques sillons; les grands labouraient le reste du champ, tout se faisait avec décence et majesté: l'empereur mangeait un peu de viande du bœuf qu'on avait immolé, le reste était donné aux grands. Dans la suite, on avait soin de mettre dans un grenier le blé qui venait du champ labouré. Le président du tribunal de l'histoire examinait tout avec soin. Négliger cette cérémonie, c'est s'exposer à la colère du souverain maître, et à voir l'empire dans la désolation.

5° L'empereur n'eut point d'égard à la remontrance, et quelque temps après, l'armée impériale sut battue par les Barbares, près du champ même destiné au labourage. On regarda la perte de la bataille comme une punition du ciel irrité.

6º Il paraît que le labourage de la terre est une cérémonie qui n'était pas particulière à la famille de Tcheou, et qu'elle était pratiquée par les empereurs antérieurs à cette dynastie Tcheou. Les empereurs chinois ont toujours fait cette cérémonie jusqu'aujourd'hui, et l'empereur régnant est encore plus exact à la faire que ses prédécesseurs. Cette cérémonie se fait aujourd'hui à la seconde lune du printemps, c'est-à-dire, celle où se trouve l'équinoxe du printemps. Tout ce qui s'observe encore dans cette cérémonie, et ce qui se voit dans l'endroit destiné au labourage, est curieux et remarquable.

7° On voit encore aujourd'hui à Pe-king, dans le collége impérial des lettrés, des monumens de pierre du temps de Suen-vang, sont les caractères chinois de ce temps-là. On en a envoyé la figure en France et ailleurs.

# DYNASTIE DE TCHEOU.

| EMPEREURS.                    | DURÉE<br>du règne. | I <sup>re</sup> Anné <b>z</b><br>du règne. | ANNÉES avant JC. |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Yeou-vang, fils de Suen-vang. | ıı ans.            | Keng-chin.                                 | 781.             |
| Ping-vang, fils de Yeou-vang. | 51,                | Sin-ouey.                                  | 770.             |

### NOTÉS.

10° Yeou-vang, à la 3° année de son règne, devint éperdûment amoureux d'une sille nommée Pao-sse. Il en cut un sils, appelé Pe-fou. L'impératrice était de la famille du prince de Chin (Nanyang-fou du Ho-nan); elle était mère d'Y-kieou, prince héritier. L'empereur, en faveur de Pao-sse, épuisait l'état. Elle introduisit les ennuques. Les grands étaient mécontens ; leurs représentations sur les désordres de l'état furent inutiles. Les poètes firent des saures contre les eunuques, Pao-sse, a l'avenglement de l'empereur. Le prince héritier et l'impératrice sa mère furent dégradés. La mère et le fils se retirèrent chez le prince de Chin, qui résolut de se venger. Pao-sse fut déclarée impératrice, et Pe-fou fut prince héritier. L'empereur ordonna au prince de Chin de renvoyer à la cour le prince Y-kieou. Le prince de Chin le refusa, et se retira chez les Tartares. L'empereur leva des troupes, et ordonna qu'en cas d'irruption des Tartares, on allumât des feux sur les hauteurs, et battit le tambour. A ce signal, les généraux devaient venir au secours. Pao-sse n'aimait pas à rire, et l'empereur voulait la faire rire. Un jour, sans raison, on fit les signaux, les princes et les officiers accoururent; Pao-sse, voyant tant de mouvemens inutiles, se mit à rire, et l'empercur en fut charmé. Les généraix furent indignés. Les Tartares, conduits par le prince de Chin, arent tant de diligence, qu'ils se trouvèrent près du camp de l'empereur, lorsqu'on y peusait le moins. L'empereur surpris sit faire les signaux. La plupart des officiers, craignant d'être encore le jouet de Pao-sse, se tinrent tranquilles. L'empereur fut obligé de combattre avec peu de troupes. Il fut pris et tué près du pays où est Lin-tong-hien (dans le district de Sigan-fou du Chen-sy). Puo-sse fut enlevée, le pays fut ravagé, et les Tartares firent un butin immense. Cet événement arriva à la 11" année de Yeou vang. Les princes de Tsin, de Tçin, de Ouer. arrivèrent, peu de temps après la bataille, avec une armée. Les Tartares auraient bien voulu encore piller, mais les princes, venus au secours, les attaquèrent et les arrêtèrent. Le prince de Chin, et le prince Y-kieou, les exhortèrent à se retirer, et leur dirent qu'ils seraient obligés de se joindre à l'armée des trois princes ligués, s'ils ne se retiraient. Ils prirent alors le parti de retourner dans leur

pays. Le prince Pe-fou fut dégradé. Les trois princes ligués, de concert avec le prince de Chin, proclamèrent Y kieou empereur: c'est Ping-vang. On regretta beaucoup la mort du prince de Tching, oncle paternel de l'empereur. Il fut tué, en combattant vaillamment, près de l'empereur son neveu. C'était un prince accompli, qui aimait le bien public. Trois aus avant la mort de Yeou-vang, ce prince eut une conférence avec un savant, sur le mauvais état des affaires. Le livre Koue-yu rapporte cette conférence: il y a des monumens remarquables de l'antiquité chinoise. Le pays de Tching est dans le Ho-nan; c'est Yu-tcheou du district de Cai-fong fou. Le livre classique Chi-king fournit de bons mémoires sur le règne de Yeou-vang. Ces mémoires sont en vers, faits par des gens contemporains.

2º L'histoire marque une éclipse de soleil, l'année y-tcheou, 6º de Yeou-vang, au jour sin-mao, 1º de la 10º lune (6 septembre 776 avant J.-C.). La cour était près du lieu où est la ville de Si gan-fou du Chen-sy. Le livre Chi-king rapporte l'éclipse du soleil.

3º L'an 770 avant J.-C., Ping-vang sut installé empereur. Il voulut aller saire son séjour à la cour orientale (Ho-nan-fou du Ho-nan), bâtie par Tcheou-kong. Il sit Régulo le prince de Tsin, et lui laissa en souveraineté le toire de la ville impériale dans le Chen-sy, sous prétexte qu'il pouvait mieux que les autres défendre le pays contre les entreprises des Tartares occidentaux.

4º Siang-kong, prince de Tsin, accompagna l'empereur jusqu'à la nouvelle cour, et s'en retourna glorieux. Par la cession que l'empereur lui fit, il devint puissant. Il se comporta ensuite comme prince indépendant, et s'arrogea le droit impérial de sacrifier solennellement au Chang-ti (souverain maître). Siang-kong fit graver sur un grand vasc l'acte de cession que lui fit l'empereur. Ping-vang a', dans ce monument, le titre de roi céleste. Ce monument fut trouvé dans le Chen-sy, du temps de Tay-tsong, empereur de la dynastie Song (1).

5° Les historiens Chinois se récrient contre l'audace de Siangkong, étant constant, disent-its, que le seul empereur a droit de

<sup>(1)</sup> Première année de son regne, 976 après J.-G.

sacrisser solennellement au Chang-ti. Ces mêmes historiens attribuent à la timidité et au peu de salent de Ping vang, la décadence de la dynastie de Tcheou. La transmigration de Ycou-vang dans le Ho-nan, fut, selon ces historiens, suivie de tous les malheurs. Les princes tributaires devincent indépendans; l'ancienne religion périt; les sciences, l'émde, le zèle pour le bien public, furent anéantis; les gens habiles se dissipèrent. Le prince Ven-kong, successeur de Siang-kong, rendit, pour la forme, l'ancienne cour. Le palais où on faisait les cérémonies aux princes ancêtres, et leurs tombeaux, furent presque ruinés, et on ne se mit pas en peine de les réparer-Ce sont autant de crimes que les Chinois reprochent à Ping-vang. A la 18º année du règne de Ping-vang, le prince de Tsin établit un tribunal pour écrire l'histoire de sa famille, qui continua depuis Siang-kong à sacrifier au Chang-ti. Les grandes familles, accoutumées au séjour de la cour dans le Chen-sy, ne voulurent pas, pour la plupart, aller faire leur séjour à la cour orientale; elles devinrent réellement sujettes du prince de Tsin. L'empereur n'eut depuis que le nom d'empereur, et la famille impériale perdit presque entièrement son autorité et sa puissance.

6º Les princes de Tsin et de Oucy reçurent de l'empereur de grands priviléges, et devinrent plus puissans qu'auparavant.

7° La 1re année du règne de Yn-kong, prince de Lou, fut la 49° année du règne de l'empereur Ping-vang. Confucius commence son histoire de Tchun-tsicou, par la 1re année du prince Yn-kong.

## DYNASTIE DE TCHEOU.

| EMPEREURS.                                                            | ounés<br>du régne. | i <sup>re</sup> ANNÉE<br>du règne. | ANNÉES<br>avant JC. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Houan-vang, petit fils de Ping-<br>vang. Tchoang-vang, fils de Houan- | <b>2</b> 3 ans.    | Giu-su.                            | 719.                |
| vang.                                                                 | 15.                | Y-ycou.                            | 696.                |
| Li-vang, fils de Tchoang-vang.                                        | 5.                 | Keng-tse.                          | 681.                |
| Hoey-vang, fils de Li-vang                                            | 25.                | Y-ssc.                             | 676.                |

NOTES.

1º L'an 722 avant J.-C., le prince de Lou introduisit dans les traités, entre les princes, le serment. On égorgeait un bout, on lui

coupait une oreille; chaque contractant, prenant l'Esprit à témoin, se frottait les lèvres avec le sang du bœuf, et, par cette cérémonic, on se disait coupable de mort si on violait le serment. Des mandarins mettaient dans un plat fort propre les oreilles des bœufs, d'autres écrivaient la convention, l'historien la mettait dans un registre. L'histoire réprouve cette coutume comme contraire aux anciennes lois. La politique et l'intérêt fournissaient des prétextes pour éluder les sermens, et on ne faisait nul scrupule d'offenser les Esprits. Après cela, dit l'histoire, où est la bonne foi?

- 2° L'année gin-chin, 11° de Houan-vang, jour gin-tchin 1er de la 7° lune, éclipse totale de soleil (17 juillet 709 avant J.-C.).
- 3° Le prince Houan-vang mourut avec le chagrin de n'avoir pu se faire obéir par les princes tributaires; il échoua dans la guerre qu'il sit contre quelques-uns d'entr'eux.
- 4° L'an ping-su, 2° de l'empereur Techoang-vang, au 1er jour de la 10° lune, éclipse de soleil (10 octobre 695 avant J.-C.).
- 5° Un prince de la famille impériale entreprit de mettre sur le trône un frère de l'empereur. Le complot fut découvert; le prince fut mis à mort, et le frère de l'empereur se réfugia à la cour du prince de Yen.
- 6° A la 12° année de Tchoung-vang, Houan-kong, prince de Tsi, déclara Koun-tse son premier ministre. C'est le fameux Koun-tchong, grand général, grand homme d'état, fort savant, et d'une grande probité. Avec un tel ministre, le prince Houan-kong devint trèspuissant, le conseil et l'arbitre des Régulos de l'empire.

A la 2° année de Hoey-vang, une faction se forma en faveur d'un frère de l'empereur. Celui-ci fut obligé de sortir de la ville impériale. Plusieurs princes tributaires vinrent au secours de l'empereur, on reprit la capitale, et les chefs des rebelles furent mis à mort. Le prince de Tsi ne vint pas secourir l'empereur, on dissisimula, l'empereur même le nomma pour commander une armée contre un Régulo désobéissant. Le Régulo fut pris, conduit à la cour. Le prince de Tsi obtint sa grâce, et il fut rétabli dans son état.

7° L'année gin-tse, 8° de Hocy-vang, au jour sin-ouey, 1° de la 6° lune, éclipse de soleil (27 mai 669 avant J. C.). I 'année suivante, jour kouey-hay, 1° de la 12° lune, éclipse de soleil (10 novembre

668 avant J.-C.). L'année ping-yn, 22e de Hoey-vang, au jour vouchin, de la 9e lune; éclipse de soleil (19 août 655 avant J.-C.).

8° Sur la fin du règne de Hoey-vang, Hoan-kong, prince de Tsi, sut déclaré ches des assemblées des Régulos. En cette qualité, il convoquait les Régulos, punissait ceux qui ne gardaient pas les réglemens. L'empereur, dont l'autorité était par-là fort lésée, était obligé de dissimuler. Malgré la puissance et la dignité de Hoan-kong, plusieurs princes, dans les occasions, s'opposaient à Hoan-kong; mais cet habile prince faisait ce qu'il voulait; il était venu à bout de persuader les grands et les peuples qu'il ne saisait rien que pour le bien commun. Tout était dans l'ordre dans son état; les arts, les sciences et le commerce fleurissaient; sa cour était magnisque, et les gens de mérite étaient sûrs d'être employés et récompensés. Les peuples étaient dans l'abondance, et partout on louait le prince et le ministre.

#### DYNASTIE DE TCHEOU.

| EMPEREURS.                        | nunée<br>du règne. | 1 <sup>re</sup> ANNÉE<br>du règne. | ANNÉES<br>avant JC. |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Siang-vang, fils de Hoey-vang.    | 33 ans.            | Keng-ou.                           | 651.                |
| King-yang, fils de Siang-yang.    | 6.                 | Kouey-mao.                         | 618.                |
| Kouang-vang, fils de King-vang.   | 6.                 | Ki-ycou.                           | 612.                |
| Ting-vang, frère cadet de Kouang- | •                  | . •                                |                     |
| vang.                             | 21.                | Y-mao.                             | 606.                |

#### NOTES.

- 1°. A la 7° année de Siang-vang, Koan-tse, ministre du prince de Tsi, mourut. Le prince eut sujet de se repentir de Favoir pas suivi le conseil de Koan-tse, sur le choix d'un ministre. Ce prince mourut deux ans après, et, on vit bien que Koan-tse n'était plus. Les enfans du prince se disputèrent la couronne; il y eut bien du sang répandu; enfin, celui que Koan-tse avait proposé pour succéder, resta le maître.
- 2° Après la mort du prince de Tsi, le prince de Tçin fut chef des Régulos; mais il n'eut ni le crédit, ni l'habilité de Hoan-kong.
- 5° L'an 26 de Siang-vang, au jour kouey-sse, de la 2° lune, éclipse de soleil (3 février 626 avant J.-C.).
  - 4º Le sujet du dernier chapitre du livre classique Chou-king, est

la bataille que Mou-kong, prince de Tsin, perdit en combattant contre le prince de Tçin. Cette bataille se donna au commencement de l'année 624 avant J.-C. Mou-kong mourut l'année 621. A son enterrement, cent soixante-dix-sept personnes se donnèrent la mort. Plusieurs eurent ordre de se tuer, sous prétexte d'accompagner le prince mort. Cette barbare coutume venait des Tartares occidentaux. L'histoire chinoise en parle pour la première sois à l'an 621 avant J.-C.

5º Les Tartares, au nord du Chan-sy, faisaient souvent des courses dans la Chine; ils venaient ordinairement par le pays de Chun-te fou du Pe-tche-ly. Ces Tartares se civilisèrent peu à peu, et les Chinois firent avec eux des traités, du temps des empereurs Hoey-vang et Siang-vang.

6º Hocy-vang pensait à déclarer le prince Chou tay pour son héritier. Il était cadet de Siang-vang. Hoan-kong, prince de Tsi, dans une assemblée des Régulos, fit déterminer que Siang-vang, comme l'aîné et sils de l'impératrice, serait héritier. Cela s'exécuta. Chou-tay, après la mort de son père Hoey-vang, cabala, fit lique avec les Tartares, et obligea l'empereur à sortir de la capitale, où les Tartares commirent de grands désordres. Plusieurs Régulos vinrent au secours de l'empereur, la paix se sit. Chou-tay se retira à la cour du prince de Tsi. Siang-vang, à la 14e année de son règne, le sit revenir; l'empereur sit ligue avec les Tartares pour se désendre contre les attentats de plusieurs princes tributaires, et épousa une princesse tartare, qu'il déclara impératrice, malgré les représentations qu'on lui sit. Le prince Chou-tay eut trop de samiliarité avec l'impératrice; l'empereur le dégrada. Chou-tay alla chez les Tartares pour les porter à se venger de l'affront qu'on faisait à la nation-Les Tartares se mirent en marche, déclarèrent Chou-tay empereur, et obligèrent l'empereur à prendre la fuite. Chou-tay vivait avec l'impératrice déposée. Le prince de Tsin vint à la tête d'une bonne armée, on chassa les Tartares, Chou-tay fut pris et mis à mort comme criminel. L'empereur mourut paisible et assez accrédité.

<sup>7</sup>º La 1<sup>ere</sup> année de Kouang-vang, au jour sin-tcheou, 1<sup>er</sup> de la 2·6º lune, éclipse de soleil (28 avril 612 avant J.-C.).

- 8° Au jour kia-tse de la 7° lune, éclipse totale de soleil. L'année a les caractères keng-chin: (20 septembre 601 avant J.-C.).
- 9° King-vang, Kouang-vang, Ting-vang étaient de bons princes qui aimaient la paix. Au commencement du règne de Ting-vang, le prince de Tchou entreprit d'être le chef des assemblées des Régulos.

## DYNASTIE DE TCHEOU.

| EMPEREURS.                      | DURÉE<br>du règne. | l <sup>re</sup> ANNÉE<br>du règne. | ANNÉES avant JC. |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| Kien-vang, fils de Ting-vang.   | 14 ans.            | Ping-tse.                          | 585.             |
| Ling-vang, fils de Kien-vang.   | 27.                | Keng-yn.                           | 571.             |
| King-vang, fils de Ling-vang.   | 25.                | Ting-se.                           | 544.             |
| Tao-vang ou Meng, fils de King- |                    |                                    |                  |
| vang.                           | 200 jours.         |                                    |                  |
| King-vang, frère cadet de Tao-  |                    |                                    |                  |
| vang.                           | 44•                |                                    | 519.             |
| •                               |                    |                                    |                  |

#### NOTES.

- 1º L'empereur Kien-vang reconnut le prince du pays de Ou, comme prince de l'empire. Le prince de Ou viut en personne à la cour, et gouverna depuis ses sujets selon les lois de Tcheou. Il s'appelait Cheou-mong. Il était de la famille de Tay-pe, oncle paternel de Ven-vang. La ville de Sou-tcheou du Kiang-nan, est le pays où était la cour des princes de Ou. Les princes de l'empire donnèrent au prince de Ou des officiers, pour apprendre aux peuples de Ou l'art militaire. Ils pensèrent à se servir du prince de Ou, puissant dans les pays du Kiang-nan et du Kiang-si, pour s'opposer au prince de Tchou, qui devenait trop puissant.
- 2º A la 11º année de Kien-vang, au jour ping-yn, 1º de la 6º Lune, éclipse de soleil (9 mai 575 avant J.-C.).
- 3° Confucius naquit dans le Chan-tong, à la 11° lune de la 21° année de Ling-vang. Au jour kia-tse, 1° de la 7° lune de la 25° année de Ling-vang, éclipse totale de soleil (19 juin 549 avant J.-C.).
- 4° A la 20° année de King-vang (525 ans avant J.-C.), il y ent une comète dans les étoiles du scorpion. L'année d'après, l'empereur sit faire de gros deniers de cuivre. A la 24° année, le même empereur sit fondre de grosses cloches. L'ancien livre Koue-yu a

conscrvé les placets offerts à l'empereur, à l'occasion de ces deniers et de ces cloches. On a envoyé d'ici (de la Chiue) en France, divers deniers anciens de cuivre et autres monnaies, avec un écrit sur ces deniers et monnaies. La 24° aunée de King-vang, jour gin-ou, 1et de la 7° lune, éclipse de soleil (10 juin 551 avant J.-C.). Ling-vang fut un prince habile et sage.

L'année 519 avant J.-C. fut la première du règne de King-vang, fils de Ling-vang. L'année kouey-ouey, jour y-ouey, premier de la 5° lune, éclipse de soleil (9 avril 518 avant J.-C.). L'année king-yn, jour sin-hay, premier de la 12° lune, éclipse de soleil (14 novembre 511 avant J.-C.).

En 520 avant J.-C. l'empereur mourut; la cour se trouva dans un état bien triste. Ce prince avait de l'inclination pour son dernier fils Tchao, et lui avait dit qu'il voulait le déclarer prince héritier. Après la mort de l'empereur, il se forma deux partis, l'un pour Meng, frère aîné de Tchao, l'autre pour Tchao. Dans la ville impériale et dans les environs, il y cut un grand carnage. Tchao se trouva maître de la cour. Meng eut des secours du prince de Tçin. Il mourut la même année, et Tchao fut soupçonné d'avoir avancé ses jours. Le parti de Meng déclara empereur Kai, frère de Meng, de père et de mère. Tchao pen aimé, se sontint dans la ville impériale. Le prince de Tçin instruit de ce qui se passait, se déclara pour le prince Kai, et lui envoya de bonnes troupes. Après plusieurs combats, Tchao fut obligé d'abandonner la cour. Il se retira dans le pays de Tchou, et emporta bien des trésors et les archives de l'empire. Après plusieurs années, le prince Kai, plus estimé que Tchao, fut généralement reconnu empereur : c'est celui qui a le titre de King-vang. Dans l'entrée qu'il sit à la cour, il fut accompagné des princes de Tsin et de Tçin. On répara la\_ ville désolée par les guerres civiles, et pour la sûreté du prince, les princes de Tsin et de Tçin et autres fournirent grand nombre de troupes pour la défense du pays. Le prince de Tçin, comme chef des Régulos, ordonna aux autres princes de payer leurs contributions, et de faire hommage à l'empereur?

L'empereur profitant de la conjoncture de la guerre entre les princes de Ou et de Tchou, envoya des gens sûrs et résolus

dans le pays de Tchou. Ils s'assurèrent de Tchao, et le sirent mourir.

A la 23° année de King-vang, Yun, prince de Yue, mourut. Il eut pour successeur l'illustre Keou-tsien. Les princes de Yue descendaient de Chao-kang, empereur de la dynastie Hiu. Chao-kang donna à Vou-yu, son fils, le titre de prince de Yue, avec ordre d'avoir soin du tombeau de l'empereur Yu (dans le district de Chao-hing du Tche-kiang). Les princes de Yue s'étant agrandis, firent figure dans l'empire, du temps de King-vang.

La 25° année de King-vang, jour keng-tchin premier de la 8° lune, éclipse de soleil (22 juillet 495 avant J.-C.). A la 39e année du règne, jour keng-chin premier de la 5e lune, éclipse de solcil (19 avril 481 avant J.-C.). Eyn gin-su, 41° année de King-vang, Confucius mourut dans la 4° line, dans le pays de Lou. Confucius était originaire du pays de Song dans le Ho-nan. Il était de la famille impériale de l'empereur Tching-tang. Il était d'une probité reconnue, savant dans l'histoire. Sa principale occupation fut de former des disciples pour inspirer partout l'amour de la vertu, et faire revivre l'ancienne doctrine. Il eut de grands emplois, et se sit une grande réputation. Il sit une histoire exacte de douze princes de Lou. Il la commença par la 1re année du prince Yn-kong (722 ans avant J.-C.), et la finit près de 242 ans après. Cet ouvrage est une critique du mauvais gouvernement et de la corruption des mœurs. Sa vue était de montrer que cela venait d'avoir abandonné l'ancienne doctrine et le gouvernement établi par les anciens sages. C'est pour cela qu'il rapporte grand nombre de princes tués par leurs sujets, et les malheurs de tant de guerres qui désolaient l'empire, et introduisaient toute sorte de désordres que ce philosophe indique sans fard avec beaucoup de précision. Tso kicou ming, historien public et contemporain de Confucius, appréhendant que l'histoire de Confucius ne fût altérée par ses disciples, fit un commentaire au livre, et c'est du texte de Confucius et du commentaire de Tso-kieou-ming, que l'histoire a pris ce qu'il y a de plus sûr par rapport à l'histoire des temps du Tchun-tsieou.

Confucius sit des commentaires sur les textes de Ven-vang, et sur ceux de son sils Tcheou-kong, pour expliquer les sigures ou

Koua qu'on voit dans le livre classique Y-king. Les disciples de Consucius ramassèrent quantité de préceptes et de sentences de leur mastre : on en a fait des recueils.

Confucius mit en ordre les livres classiques Y-king, Chou-king, Chi-king, Li-ki. Le feu P. Jean-Baptiste Régis, jésuite d'Aix en Provence, a fait sur les livres classiques, un ouvrage considérable, envoyé en France et à Rome. Dans cet ouvrage on voit l'histoire exacte de ces livres, et on sait quel fond on peut faire sur leur autorité; on voit les différentes éditions qui s'en sont faites, et des remarques judicieuses sur les commentaires et les changemens faits. Ceux qui, en Europe, souhaitent avoir des connaissances réelles sur les livres classiques des Chinois, risquent d'avoir sur ces livres des idées peu justes, s'ils ne lisent quelque ouvrage en ce genre dans le goût de celui du P. Régis, qu'on ne saurait lire sans être plein d'estime pour la critique, le fon goût et l'équité de ce missionnaire, d'ailleurs illustre par ses vertus religieuses.

## DYNASTIE DE TCHEOU.

| EMPEREURS.                                                               | nunée<br>du règne. | l <sup>re</sup> ANNÉE<br>du règne. | ANNEES avant JC |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Yuen-vang, fils de King-vang.                                            | 7 ans.             | Ping-yn.                           | 475.            |
| Tching-ting-vang, fils de Yuen-<br>vang.  Kao-vang, fils de Tching-ting- | 28.                | Koucy-yeou.                        | 468.            |
| vang. Ouey-lie-vang, fils de Kao-vang.                                   | 15.<br>24.         | Sin-tcheou.<br>Ping-tchin.         | 440.<br>425.    |
|                                                                          |                    |                                    |                 |

NOTES.

- 1º A la 5º année de Yuen-vang, Keou-tsien, prince de Yue, s'empara des vastes états du prince de Ou, descendant de Tay-pe, oncle paternel de Ven-vang, père de l'empereur Vou-vang. Plusieurs princes de la famille qui avait possédé l'état de Ou, se retirèrent au Japon, et y habitèrent. J'ai dit que, selon bien des Chinois, les Dairis du Japon se disaient des descendans de Tay-pe, prince ou roi de Ou.
- 2º Keou-tsien, après sa victoire sur Fou-tcha, prince de Ou, se rendit illustre. Il fut nommé, par l'empereur, chef des Régulos. En cette qualité, il donna le premier exemple de la soumission due à

l'empereur. Il intima à tous les princes un ordre de l'empereur pour payer les redevances ordinaires. Le prince de Tsin, ne faisant nul cas de cet ordre, Keou-tsien se mit en marche, avec une grande armée, pour attaquer le pays de Tsin. Le prince de Tsin craignit pour sa famille, et demanda pardon à l'empereur. Keou-tsien, content de cette soumission, reprit la route de ses états.

5° Le prince Keou tsien jugea qu'un grand de sa cour méritait la mort. Comme ce grand avait rendu service, Keou-tsien lui envoyà un sabre avec ordre de se donner la mort. L'histoire dit que c'est le premier exemple de ce genre de mort, accordé comme une grâce et un bienfait.

4° C'est la 13e année de Tching-ting-vang que finit le livre de Tso-tchouen, qui est un commentaire du Tchun-tsieou de Confucius.

5° A la 11° année de Tching-ting-vang, le prince de Tçin se vit presque entièrement dépouillé de ses états par ses ministres. Quatre d'entr'eux se réunirent pour détruire les deux autres. Tchi-pe, à la tête, voulait avoir tout pour lui : les trois qui restaient, savoir, Tchao, Han, Ouey, agirent de concert contre Tchi-pe, lui prirent ses états, et le sirent mourir à la 16° année du règne de Tchingting-vang. L'empereur Ouey-lie-vang, par politique, déclara Régulos les princes Tchao, Han, Ouey.

6° L'empereur mourut l'an 441 avant J.-C. Un de ses sils lui succéda; mais peu de mois après, il sut tué par son frère cadet. Celui-ci, s'étant sait déclarer empereur, sut tué, à son tour, peu de temps après, par un troisième frère, qui sut empereur. On le nomme Kao-vang.

7° Les princes du pays de Ki, dans le Ho-nan, étaient de la famille impériale du grand Yu. A la 24° année de Tching-ting-vang, le prince de Tchou détruisit la principauté de Ki. Confucius parle de ces princes de Ki, comme descendans de Hia: ils avaient de grands priviléges.

8º Dans le pays de Ki, on suivait la forme d'année de la dynastie Hia.

9° A la 9° année de Ouey-lie-vang, on voit encore une coulume des Tartares, voisins de la rivière Hoang-ho; elle passa aux princes de Tsin. Le prince choisissait une fille qu'on disait parente

de la famille régnante; elle passait pour l'épouse de l'Esprit de la rivière Hoang-ho. Les Chinois sirent abolir cette coutume. C'est du temps de Ouey-lie-vang qu'on vit les Chinois, sujets du prince de Tsin, porter l'épéc attachée à la ceinture. La famille de Tsin prit cette coutume des Tartares.

10° Après les temps du Tchun-tsieou, les historiens chinois furent peu exacts à marquer les éclipses.

## DYNASTIE DE TCHEOU.

| EMPEREURS.                                                                                        | DUREE<br>du règne. | 1' ANNER<br>du règne.   | ANNEES avant JC.          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| Gan-vang, fils de Ouey-lie-vang.<br>Lie-vang, fils de Gan-vang.<br>Hien-vang, frère cadet de Lie- | 26 ans.<br>7•      | Keng-tchin.<br>Ping-ou. | 401.<br>3 <sub>7</sub> 5. |
| vang.                                                                                             | 48                 | Koucy-tcheou.           | 368.                      |

#### NOTES.

- 10 A la 26e année du règne de Gan-vang, la famille des princes de Tçin su éteinte. Ces princes venaient d'un frère cadet de l'empereur Tching-vang.
- 2º Les princes tributaires devenaient de jour en jour plus indépendans, et l'empereur avait très-pen d'autorité.
- 5º Dès la 7º année du règne de Hien vang, les princes de Ouey et de Tchou, comme plus exposés au dauger d'être opprimés par les prince de Tsin qui devenaient très-puissans, firent de grandes murailles dans leurs états, pour leur servir de barrières contre les Tsin. Ceux-ci avaient partout des créatures pour mettre la division entre les autres souverains.
- 4° A la 26° année de *Hien-vang*, le prince de *Tsin* fut déclaré chef des *Régulos*. Il se mit à la tête d'une grande armée, et vint à la cour pour rendre hommage comme vassal. Les autres princes lui firent leurs complimens sur sa dignité.
- 5° A la 33° année de Hien-vang, l'histoire parle du voyage que le philosophe Meng-tse sit à la cour du prince de Ouey, (Cai-fong-fou d'aujourd'hui). Le prince traita bien Meng-tse, et l'entendit volontiers parler morale; mais le succès ne répondit pas aux espérances du philosophe.
  - 6. A la 35e année de Hien-vang, le prince de Yue sut battu par

le prince de Tchou, et perdit les états qu'il avait pris sur le prince de Ou. Il y eut des guerres entre les princes de la famille. Les uns avaient le titre de roi, les autres celui de prince. Tous se dispersèrent et allèrent faire leur séjour dans les îles de la mer orientale. Tout le pays de Tche-kiang fut soumis au prince de Tchou, et la famille de Yue perdit tous ses états.

70 Le prince de Tchou avait déjà pris le titre de roi. Les princes de Han, Ouey, Yen, Tsi, Tsin, prirent le même titre du temps de Hien-vang.

Un philosophe, natif du Ho-nan, nommé Sou-tsin, cherchait à se faire une grande réputation, et tâchait de cacher, sous de beaux dehors, une grande ambition. Il était savant, politique et au fait sur les intérêts des princes. Il alla offrir ses services au prince de Tsin, et lui proposa un système pour le rendre maître de la Chine. La cour de Tsin connut le génie du philosophe, et ne sit aucun cas de ses systèmes. Sou-tsin, outré d'un tel mépris, entreprit de perdre la famille de Tsin, en animant les autres princes contre elle. Il sit pour cela bien des voyages, pour faire voir aux princes des autres états, que le prince de Tsin travaillait à les subjuguer. La plupart des princes se liguèrent contre le prince de Tsin; mais les ministres de Tsin. plus habiles que Sou-tsin, et mieux servis en créatures et espions, rompirent les mesures prises par la ligue. Les généraux et les troupes de Tsin agissaient de concert, et étaient vainqueurs partout. La philosophie de Sou-tsin l'abandonna à la cour du prince de Yen. Il sut se faire aimer d'une des principales femmes du prince, et abusa des égards qu'elle avait pour lui. Après un tel attentat, il craignit que tout ne fût découvert ; il se retira à la cour du prince de Tsi. Il y fut, sans doute, connu pour ce qu'il était réellement; on ne dit pas par quel motif le prince de Tsi le sit mourir.

## DYNASTIE DE TCHEOU.

| EMPEREURS.                                                                                                 | DURÉE<br>du règne. | l <sup>re</sup> Année<br>du règne. | ANNÉES<br>avant JC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| Chin-tsin-vang, fils de Hien-vang.<br>Nan-vang, fils de Chin-tsin-vang.<br>Tcheou-kun, descendant de l'em- | 6 ans.<br>59.      | Sin-tcheou.<br>Ting-ouey.          | 320.<br>314.       |
| percur Kao-vang.                                                                                           | 7.                 | Ping-ou.                           | 255.               |

#### NOTES.

- 1º A la 5º année de Chin-tsin-vang, le prince de Song, dans le Ho-nan, prit le titre de roi. Le prince de Tsin se rendit redoutable, par les grandes victoires qu'il remporta sur les princes de Han, Tchao, Yen, Ouey, Tchou. Il fit mourir plus de quatre-vingt nille personnes.
- 2º Le Sse-tchouen et une partie du Hou-koang dépendaient de deux princes, qui se disaient rois de Chou. Ce royaume de Chou était riche et peuplé. Les deux rois étaient fort divisés. Le prince de Tsin profita de ces divisions, et se rendit maître, en 316, de ces vastes pays.
- 3º Vers ce temps-là, le roi de Yen, dupé par son ministre, voulut imiter les empereurs Yao, Chun. Sans avoir égard au prince héritier, il céda son royaume au ministre. Il y eut des guerres civiles. Le roi de Tsi, sans coup férir, s'empara de la ville royale de Yen. On sit mourir l'usurpateur, et le roi qui avait abdiqué. Meng-tse était alors à la cour de Tsi. Il parla fortement au roi sur l'injustice de cette guerre. Sa doctrine ne fut pas du goût du roi de Tsi. Meng-tse, voyant qu'on ne-pensait qu'à la guerre, et que les fausses doctrines se répandaient partout, redoubla ses soins pour faire revivre la doctrine de Yao, Chun, Confucius. Il se retira de la cour de Tsi, et cut des disciples à qui il prêchait sans cesse l'amour de la vertu et l'horreur des fausses sectes. Ses disciples sirent un recueil de ce que leur maître avait dit. Ils en sirent un livre que les lettrés ont mis au rang des livres classiques.
- 4º Le roi de Tchou sut battu deux sois l'an 312, par le roi de Tsin.
- 5º A la 8º année du règne de Nan-vang, le prince de Tchao choisit de bons officiers et soldats, et prit le parti de s'habiller à la tartare. Il s'exerçait jour et mit à tirer de l'arc avec ses troupes, et il enleva aux Tartares le pays qu'ils avaient encore près de Tching-ting-fou du Pe-tche-ly. Vou-ting était le nom du prince de Tchao. Ce prince était la terreur des Tartares; il résolut d'abaisser la puissance de la famille de Tsin, mais l'amour qu'il eut pour une femme causa bien des désordres. Il la déclara princesse, et nomma prince héritier le fils qu'il en avait. Vou-ting chassa les Tartares du

Chan-sy, il devint très-puissant dans la partie boréale de cette province. Il fit bâtir la grande muraille qui est entre le fleuve Hoang-ho ct le Pe-tche-ly, et mit de fortes garnisons dans des citadelles audehors de la grande muraille. A peu près dans le même temps, le prince de Yen chassa les Tartares qui étaient dans la partie boréale du Pe-tche-ly, et fit aussi une grande muraille depuis la frontière du Chan-sy jusque dans le Leao-tong. Le prince de Tsin chassa les Tartares qui étaient au nord de Lin-tao-fou du Chen-sy, Kin-yangfou, Yen-gan-fou. On sit une grande muraille, qui allait depuis le nord de Lin-tao-fou, jusqu'à la rivière Hoang-ho, dans l'endroit où cette rivière rentre dans la Chine, et sépare le Chen-sy du Chan-sy. Pour ce qui regarde la muraille qui va depuis le nord de Lin-tao-fou jusqu'à l'extrémité occidentale du Chen-sy, elle ne fut bâtic que près de 200 ans après, par Vou-ty, empereur des Han. Ce prince fit cette muraille pour empêcher la communication des Tartares du nord avec ceux du pays de Kokonor. Quand Tsin-chihoang fut maître de l'empire, il sit de grandes réparations aux grandes murailles faites avant son règue. J'ai parlé ici de la grande muraille, parce qu'on n'est pas instruit au juste en Europe sur ce monument.

Go L'an 286 ayant J.-C., le roi de Tsi détruisit l'état de Song. Les princes de cet état étaient des descendans de Ouey-tse, frère aîné du dernier empereur de la dynastie Chang. L'empereur Tchingvang avait déclaré Ouey-tse chef de la famille de Tching-tang. Le pays de Song, est ce qu'on appelle aujourd'hui le pays de Koucy te-fou du Ho-nan. Confucius parle des princes de Song, comme descendans de l'empereur Tching-tang. Le roi de Tsi pensait à être le chef des autres Régulos. Il parla là-dessus fort indiscrètement, et sit mourir quelques mandarins qui lui faisaient des représentations sur les conséquences de cette indiscrétion. Le roi de Yen, qui voulait se venger du roi de Tsi, se ligua avec d'autres princes, et sit attaquer le royaume de Tsi. La capitale et soixante-dix autres villes furent prises, et le royaume de Tsi était perdu sans ressources, si le roi de Yen n'était pas mort. Sa mort fut suivie de troubles dont le roi de Tsi profita. Tchao-siung-vang, roi de Tsin, faisait toujours de nouvelles conquêtes. Son petit-sils était en ôtage à la cour de Tehao,

lorsque le roi de Tsin faisait le siège d'une ville considérable du prince de Tchao. Celui-ci pensait à faire mourir Y-gin, petit-fils du roi de Tsin. Y-gin se sauva par les ruses et l'adresse d'un riche marchand du Ho-nan, appelé Lu-pou ouey. Celui-ci avait une maîtresse dont le prince Y-gin devint amoureux. Tout était ménagé par Lu-pou-ouey, qui sit fort le sâché contre Y-gin, de ce qu'il voulait sa maîtresse. Lu-pou-oucy la lui donna enfin: elle accoucha d'un fils, que l'on nomma Tching. Il fut depuis empereur sous le titre de Tsin-chi-hoang. Les historiens chinois assurent que Tching était fils de Lu-pou ouey, et non du prince Y-gin, et prétendent que la maîtresse de Lu-pou-ouey était enceinte quand elle fut donnée à Y-gin, et que cela était su de Lu-pou-ouey. Après la naissance de Tching, sa mère fut déclarée femme légitime du prince Y-gin. Celuici s'étant sauvé du pays de Tchao, à la 58e année de Nan-vang, sut très-bien reçu de la princesse (1), épouse du prince héritier, dont elle était fort aimée. Prevenue et gagnée par les intrigues et les présens de Lu-pou-oucy, elle parlait souvent au prince héritier des belles qualités d'Y-gin, et obtint de faire déclarer le prince Y-gin pour son héritier. Y-gin, ayant des aînés, ne devait pas l'être. Y-gin, par le conseil de Lu-pou-ouey, s'habilla à la manière des gens du pays de Tchou, d'où était la princesse, épouse du prince héritier. Cette dame l'aima comme si elle avait été sa mère, et lui donna le nom de Tchou.

70 Lu-pou-ouey sit de grandes dépenses pour avoir des mémoires des savans, et en sit un recueil dont on a un fragment considérable, sous le nom de Tchun-tsieou de Lu.

80 Tchao-siang-vang fit mourir plus de cent mille hommes des pays où il faisait la guerre. L'empereur, à la 59 année de son règne, ordonna aux Régulos d'attaquer le roi de Tsin. Tchao-siang-vang envoya des troupes, qui prirent trente-cinq villes ou bourgs, qui. étaient encore à l'empereur. L'empereur demanda pardon à Tchao-siang-vang et se soumit à lui. Le roi de Tsin se saisit des archives, et assigna un lieu pour la demeure de l'empereur déposé; celui-ci y mourut peu de temps après.

L'an 255, le roi de Tchou dépouilla de ses états le prince de

<sup>(1)</sup> Elle était sans enfans.

Lou. Tcheou-kong, frère de l'empereur Vou-vang, fut le premier prince de Lou. Quelques historiens font finir la dynastie Tcheou, l'an 256 avant J.-C., et selon eux, l'an 255, 52° du règne particulier de Tchao-siang-vang, dans le pays de Tsin, fut le premier de sou empire sur toute la Chine.

L'en 253, le roi de Tsin sit le sacrisse au Chang-ti (souverain maître); il mourut l'an 251. Le prince héritier sut proclamé. Il eut le titre de Hiao-ven-vang, et mourut peu de jours après sou installation. Le prince Y-gin sut déclaré son successeur, et eut le titre de Tchouang-siang-vang. Lu-pou-ouey sut déclaré prince et ministre.

L'an 249 avant J.-C., le dernier prince de Tcheou qui, depuis l'an 255, se disait empereur, fut obligé par Lu-pou-oucy de se soumettre au roi de Tsin, avec sept villes qui lui restaient encore. Tchouang-siang-vang donna à ce prince, pour demeure, une bourgade, dans le district de Nan-yang-fou du Ho-nan. La 1ere année de Vou-vang, premier empereur de Tcheou, est Ki-mao dans le Cycle; la dernière année du dernier empereur de Tcheou est Gin-tse; l'intervalle est de 874 ans, pendant lesquels il y eut trente-huit empereurs. Depuis la 1ere année de Vou-vang jusqu'à la 1ere année de Hong-vou, premier empereur de la dynastie Ming (1368 de J.-C.), on compte 2490 ans.

### DYNASTIE DE TSIN.

| EMPEREURS.                                             | DURÉE            | i <sup>re</sup> Année | ANNÉES   |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|
|                                                        | du règne.        | du règne.             | avant JC |
| Tchouang-siang-vang.<br>Tsin-chi-hoang, réputé fils de | 2 ans.           | Kouey-tcheou.         | 248.     |
| Tchouang-siang-vang. Eul-chi, fils de Tsin-chi-hoang.  | 3 <sub>7</sub> . | Y-mao.                | 246.     |
|                                                        | 3.               | Gin-tchin.            | 209.     |

#### NOTES.

10 A la 15e année de Hiao-vang, empereur de Tcheou, un grand, nommé Fey-tse, à cause de son habileté à élever les chevaux, eut de l'empereur une seigneurie considérable dans le Chen-sy, au pays de Tsin. Ce pays de Tsin est dans le district de Kong-tchang-fou.

- 2º Fey-tse passait pour descendant de Pe-y, ministre de l'empereur Chun. Pe-y est regardé comme descendant de l'empereur Tchouen-hiu. C'est de ce Fey-tse que descendent certainement les princes de la famille impériale Tsin.
- 3º A la mort de Tchouang-siang-vang, Tsin-chi-hoang avait treize ans. Son nom était Tching, et sous ce nom, il régna 25 ans. Le reste du temps de son règne fut sous le titre de Tsin-chi-hoang. C'est sous ce titre qu'il est connu en Europe.
- 4º L'an 244 ava J.-C., l'histoire parle des Tartares Hiong-nou. On ne sait rien de bien détaillé sur leur origine. Les princes de Tchao les tenaient en respect au nord du Chan-sy, malgré leur grande puissance. Ils avaient des armées formidables en cavalerie, et dans une bataille qu'ils perdirent du temps de Li-mou, général du roi Tchao, on leur tua plus de cent mille hommes. Ils n'avaient point de maisons, et ne cultivaient pas la terre; ils habitaient sous des tentes; ils avaient des statues d'or, qui représentaient le roi ou maître du ciel; c'est le maître du ciel qu'ils adoraient. Ils parlaient aussi d'un esprit du ciel, représenté par la sigure d'un dragon, qu'ils adoraient. Ils rendaient des honneurs à leurs ancêtres; et, dans des temps fixés, ils tenaient des assemblées pour régler leurs affaires. Ils n'avaient point de caractères. Ils faisaient souvent des courses dans la Chine. Les Hiong-nou étaient répandus dans toute la Tartarie au nord de la Chine et du Leao-tong, et allaient jusqu'à la Bactriane du côté de l'Occident. Ces Hiong-nou sont, sans doute, ce que l'histoire d'Europe appelle Huns ou Houngs. Les Jong, qui étaient voisins du Chen-sy, vers le nord et l'occident, étaient des Tartares d'une autre espèce. Ces Tartares, 400 ans environ avant J.-C., se divisèrent en hordes, élurent des chefs, bâtirent des villes, et, selon les Chinois, d'autres Tartares occidentaux, à l'exemple des Jong, bâtirent alors des villes. Les historiens chinois disent encore que les Hiong-nou ayant subjugué les Tartares qui étoient à l'ouest du Chen-sy, ceux-ci émigrèrent en Occident, et allèrent fonder un royaume considérable au nord du fleuve Si-hiun jusqu'à la mer Caspienne. Ce royaume s'appelait Yue. Ces Tartarcs s'emparèrent de Ta-hia (Chorassan et pays voisins). Ta-hia, dit l'histoire de Sse-ma-tsien, confine avec Chin-tou (Inde),

et il y a là bien des marchands, dit le même historien, qui y vendent des marchandises venues de Chou (Sse-tchouen). Sse-ma-tsien écrivait plus de 100 ans avant J.-C.

5º L'an 238 avant J.-C., l'empereur de Tsin eut un chagrin auquel il ne s'attendait pas. Quand il monta sur le trône, il était fort jeune; Lu-pou-ouey était ministre. La mère de l'empereur et Lu-pou-ouey avaient un mauvais commerce : celui-ci appréhendant que l'affaire ne devint publique, ordonna à un de ses jeunes domestiques de se dire eunuque, et en cette qualité le sit entrer dans le palais. Le nom de ce jeune homme était Lao-gay. Il plut à l'impératrice mère, et elle cut de ce jeune homme deux garçons. Des mandarins qui, depuis bien du temps, avaient des soupçons sur la princesse, s'étant bien assurés du fait, avertirent l'empereur. Ce prince sit examiner l'affaire, et tout sut découvert. Lao-gay prit la suite. Il avait le sceau de l'empire et était devenu fort riche. Il prit les armes, mais il fut battu, pris et mis à mort avec les deux fils qu'il avait eus de l'impératrice. La princesse fut renvoyée de la cour et gardée dans un palais. L'empereur n'avait pas encore de soupçons sur Lu-pou-ouey. Ce prince sit des désenses, sous peine de la vie, de lui faire des représentations. Malgré cette défense, un mandarin du pays de T'si se présenta pour faire des représentations. L'empereur irrité ordonna de préparer une marmite pour y faire bouillir le mandarin, et prenant un sabre, il voulait le tuer. Ce mandarin, par son sang-froid, étonna l'empereur qui, changeant tout à coup, lui permit de parler. Le mandarin reprocha à l'empereur la mort injuste de deux jeunes gens qu'on disait fils de l'impératrice mère, et des mandarins qu'on avait fait mourir parce qu'ils avaient fait des représentations. Ensuite il compara l'empereur aux princes Tcheou et Kie, fameux par leur tyrannie; il s'étendit beaucoup sur ce qu'on ne pouvait voir sans horreur en prison la mère de l'empereur régnant. L'empereur surpris de la hardiesse du mandarin, au lieu de lui faire du mal, le nomma à une grande charge, et sit revenir à la cour la princesse sa mère.

6° L'an 235, l'empereur exila Lu-pou-ouey. Celui-ci, craignant d'être mis à mort ignominieusement, s'empoisonna après être sorti de la cour.

7° La famille des princes ou rois de Tchao avait pour chef Tsao-fou dont on a parlé au règne de l'empereur Mou-vang. Fêy-tse et Tsao-fou avaient la même origine. Les princes de Tchao étaient fort puissans dans le Chan-sy et dans la partie australe du Pe-tche-ly. Leur cour était Han-tan, ville très-forte dans le pays où est aujourd'hui Koang-ping-fou, du Pe-tche-ly. L'impératrice mère était née à Han-tan. L'an 228, l'empereur acheeva la conquête des états de Tchao, et étant à Han-tan, il sit mourir tous ceux qui passaient pour ennemis de la famille de sa mère.

L'empereur s'était déjà rendu maître des états du roi de Han, et les années 224 et 223 avant J.-C., il se vit maître des états de Ouey et de Tchou. Les princes de Ouey venaient d'un frère de l'empereur Vou-vang, et ceux de Han étaient princes de la famille impériale de Tcheou. Les princes de Tchou avaient pour tige le philosophe Vo-tse, grand de la cour de Ven-vang, père de l'empereur Vou-vang. Yo-tse se disait descendant de l'empereur Hoang-ti.

L'an 222, l'empereur acheva la conquête des états de Yen, et l'année suivante, celle des états de Tsi. Les rois de Yen avaient pour tige Chao-kong, frère de l'empéreur Vou-vang. Tay-kong, ministre de l'empereur Vou-vang, fut fait prince du pays de Tsi. Par ces conquêtes, l'empereur fut maître de tout l'empire.

On parlait alors beaucoup des anciens empereurs appelés les trois Hoang ou Augustes, et les cinq Ti ou Maîtres absolus. On n'avait rien de plus grand ni de plus parfait en fait de gouvernement que l'idée de ces trois Hoang et de ces cinq Ti. Les lettrés, les grands, les ministres, parfaitement au fait sur les idées ambitieuses de l'empereur, quand il se vit seul maître de la Chine, après avoir délibéré, convinrent de proposer à l'empereur de prendre un titre qui donnât l'idée du plus partait gouvernement. L'empereur approuva ce projet flatteur, et on lui donna le titre de Tsin-chi-hoang-ti. Ce prince ordonna que ses successeurs ajouteraient au titre de Hoang-ti les caractères qui désignent 2°, 3° et 4° génération, à l'infini, comme si la dynastie ne devait jamais périr. Ce titre de Tsin-chi-hoang-ti fut donné l'an 221 avant J.-C. Tsin est le nom de la famille Tsin-chi-hoang: chi exprime le commencement.

8º L'empereur ordonna que le 1er jour de la 10e lune, on ferait

les cérémonies du 1<sup>er</sup> jour de l'année civile. On compta toujours 10<sup>e</sup>, 11<sup>e</sup>, 12<sup>e</sup> lune, dans la forme du calendrier de la dynastie de Hia. Au 1<sup>er</sup> jour de la 10<sup>e</sup> lune, on marquait la date du commencement de l'année du règne. Cette coutume dura jusqu'à l'empereur Vou-ti des Han, comme on le voit par l'Histoire et l'Astronomie.

9º La même année 221, l'empereur rejeta les propositions qu'on lui sit d'ériger en principautés tributaires plusieurs pays de la Chine, en faveur des princes de sa famille et de quelques grandes familles. L'empire fut divisé en 56 départemens; des mandarins furent nommés pour les gouverner; on détermina quels devaient être leurs revenus, leur sceau et les marques extérieures de leur dignité. On donna aux princes du sang de quoi vivre honorablement. On sit venir à la cour les armes qui étaient dans les provinces, on les fondit et on en fit des instrumens, des cloches et douze statues gigantesques; chacune pesait plus de cent vingt mille livres. Elles furent placées dans le palais. On voulut mettre les Chinois hors d'état de pouvoir se révolter. C'est aussi par ce motif qu'on fit venir des provinces cent vingt mille familles des principales de l'empire, pour faire leur séjour dans la ville capitale. On y rassembla tout ce qu'il y avait de curieux dans les cours des princes qui avaient régné dans les divers états de la Chine. On agrandit la ville impériale et les palais, et le contour des murailles devait être d'une bien grande étendue.

la visite de l'empire du côté de l'orient. Il était passionné pour la gloire et voulait être loué. Etant dans le district de Yen-tcheou-fou du Chan-tong, il eut le faible de faire graver l'éloge de ses qualités sur une table de pierre qu'il fit dresser sur la montagne Tseou-y. Il croyait être au-dessus de tous les empereurs qui l'avaient précède. Après la visite de la montagne Tseou-y, il alla au mont Tay-chan (dans le Chan-tong, district de Tsi-nan-fou). Il fit des cérémonies aux Esprits, et sit graver encore là son éloge sur une table de pierre. Il alla jusqu'au bord de la mer. Des troupes de gens de lettres du Chantong se rendirent auprès de lui, et on délibéra sur les cérémonies à faire. La plupart de ces lettrés étaient sectateurs de Tao, pleins d'idées extraordinaires et qui tendent au fanatisme. L'empereur se laissa séduire et infatuer, On lui mit en tête que, dans le voisinage, il y avait

des souterrains où étaient des livres mystérieux qui contenaient divers ordres du souverain maître (Chang-ti), et des secrets merveilleux; qu'il y avait des livres sur les dynasties et des modèles de sceaux pour les empereurs; que, dans des îles, il y avait des Immortels qu'on honorait, et que, dans ces mêmes îles, on trouvait une herbe propre à donner l'immortalité. Ces fourbes ajoutaient que plusieurs anciens princes avaient envoyé à ces îles des gens pour prier les Immortels; que plusieurs n'avaient pu y arriver, mais que d'autres en étaient venus à bout. En suivant, disaient-ils, la doctrine de ces Immortels, on avait des secrets admirables, et on pouvait même devenir immortel. Un de ces sectateurs de Tao s'offrit à faire le voyage de ces îles, et il dit que, pour se préparer au voyage, il fallait jeuner, se purifier, se mortifier. Il demanda de jeunes garçons et de jeunes silles pour les offrir aux Esprits. Su-chi était le nom du fourbe ou fanatique qui parlait ainsi. L'empereur crut ces rêveries; on donna à Su-chi un grand nombre de garçons et de jeunes filles qu'on embarqua. On cut un vent contraire, on fut obligé de revenir, mais on jeta les yeux au loin pour tâcher de voir le lieu des îles. Quelques années après, l'empereur revint encore sur les bords de la mer orientale, et sit graver son éloge. Il sit embarquer un homme de consiance pour aller aux îles des Immortels. Cet homme revint et eut l'audace d'assurer qu'il avait été aux îles, et en rapporta un billet. L'empereur crut voir dans ce billet qu'il fallait se prémunir contre les entreprises des Tartares; il nomma un général et lui donna une nombreuse armée.

11° Dès le temps de l'empereur Yao, les visites que l'empereur faisait aux quatre parties de l'empire, étaient à des montagnes; c'est où s'assemblaient les Régulos de cette partie ou orientale, ou occidentale, ou australe, ou boréale. La montagne Tay était le lieu des assemblées des princes de la partie orientale. On commençait ces assemblées par des cérémonies au Chang-ti ou souverain maître, et ensuite aux Esprits. Dans la suite, il y eut de grands changemens à ces cérémonies, surtout à celles qui se faisaient au mont Tay ou Tay-chan. Ce mont devint comme le siége des superstitions de la secte de Tao. On ne saurait dire au juste en quoi a consisté et consiste cette secte de Tao. On peut encore moins parler juste

sur l'origine de cette secte. Du temps de Tsin-chi-hoang, elle avait grand cours. Meng-tse se plaint beaucoup des fausses sectes de son temps. Lao-kun passe pour chef de la secte Tuo, mais, dans son livre, il paraît éloigné des idées des sectaires qui parlèrent à Tsin-chi-hoang sur les Immortels. Lao-kun vivait quelque temps avant Confucius. Ceux à qui on donne le nom de sectateurs de Tao mettent des esprits partout, surtout aux astres.

et vagabonds, des jeunes gens robustes et forts, des marchands, des gens condamnés à l'exil et autres, les fit aller dans les provinces du Kouang-si et de Canton, dans le pays appelé aujourd'hui Tong-king et Cochinchine, et autres connus sous le nom de Ge-nan (pays au sud du soleil, au sud du tropique). L'empereur fit de ces vastes pays trois grands départemens, et par diverses routes, il y fit aller ces gens ramassés au nombre de plus de 500,000 hommes. On fit dans ces trois départemens des corps de troupes. On mit un grand nombre de soldats en garnison dans les postes importans, et ces départemens furent unis à l'empire. Plusieurs pays de ce qu'on appelle aujourd'hui Yun-nan, dépendaient alors ou du Sse-tchouen ou du Kouang-si.

J.-C., le général Mong-tien alla faire la visite des frontières des Tartares Hiong-nou. Il ajouta de nouvelles fortifications aux remparts élevés entre les pays où sont aujourd'hui Si-ning et Pingleang-fou dans le Chen-sy, pour arrêter les courses des Tartares de ce côté-là. Il alla au nord du pays de Ping-leang-fou. Il se saisit du pays aujourd'hui appelé Ortous, et sit saire, le long du sleuve Hoang-ho, des forteresses. Ensuite allant le long de la grande muraille jusqu'au Leao-tong, il sit bâtir des forteresses dans les lieux les plus exposés. Pour le bout oriental de la grande muraille, Tsin-chi hoang, dans une de ses visites, y sit bâtir le boulevard qu'on y voit encore et qu'on appelle Chang-hay-koan. Mong-tien répara aussi la grande palissade qui séparait le Leao ng de la Tartarie, et dont on voit encore des vestiges. Mong-tien se sit craindre et respecter des Tartares Hiong-nou.

<sup>(1)</sup> L'an 214 avant J.-C.

ninistre Lisse s'aperçut qu'il y avait un parti pour faire casser les règlemens qu'il avait fait publier pour le gouvernement de l'empire, et qu'on voulait faire revivre le gouvernement des dynasties précédentes. Il crut que cela venait de la lecture de l'histoire et de celle des livres classiques, et des leçons que les le i és donnaient à leurs disciples, où on louait sans cesse les anciens empereurs. Ce ministre, dans un placet offert à l'empereur, refuta tout ce qu'on lui avait dit pour gouverner selon la forme des dynasties précédentes. Il dit que les empereurs précédents ayant succédé à d'autres, avaient fait ce qu'ils avaient jugé nécessaire et utile, sans se croire obligés de s'assujétir aux règlemens de leurs prédécesseurs, et qu'il y avait là-dessus quantité de variations et de changemens.

Ce ministre ajoutait que l'intention des lettrés était de décrier le gouvernement de l'empereur, qu'on voulait le faire passer comme très-inférieur aux empereurs précédens, et que, sous prétexte d'apprendre l'antiquité, on négligeait d'instruire les peuples de leurs devoirs et des nouveaux règlemens. Cela peut avoir des suites, dit Li-sse. Ainsi il pria l'empereur de faire faire le procès à ceux qui parleraient mal du gouvernement présent, de faire brûler les livres classiques Chou-king, Chi-king, ceux d'histoire et autres faits par différens auteurs qui ne s'accordaient pas ensemble; ajoutant qu'il fallait que cela s'exécutât dans quarante jours, et qu'il fallait punir de mort ceux qui, dans cet espace de temps, n'apporteraient pas les livres aux mandarins préposés pour cela. On dit dans le placet qu'il faut conserver l'histoire de la famille régnante Tsin et les livres des sorts, d'agriculture, d'astrologie, de médecine, avec ceux qui étaient dans le tribunal du chef de la littérature. L'empereur approuva le projet de Li-sse, et tout fut exécuté. Les lettrés chinois attribuent à l'incendie des livres ordonné par Tsin-chi-hoang, la perte de leur ancienne histoire, de leur astronomie et d'autres anciens monumens. Dans le placet de Lèsse, on ne parle pas assez clairement sur les livres qui étaient dans le tribunal du chef de la littérature; mois ce qui est aujouralhui obscur pour nons, ne l'était pas alors. Il est d'ailleurs certain qu'on ne brûla pas les livres où étaient les cartes géographiques

géographiques, et les mémoires sur l'état de chaque département de l'empire. Li-sse, à l'exemple de l'empereur, souhaitait que les Chinois fussent ignorans et ne pensassent jamais au gouvernement des anciens rois, ni aux exemples de probité et de vertu, ni aux préceptes laissés par les anciens. On voulait que la dynastie Tsiz fût éternelle. Li-sse et l'empereur étaient infatués des principes de la secte de Tao, ainsi il est probable qu'on ne sit pas de recherches bien sévères sur les livres de cette secte. Dans l'empire, il y avait plusieurs sortes de caractères chinois; Li-sse les sit réduire à un seul genre. On ordonna que la forme des caractères de Li-sse aurait cours dans l'empire.

14° Dans toutes les parties de l'empire, on avait sait de grands chemins pour les voyages de l'empereur et le passage des troupes. L'an 35 du rêgne de l'empereur, le général Mong-tien commença les ouvrages par le grand chemin, depuis Si-gan-sou jusqu'à l'ouest de Tay-tong-sou du Chan-sy, près de la grande muraille et du sleuve Hoang-ho. Cette même année, plus de 800,000 personnes furent employées pour achever les divers palais aux environs de Hien-yang, et si l'on en croit ce qu'on rapporte, c'était ce qu'on peut concevoir de plus riche et de plus somptueux en bâtimens. Il était désendu, sous peine de la vie, de parler de ce qui se passait dans ces palais, qui étaient tous dans une enceinte d'une prodigieuse étendue.

15° Les ordres de l'empereur pour brûler les livres et empêcher les Chinois d'étudier l'histoire et les livres classiques causèrent-bien du trouble. Deux des principaux favoris de l'empereur prirent la fuite et publièrent des satires contre ce prince. L'empereur ayant appris cette fuite et les déclamations des lettrés contre le gouvernement, fut irrité, et dans la seule ville impériale, il sit mourir plus de quatre cent cinquante de ces lettrés comme des révoltés. Le sils aîné de l'empereur, nommé Fou-sou, sit des représentations inutiles. L'empereur le chassa de la cour, et l'envoya à l'armée commandée par Mong-tien ou Meng-tien.

16° L'an 211 avant J.-C., on publia qu'une pierre était tombée du ciel, et que sur cette pierre il y avait des caractères qui disaient que l'empereur devait bientôt mourir, et que son empire serait

divisé. On fit mourir tous ceux qui se trouvèrent près de cette pierre, et on fit des recherches inutiles sur les auteurs.

17° Sur la sin de l'an 211 avant J.-C., l'empereur partit pour aller visiter les parties orientales de l'empire. Il alla au grand lac Yun-mong (dans le district de Te-gan-fou du Hou-kouang). Il monta sur la montagne Kieou-y et fit des cérémonies sur le tombeau de l'empereur Chun (dans le district de Yong-tcheou-fou du Houkouang.) Ensuite il alla dans le Tche-kiang, et sit des cérémonies sur le tombeau de l'empereur Yu, à la montagne Hoey-ki (dans le district de Chao-hing du Tche-kiang). Il sit dresser une table de pierre (1) où l'on grava l'éloge de Tsin-chi-hoang. Ce prince jeta les yeux sur la mer. Au retour il se trouva incommodé, dans le Chan-tong. Il avait en horreur le nom et le souvenir de la mort, et personne n'osait lui parfer du danger de son mal. Cependant le mal aug-. mentant, l'empereur ordonna à l'eunuque Tchao-kao d'écrire un billet à son fils Fou-sou, qui était à l'armée sur les frontières de la Tartarie et du côté du Chan-sy. Ce billet portait : Rendez-vous à Hien-yang pour régler ce qui regarde le deuil, les obsèques et l'enterrement. On était à la 7º lune de l'an 37 du règne, et avant le départ du courrier, l'empereur mourut au jour ping-yn (10 septembre 210), à Cha-kieou (près de Chun-te-fou du Pe-tche-ly).

Tchao-kao avait le sceau de l'empire et était grand-juge pour les assaires criminelles. Il avait été intendant de l'éducation du prince Hou-hay, cadet du prince Fou-sou. Tchao-kao, cinq ou six eunuques et Hou-hay savaient seuls la mort de l'empereur; ils le mirent en secret dans un cercueil. Les assaires se faisaient à l'ordinaire; on présentait des placets, on préparait à manger. On ne se pressa pas d'envoyer le courrier au prince Fou-sou. Mong-tien, général de l'armée où était le prince Fou-sou, avait 300,000 hommes de honnes troupes; il en était aimé et estimé. C'était un grand capitaine, d'une des premières samilles de l'empire. Son frère Mong-y avait plusieurs sois conseillé à Tsin-chi-hoang de saire mourir Tchao-kao, comme coupable de plusieurs crimes capitaux; Tsin-chi-hoang lui sit grâce. C'était un des plus méchaus hommes de son temps, et il ue pensait qu'à perdre la famille de Mong-y. Il crut

<sup>(1)</sup> On voit encore des restes de ce monument

que si Fou-sou était empereur, Mong-tien serait premier ministre. et craignit tout de cette élévation. Après avoir persuadé au prince Hou-hay de travailler à être empereur, il trouva le moyen de gagner le ministre Li-sse, en lui disant qu'il savait que Mong-tien devenu ministre le perdrait. Li-sse sachant alors l'empereur mort, se préparait à proclamer empereur le prince Fou-sou; mais sur ce que l'eunuque lui dit de Mong-tien, il entra dans le complot de l'eunuque. On résolut de proclamer empereur Hou-hay; on contrefit un ordre de Tsin-chi-hoang. Selon cet ordre, Fou-sou et Mongtien devaient se donner la mort : le premier, comme ayant causé des chagrins mortels à son père, le second, pour n'avoir point empêché Fou-sou de se comporter si mal. En vertu d'un ordre supposé de Tsin-chi-hoang, Hou-hay fut proclamé empereur sous le nom de Eul-chi (2º génération). Le faux ordre de Tsin-chi-hoang étant arrivé à l'armée, Fou-sou ne balança pas à se faire mourir, malgré les représentations de Mong-tien, qui voulait être instruit de ce qui se passait. Il voyait bien qu'il y avait quelque complot, ou du moins il s'en doutait. Après la mort du prince, il partit pour la cour. En chemin, il fut arrêté et mis aux fers; il s'empoisonna (1). Son frère Mong-y fut accusé et mis à mort par les intrigues de Tchao-kao qui devint tout-puissant. Eul-chi n'avait point de talens; il était cruel et débauché, et laissa entièrement à l'eunuque le soin de gouverner l'empire. A la 9e lune, tout fut disposé pour les obsèques de l'empereur mort. Les concubines et reines qui n'avaient pas eu d'enfans, eurent ordre de se donner la mort; grand nombre d'arbalêtriers habiles furent enterrés tout viss près du tombeau de Tsin-chi-hoang; on mit dans ce tombeau quantité de bijoux et de meubles précieux. (La sépulture de Tsin-chi-hoang est auprès de Ling-tong-hien, du district de Si-gan-sou).

Quand Eul-chi voulut détruire la famille de Mong-tien, Tse-yn, fils de Fou-sou, sit des représentations sur les conséquences d'une si grande injustice: on n'eut aucun égard à ce que dit ce prince.

(1) Mong-tien était savant. On se servait pour écrire de tablettes de bambou, sur lesquelles on gravait comme on pouvait, avec un petit couteau, des caractères; ou bien, on les enduisait de vernis et on y traçait des caractères: Mong-tion substitua du papier, des pinceaux et de l'encre.

18º Malgré les précautions prises pour cacher les moyens odieux employés à l'effet de perdre le prince Fou-sou, généralement estimé et aimé, on répandit partout des bruits désayantageux contre l'empereur, et les princes donnèrent des marques de leur mécontentement. L'empereur, tout occupé de ses plaisirs, laissait faire Tchaokao. Celui-ci, abusant de son pouvoir, sit mourir beaucoup de princes et de princesses, beaucoup de grands et autres personnes qu'on traita de révoltés. Alors les généraux et les grands qui étaient dans les provinces, pensèrent à secouer le joug. Tchao-kao donna une armée à un général de sa connaissance et natif du pays de Tchou, pour aller niettre à la raison les mutins. C'est ce général même qui se déclara le premier contre l'empereur. Etant en chemin, l'an 209 avant J.-C., il parla aux principaux officiers sur les malheurs du temps, les débauches de l'empereur et la tyrannie de Tchuo-kao. L'armée déclara ce général roi de Tchou. A son exemple, d'autres seigneurs prirent les armes et les titres anciens des rois de Tchao, Oucy, Yen, Tsi. Licou-pang, chef d'un bourg ou village nommé Per (dans le district de Su-tcheou du Kiang-nan), fut reconnu prince de Pey et prit les armes. Le plus considérable des généraux des nouveaux rois sut Hiang-leang du pays de Tchou. Licou-pang fut un de ses lieutenans. Le nouveau roi de Tchou ayant été tué, un autre roi de Tchou parut d'abord et s'arma contre Eul-chi. La seconde année de son empire, à la 7º lune, Tchao-kao calomnia le ministre Li-sse. Celui-ci et d'autres grands avaient entrepris de faire connaître à l'empereur le vrai état des affaires; Li-sse en particulier voulut se justifier : tout fut inutile. Li-sse fut exécuté à mort de la manière la plus honteuse, avec beaucoup d'autres scigneurs. Tchao-kao fut déclaré premier ministre. L'illustre Hiangleang, général du roi de Tchou, fut tué dans un combat. Son neveu Hiang-tsi fut sait général, et pensa dès-lors à être empereur. Le roi de Tchou nomma Lieou-pang pour aller attaquer les pays soumis à l'empereul Eul-chi. Hiang-tsi se rendit fameux, mais il était sier, de mauvaise foi et cruel; mauvaises qualités qui le perdirent. Licou-pang, quoique inférieur à Hiang-tsi du côté de la naissance et de la science militaire, lui était supérieur en prudence, en conduite, et surtout par son talent à savoir choisir de bons ossiciers et à se les attacher.

19° A la 8° lune de l'an 207 avant J.-C., Lieou-pang, après bien des conquêtes, s'approcha de la cour. L'empereur sit quelques reproches à Tchao-kao. Celui-ci craignant de perdre son poste, s'assura de plusieurs bons officiers et les fit entrer au palais. L'empereur vit trop tard que Tchao-kao en voulait à sa vie, et se voyant au milieu de quelques assassins, se donna la mort, après avoir demandé lâchement à Tchao-kao d'être fait seigneur d'un petit district, ce qui lui fut resusé. L'eunuque sit nommer roi de Tsin le prince Tse-yng, fils du feu prince Fou-sou. Tse-yng se voyant maître, trouva le fhoyen de faire mourir Tchao-kao et détruisit sa famille. Sur la fin de l'année 207, Tse-yng se voyant hors d'état de résister à l'armée de Licou-pang, se rendit à lui et lui remit le sceau de l'empire. Licou-pang rejeta la proposition de le faire mourir, traita bien le prince et lui permit de rester tranquille, mais sans autorité. Licou-pang entra ensuite dans la ville et dans le palais, et il n'y eut aucun désordre. Tandis que, de tous côtés, on portait aux officiers des bijoux, des curiosités, de l'or et de l'argent qui se trouvaient dans des lieux abandonnés, le ministre s'assura des registres pour l'histoire, des cartes géographiques et des mémoires sur les revenus, les forteresses, le nombre des habitans, et généralement sur tout ce qui regardait l'état ancien et présent de chaque département de l'empire. Ce fut un vrai trésor pour Lieou-pang. Ce général charmé des délices de la cour, pensait à y faire un long séjour; mais sur les représentations des anciens officiers, il retourna à son camp. C'est là qu'ayant fait venir plusieurs vicillards et les principaux mandarins de Tsin, il leur dit qu'il voulait les gouverner selon les lois chinoises, et qu'on n'avait à craindre ni vexations ni injustice. L'armée sut abondamnient pourvue, et on louait partout la douceur et la prudence de Lieou-pang.

20° Tandis que Lieou-pang traitait si bien les peuples, son antagoniste Hiang-tsi les traitait encore plus mal que l'eunuque Tchao-kao. Il sit massacrer plus de 200,000 personnes qui étaient venues se soumettre à lui, et ne pouvant se résoudre à laisser Lieou-pang maître du pays de la cour, il vint à grandes journées avec son armée aux environs de la capitale.

L'armée de Hiang-tsi était de 400,000 hommes, et celle de Lieou-pang de 100,000. Hiang-tsi, par voies de fait, s'empara de quelques forts dont Lieou-pang était maître, et n'eut aucun égard au traité fait, en vertu duquel celui qui, le premier, entrerait dans Hien-yang, serait roi de Tsin. Lieou-pang dissimula et alla trouver Hiang-tsi ou Hiang-y dans son camp; on y traita magnifiquement Lieou-pang, mais --celui-ci ayant vu que Hiang-y pensait à le faire assassiner, se retira sans bruit. Hiang-y vit bien que Lieou-pang était instruit de tout, il se mit en marche, et lorsqu'on y peusait le moins, il entra avec son armée dans Hien-yang; après avoir pillé tous les trésors et avoir fait le choix des plus belles femmes et filles, il abandonna la ville et le palais au pillage. On sit maiu basse sur Tse-yng, sa famille, et tous les habitans qui ne purent pas se sauver. On mit le feu à la ville et au palais; l'incendie dura trois mois. Le tombeau de Tsin-chi-hoang fut détruit, et on euleva ce qui s'y trouva de précieux. Après cette action barbare, Hiang-tsi prit la route des parties orientales de l'empire. Lieou-pang, indigné d'une telle tyrannie, pensa à profiter de quelque occasion pour se venger de Htang-tsi.

Au commencement de l'année 206 avant J.-C., Hiang-tsi fit déclarer empereur le roi de Tchou. Il eut le titre de Y-ti, mais Hiang-tsi ne laissa à ce nouvel empereur qu'un petit district. Pour lui, il prit le titre de Pa-ouang (1) ou roi au-dessus des autres rois tributaires. Ensuite il sit faire une division de l'empire en plusieurs royaumes. L'ancien royaume de Tsin sut divisé en trois. Lieou-pang sut consirmé roi de Han. Il avait le Sse-tchouen et une partie du Chen-sy du côté de Han-tchong-sou. Lieou-pang dissimula, se retira avec ses généraux dans son état, et délibéra avec eux sur la manière d'attaquer Hiang-tsi. On songea d'abord à faire des provisions, à choisir de bons ossiciers, à se faire des créatures dans les autres états, et surtout à se faire aimer et estimer par une vraie probité et un attachement sincère au vrai bien public de l'empire et aux lois sondamentales.

21º Plusieurs princes et seigneurs mécontens de Hiang-tsi, pen-

<sup>(1)</sup> On voit encore aujourd'hui quan- là, fondues par l'ordre de ce prince dont tité de monnaies de cuivre de ce temps- elles portent le nom.

sèrent à se défendre et à se liguer contre lui. Les plus éclairés voyaient très-bien qu'il fallait se résoudre à voir l'empire ou dans la famille de Hiang-tsi, ou dans celle de Lieou-pang. Hiang-tsi était grand capitaine et plus puissant que Lieou-pang. Celui-ci était aimé et laisait un bon choix des généraux et mandarins. A la 7º lune de l'an 206 ayant J.-C., il nomma le célèbre Han-sin pour son général. Celui-ci gagna d'abord les trois princes à qui on avait donné le royaume de Tsin. Les peuples furent comblés de joie, quand ils surent que ces trois princes avaient pris le parti de reconnaître Lieou-pang pour leur souverain. Lieou-pang ayant su que Hiang-tsi avait fait assassiner l'empereur Y-ti, ordonna à l'armée de porter le deuil pour ce prince, et marcha contre Hiangtsi. Il y cut bien des combats avec divers succès. Lieou-pang fut plus d'une fois sur le point de tomber entre les mains de son ennemi; mais par la conduite et la bravoure de son général, par sa propre prudence et celle de ses ministres, il sit voir aux grands et aux peoples que le bien de l'empire demandait que Licou-pang fût empereur. Hiang-tsi fut enlin entièrement désait et abandonné, et ne pouvant se résoudre à se voir vassal de Licou-pang, il se donna la mort sur la sia de l'an 203 avant J.-C. Lieou-pang sut reconnu empercur: il a le titre de Kao-ti ou Kao-tsou, et est le sondateur de la dynastie Hon. Parce que l'année y-ouey (206 avant J.-C.) Ant celle où il marcha contre Hiang-tsi, les historiens ont marqué l'année y-ouey (206 ans avant J.C.) pour la première année de son empire.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

# TRAITÉ

## DE LA CHRONOLOGIE CHINOISE.

## SECONDE PARTIE.

## CHRONOLOGIE CHINOISE

SELON LES AUTEURS CHINOIS.

AUTEURS CHINOIS AVANT TSIN-CHI-HOANG.

Dans la première partie, on a vu que Tsin-chi-hoang fit brûler les livres d'histoire; il est naturel de vouloir savoir comment les Chinois ont pu faire l'histoire de leur empire avant les temps de ce prince. Tsin-chi-hoang voulut qu'on conservât l'histoire de sa famille: cette histoire existe encore, et voici ce qu'elle contient pour ce qui regarde la Chronologie. Il faut supposer 1ci que l'an 207 avant J.-C. fut le dernier de la dynastie Tsin. Cette époque est sûre, et on en verra la démonstration dans la troisième partie.

## Histoire de la Famille de Tsin.

Ce qu'on a vu sous les règnes des empereurs Eul-chi, Tsin-chi-hoang, Tchouang-siang-vang, est pris de l'histoire des Tsin. Selon cette histoire, les princes de Tsin descendaient de l'empereur Tchouen-hiu. Ensuite un seigneur

seigneur de cette famille fut grand mandarin sous l'empereur Chun; ce grand mandarin s'appelait Pe-y Sous les empereurs des dynasties Hia et Chang, et sous les premiers empereurs de la dynastie Tcheou, les descendans de Pe-y furent employés sous le nom de Yng, et quelques seigneurs de cette famille allèrent servir les princes tartares du Nord et de l'Ouest, et ils s'y établirent. L'empereur Mou-vang, de la dynastie Tcheou, combla de biens le sameux Tsao-fou, et lui donna une principauté sous le nom de Tchao; Tsao-fou était descendant de Pe-y. Un autre descendant de Pe-y avait soin des haras de Hiao-vang, empereur de la dynastic Tcheou. Ce poste était considérable, et l'empereur satisfait des services importans rendus par ce mandarin, lui donna en principauté tributaire la seigneurie de Tsin, dans la province du Chen-sy(1) d'aujourd'hui. On appela ce prince Tsin-yng, et c'est par lui que l'histoire des Tsin commence la liste des princes de Tsin. Celui-ci fut père de Tsin-heou, qui régna 10 ans.

A Tsin-heou succéda Kong-pe qui régna 3 ans.

Kong-pe eut pour successeur Tsin-tchong. Celui-ci, à la troisième année de son règne, sut chassé de ses états par les Tartares, du temps de l'empereur Li-vang, père de Suen-vang. L'empereur Suen-vang étant monté sur le trône, rétablit le prince Tsin-tchong, et Tsin-tchong régna 23 ans en tout. On a eu soin dans l'histoire de marquer la durée de chaque règne des princes de Tsin, depuis Tsin-tchong jusqu'à l'empereur Eul-chi, et on trouve que la première année du rétablissement de Tsin-

<sup>(1)</sup> Voyez le règne de Hiao-vang, première partie, ci-devant, p. 57-

tchong, qui concourt aved la première année de l'empire de Sugn-vang, répond à l'an 827 avant J.-C.

L'histoire de Tsin n'a pas marqué l'espace de temps entre le prince Tsin-tchong et l'empereur Tchouenghiu, ni entre Tsin-tchong et l'empereur Chun, et les autres empereurs des dynasties Hia, Chang, Tcheou. Les historiens de Tsin supposaient les temps connus par l'histoire des empereurs. Quand on n'aurait que l'histoire de Tsin, on saurait le temps de la plupart des empereurs et principaux princes tributaires, depuis l'empereur Suen-vang jusqu'à l'an 206 avant J.-C.; parce que les princes de Isin eurent toujours des affaires à traiter avec les empereurs et les princes tributaires, et que les historiens de Tsin, contemporains, tenaient registre des événemens, et les marquaient à l'année courante du règne de leur prince.

Le placet que les grands présentèrent à l'empereur Tsin-chi-hoang(1) quand il prit le titre de Hang-ti, parle en général du temps des trois Hoang ou trois empereurs Augustes, et des cinq Ti ou cinq Souverains. Les trois Hoang sont nommés Tien-hoang ou Ciel auguste, Ti-hoang ou Terre auguste, Tai-hoang ou Grandauguste On ne dit pas quels sont les cinq Ti ou cinq Souverains. Comme dans d'autres placets offerts à l'empereur Tsin-chi-hoang, on parle des trois Ouang ou trois Rois (c'est le titre donné à Yu, premier empereur de Hia; à Tching-tang, premier empereur de Chang; à Vou-vang, premier empereur de Tcheou), il est clair que les cinq Ti et les trois Hoang sont placés dans l'histoire de Tsin avant le temps

<sup>(1)</sup> Voyez la première partie, règne de Tsin-chi-hoang, ci-dev., p. 60.

75

de l'empereur Yu. Faute de mémoires suffisans, on ne saurait assurer que l'histoire des Tsin ait voulu désigner par · les cinq Ti, les temps depuis Fou-hi jusqu'à Yu, et par les trois Hoang les temps avant Fou-hi. Du temps de Tsin-chi-hoang, on n'avait pas besoin d'être instruit làdessus. On peut seulement conclure qu'au temps de Tsinchi-hoang, on connaissait ou l'on croyait connaître des temps antérieurs à l'empereur Yu, où la Chine avait en des empereurs, dont les uns eurent le titre de cinq Ti, et les autres celui de trois Hoang. Sans que je le fasse remarquer, on voit assez que l'histoire de Isin a dû bien servir aux Chinois, pour faire leur histoire entre la première année de l'empire de Suen-vang et la première de l'empire de Kao-ti (1), fondateur de la dynastie Han.

Quand Lieou-pang (2) (c'est le fondateur de la dynastie Han), se rendit maître de la cour de Fsin, il eut grand soin de s'assurer de la description des pays de l'empire: cette notice faisait autrefois, comme aujourd'hui, une partie de l'histoire. Par cette notice, au temps de Lieou-pang, on fut parfaitement au fait sur les pays, les villes et les forteresses de tous les princes de l'empire, comme Tsi, Tchou, Ouey, Lou, et tous les autres. Depuis la dynastie de Han, les historiens ont eu grand soin de marquer ces anciens noms des pays, villes, etc., avec celui du prince duquel ces pays et villes dépendaient avant Tsin-chi-hoang et de son temps. Les historiens, en retenant ces anciens noms, ont eu encore soin de marquer ceux qui leur ont été substitués, quand on a cru devoir changer les noms. L'histoire de tous ces change-

<sup>(1)</sup> Ann. 206 avant J.-C.

<sup>(2)</sup> Voyez la fin de la première partie.

mens est venue jusqu'aux historiens d'aujourd'hui, et on peut être au fait là-dessus, pourvu que l'on soit attentif. On voit donc comment on peut encore aujourd'hui reconnaître les divers lieux des pays des princes qui ont régné à la Chine avant Tsin-chi-hoang, soit qu'il s'agisse des empereurs, soit qu'il s'agisse des princes qui devaient faire hommage aux empereurs. C'est sous le règne de Pingvang, empereur (1) de la dynastic Tcheou, que le prince de Tsin établit un tribunal pour écrire l'histoire. Les historiens de cette famille ent eté peu attentifs à marquer les eclapses, et le peu qu'ils en ont rapporté n'est pas assez distinctement marqué.

## DES LIVRES CLASSIQUES.

Les livres classiques ont le nom de King. Par king, les Chinois expriment l'idée d'un livre qui contient une doctrine émanée d'une source infaillible et sans defaut, doctrine qui ne souffre aucun changement. Toutes les sectes chinoises ont leurs livres classiques. lei je ne parlerai que des King de la secte qu'on appelle secte littéraire.

#### Y - KING.

Le livre classique Y-king ne fut pas brûlé au temps de Tsin-chi-hoang, sous prétexte qu'il passait pour un livre où étaient des règles de divination. Les auteurs de ce livre ne sont nullement coupables des abus qu'on en faisait long-temps avant Tsin-chi-hoang.

Le livre Y-king contient les 64 figures appelées Koua, composées de six lignes. Fou-hi fit d'abord 8 Koua composés de trois lignes. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si c'est Fou-hi qui, par diverses combinaisons des

<sup>(1)</sup> Voyez, dans la première partie, le règne de Ping-vang, ci-dev. p. 40.

8 Koua de trois lignes, fit 64 Koua composés de 6 lignes; il suffit de dire qu'il n'y a aucun texte écrit par Fou-li, et il est par conséquent inutile de chercher une chronologie dans les Koua de Fou-li. Les noms donnés aux 64 Koua sont du prince Ven-vang, père de Vou-vang, premier empereur de la dynastie Toheou. Ven-vang écrivit des textes fort courts, qui donnent une explication de chaque Koua; ainsi il y a 64 textes écrits par Ven-vang. Toheou-kong, fils de Ven-vang, écrivit autant de petits textes qu'il y a de lignes dans chaque Koua, c'est-à-dire que chaque ligne a un texte fait par Toheou-kong, pour expliquer le sens de chaque ligne. Les lignes qui composent les Koua, ont le nom de Yao.

Consucius a fait des commentaires sur les textes de Ven-vang et de Tcheou-kong. Les 64 Koua, les textes de Ven-vang et de Tchcou-kong, et les commentaires (1) de Confucius composent ce qu'on appelle Y-king. Venvang et Tcheou-kong ont donné dans leur texte de belles leçons de morale, mais en termes assez obscurs et metaphoriques. Ils ont voulu surtout faire voir les désordres qui régnaient de leur temps, et pour bien entendre ces textes, il faut etre au fait sur l'histoire de leur temps : car les deux princes y font évidemment allusion. Pour Confucius, il donne des leçons sur la fuite du vice, le culte au ciel, l'obéissance, les devoirs des peuples, des mandaries et des princes, et il rapporte des lois, maximes et contumes des anciens sages. Outre les commentaires de Confucius, ce philosophe et ses disciples ont ajouté des appendices pour expliquer les Koua et quelques endroits

<sup>(1)</sup> On nomme les Commentaires de Consucius, Touan, Siang.

obscurs. Ces appendices n'ont pas la même autorité que le reste. Dans une de ces appendices, Consucius parle de Pao-hi comme du premier roi de la Chine. Il dit que ce prince, après avoir bien examiné le ciel, la terre, les plumages des oiseaux, etc., inventa les 8 Koua. D'après la manière dont parle Confucius, il est naturel de penser que les Koua sont la primitive écriture des Chinois, et que c'est de ces Koua qu'on a fait les premiers caractères chinois, c'est-à-dire, que la dissérente combinaison des Koua, ou, pour mieux dire, des lignes, soit entières comme ---, soit brisées comme ---, a donné lieu aux dissérens traits des caractères, qui devaient être en bien petit nombre au temps de Fou-hi; mais ensuite les besoins de la vie s'étant multipliés, le nombre des hommes s'étant accru, de grandes familles, des villages, des villes s'étant formés, on dut faire des lois, il y ent du commerce, et on dut multiplier les caractères pour pouvoir écrire sur tant de nouveaux sujets. Confucius dit ensuite que Pao-hi (c'est Fou-hi) apprit aux Chinois la chasse et la pêche, en leur apprenant l'art de faire des filets et des lacets de toute espèce. Dans la même appendice, Confucius dit qu'après la mort de Pao-hi, Chin-nong régna, que celui-ci apprit aux Chinois l'art de se servir des instrumens propres à la culture de la terre, de semer les grains et de les recueillir. Confucius dit encore que Chin-nong apprit aux Chinois à faire le commerce sur le midi, dans les marchés. Confucius dit ensuite que Chinnong étant mort, Hoang-ti, Yao et Chun régnèrent; que ceux-ci inventèrent l'art de monter les chevaux et de se servir de chevaux et de bœufs pour traîner les charrettes et faciliter le transport des choses pesantes. Ces trois princes, selon Confucius, apprirent aux Chinois l'art de faire des habits, celui de faire des barques et des rames pour se transporter au loin, et aller aux lieux où l'on ne pouvait pas aller au paravant. Ces memes princes apprirent encore à faire des poites et à les bien fermer, pour se mettre en sûreté contre les hommes mauvais; ils enseignèrent aussi l'usage des in trumens pour piler le riz et autres grains. Hoang-ti, Yao, Chun, firent faire des arcs et des flèches, pour pouvoir se faire craindre en cas de besoin. Confucius, dans ces textes, prétend dire que Chun et Yao perfectionnèrent ce que Hoang-ti avait commencé.

#### NOTES.

- 1º Consucius ne dit rien qui puisse donner l'intervalle de temps entre lui et Yao, ni entre Yao et Fou-hi.
- 2º Bien des lettrés chinois soutiennent que Confucius a prétendu que Fou hi, Chin-nong, Hoang-ti, Yao, Chun, sont les cinq Ti ou Souverains dont les Chinois parlent tant.
- 3º Malgré les textes de Confucius, les lettrés chinois placent entre Yao et Hoang-ti, des empereurs, comme Ty-ko, Tchouen-hiu, Chao-hao; mais ces trois princes étant fort inférieurs à Yao et Chun, Confucius s'est contenté de nommer Yao et Chun. Il faut remarquer que Confucius ne dit pas, par exemple, que Yao succéda à Hoang-ti, comme il dit que Hoang-ti régna après la mort de Chin-nong, et que Chin-nong règna après la mort de Pao-hi.

Dans la même appendice dont j'ai parlé, Confucius dit que, dans les temps avant Fou-hi, on habitait dans des cavernes et des déserts, et qu'ensuite, pour se mettre à couvert des pluies et des vents, des gens d'une grande sagesse firent bâtir des maisons et des palais. Dans ces même temps si anciens, on mettait les corps morts dans

80

des fagots épais d'herbes, pour les ensevelir dans des lieux déserts et écartés, sans faire des tombeaux, sans planter des arbres et sans déterminer le temps du deuil. Confucius dit qu'ensuite les gens sages firent bâtir des bières et cercueils; et, quoique Confucius ne le disc pas en termes exprès, on voit bien qu'après ce qu'il a dit, il veut dire que ces gens sages établirent des règles pour les enterremens et le temps du deuil. Confucius dit enfin que, dans ces temps si anciens, on n'avait point de caractères, et que, pour faire les affaires, on se servait de petits nœuds de cordelettes pour signifier ce qu'on voulait dire. Dans la suite, dit Confucius, on sit des caractères pour écrire et pour authentiquer ce qu'on écrivait; les peuples surent par-là bien micux gouvernés et mieux instruits.

Dans une autre appendice, Confucius dit: Après qu'il y eut un ciel, une terre, il y eut deux sortes de choses. Ensuite il y eut homme et femme; après cela il y eut époux et épouse, père et sils: dans la suite vinrent les titres de maître et de sujet, de supérieur et d'inférieur, et il y eut alors des rits et des cérémonies.

#### NOTES,

<sup>1°</sup> Consucius parlant du temps de Fou-hi ou Puo-hi, se sert du caractère kou, anciennement. En parlant des temps dont il est question dans le dernier texte, au caractère kou il ajoute celui de chang, qui veut dire au-dessus, supérieur, etc., et il dit chang-kou. Il est clair qu'il veut parler des temps antérieurs à ceux de Fou-hi; c'est pour cela que j'ai mis : dans les temps avant Fou-hi.

<sup>2</sup>º Confucius ne dit rien sur le nombre des années avant Fou-hi,

<sup>3°</sup> On voit bien que, par les gens d'une grande sagesse, ou gens sages. Confucius a voulu parler de Fou-hi, Chin-nong, Hoang-ti, Yao, Chun.

- 4º Il est très-probable que ce dernier texte de Confucius a donné occasion à quelques auteurs chinois de mettre avant les temps de Fou-hi, des souverains, sous le titre de Roi Ciel, ou Ciel Roi, Terre Roi, Homme Roi ou Roi Homme.
- 5° Par ce qu'on voit de Confucius et de la secte littéraire chinoise, on voit clairement que Confucius a cru que le monde a cu un commencement.
- 6° Je me suis un peu étendu sur ce qui doit être appelé Y-king, pour faire voir que les parties diverses qui composent ce livre ne donnent aucune chronologie fixe. Ce n'est pas qu'il n'y ait eu des Chinois qui ont prétendu trouver une chronologie dans l'Y-king, et même dans les seuls Koua; mais il n'y a nul fonds à faire sur ces systèmes chinois de chronologie, fondés sur le livre Y-king: ces gens-là ont fait un Y-king à leur façon.
- 7° Le livre Y-king a été traduit en latin par quelques jésuites français; le P. Régis dont j'ai déjà parlé, a fait sur ce livre des notes et des dissertations d'un fort bon goût. Ces notes et ces dissertations mettent très-bien au fait sur ce qu'on souhaite savoir de ce livre. La traduction du livre et les observations du P. Régis ont été envoyées en France et à Rome.

#### CHOU-KING.

Le livre classique Chou-king est un fragment considérable de l'ancienne histoire. Tsin-chi-hoang qui souhaitait que les Chinois perdissent la mémoire des vertus et des grandes actions des grands princes qui l'avaient précédé, eut grand soin de faire brûler les livres d'histoire, et surtout la partie de cette histoire, appelée Chou-king. Quelques diligences qu'on fît, après la destruction de la dynastie Tsin, pour recouvrer le Chou-king, on ne put en avoir qu'une partie, et c'est de cette partie que j'ai à parler ici. Un missionnaire a traduit en français le Chou-king, et sa traduction a été envoyée en France; d'autres missionnaires et même des savans d'Europe ont

parlé de la manière dont on retrouva ce que nous avons du Chou-king, et il est inutile de le répéter.

Ce qui reste de ce livre appelé par les Chinois Changchou (livre ancien), commence par les empereurs Yao et
Chun. Selon ce livre, Yao régna 100 ans; les 28 dernières années de son règne, Chun fut associé à l'empire.
Chun, après la mort de Yao, régna 50 ans; les 17 dernières années du règne, Yu fut associé à l'empire. Chun
vécut 110 ans; il était ne à la 40° année du règne de Yao.

Après la mort de Chun, Yu fut empereur; il fonda la dynastie Hio. Le dernier empereur de cette dynastie fut Kie, mauvais prince; le Chou-king ne dit ni le nombre des empereurs de la dynastie Hia, ni la durée des règnes, ni la somme totale de la durée de la dynastic. I es princes de ce te dynastie étaient les descendans de l'empereur Yu.

Tching-tang détruisit la dynastie Hia et sonda la dynastie Chang; ce grand prince imita les grandes vertus des empereurs Yao, Chun, Yu. Le dernier empereur de la dynastie Chang sut Cheou ou Tcheou, prince sort vicieux. Les princes de cette dynastie Chang étaient descendans de Tching-tang. Le Chou-king ne rapporte ni le nombre de ces empereurs, ni la somme totale des années des règnes.

Le prince Vou-vang détruisit la dynastie Chang, et fonda la dynastie Tcheou. Dans un chapitre (1) du Chou-king, Tcheou-kong, frère de l'empereur Vou-vang, rapporte les années des règnes de quelques empereurs de la dynastie Chang, ainsi qu'il suit:

<sup>(1)</sup> Chap. Vou-y.

Tchong-tsong (c'est l'empereur Tay-ou) régna 75 ans; Kao-tsong (c'est l'empereur Vou-ting) régna 59 ans; Tsou-kia régna 33 ans.

Tcheou-kong, dans le même chapitre Vou-y, dit que, dans la dynastie Chang, on trouve des règnes de 10, 7, 8, 5, 6 ans, et même de 3 et 4 ans.

· Dans le même chapitre, Tcheou-kong parle aussi de trois princes de la famille Tcheou, savoir, de Tay-vang, de Vang-ki, et de Ven-vang, premier empereur de Tcheou. Il dit que Ven-vang était au milieu de son âge quand il commença à régner dans sa principauté de Tcheou, et qu'il régna 50 ans. Ce qu'on a du Chou-king écrit sous la dynastie de Tcheou, parle de Cheou ou Tcheou, dernier empereur de Chang, du prince Venvang, des empereurs Vou-vang, Tching-vang, Kangvang, Mou-vang, Ping-vang. Il y a des chapitres qui se sont retrouvés après l'incendie des livres, et qui furent écrits par les historiens des cinq empereurs. D'autres chapitres, écrits sous les autres empereurs de cette dynastie Tcheou et autres dynasties, ont été perdus. Dans. un autre chapitre, écrit du temps de l'empereur Tchingvang, on recommande aux mandarins l'étude de l'ancienne histoire; dans un autre, on dit que Yao, avant de régler le nombre des mandarins, examina l'antiquité. - Chun, successeur de Yao, parle des portraits des anciens. Mou-vang, empereur de Tcheou, dans le chapitre Luking, parle des temps avant Yao, et il parle en particulier de Tchi-yeou comme ayant été le premier qui excita des troubles dans l'empire. C'est & Tchi-yeou que l'empereur Hoang-ti (1) fit mourir. Le Chou-king qui

<sup>(1)</sup> Voyez la première partie, histoire de Hoang-ti, ci-devant, p. 8.

reste, suppose clairement, qu'au moins de puis Yao, il y avait des mandarins chargés d'écrire l'histoire. Le Chou-king est un très-beau livre, et un monument bien précieux de l'antiquité. On verra dans la troisième partie ce qu'on peut fixer pour la chronologie, en vertu de ce que dit le Chou-king de quelques étoiles au temps de Yao, d'une éclipse de soleil au temps de Tchong-kang, empereur de Hia, et de quelques jours du Cycle de 60, au temps des empereurs Vou-vang, Tching-vang, Kang-vang de Tcheou. Au reste, l'usage du Cycle de 60 jours est marqué dans le Chou-king au règne de Tay-kia, empereur de Chang.

Pour ce qui regarde les empereurs, le Chou-king commence par l'empereur Yao, et finit par l'empereur Ping-vang. Il y a un chapitre postérieur au temps de Ping-vang: ce chapitre regarde Mou-kong, prince de Tsin. Selon l'histoire de Tsin dont j'ai parlé au commencement de cette seconde partie, le prince Mou-kong régna 39 ans, et la première année de son règne est l'an 659 avant J.-C.

Ce que dit le Chou-king de la grande inondation au temps de Yao, et de ce que Yu fit dans l'empire pour remédieraux dégâts causés par l'inondation, et ce qui est rapporté des grands ouvrages de Yu pour faire couler les eaux, creuser des canaux, rendre les terres labourables, et autres travaux, fait regretter la perte d'une histoire où tout cela était sans doute détaillé. On ne regrette pas moiss la perte de cette ancienne histoire, quand on lit quelques endroits du Chou-king qui indiquent des temps anciens où les peuples vivaient inno-

cemment. Cette ancienne histoire perdue marquait les temps des événemens et la durée des règnes. Dans le Chou-king, on recommande souvent de craindre, respecter, honorer le souverain maître (Chang-ti). Le prince est représenté comme le lieutenant du ciel.

#### NOTES

- ve Par ce que dit Teheou-kong des règnes des empereurs dont il parle, on voit que de son temps, il y avait un catalogue des règues des empereurs, où l'on voyait le nombre des années de leur règne. Ce catalogue s'est perdu.
- 2º Ven-vang, d'après ce qui est dit de lui dans le Chou-king, devait avoir environ 100 ans quand il mourut.
- 3º La partie du Chou-king écrite par les historiens de la dynastie Tcheou parle de l'empereur Ty-y de la dynastie Chang.
  - 4° La partie écrite par les historiens de la dynastie IIIa, parle de l'empereur Yu, de Tchong-kang, et de quelques événemens qu'on sait d'ailleurs regarder les temps des empereurs Ki et Tay-kang.
  - 5º Les historiens de la dynastie Chang parlent de Kie, dernier empereur de Hia, des empereurs Tching-tang, Tay-kia, Pankeng, Tay-ou, Vou-ting, Tcheou.

## CHI-KING.

Le livre classique Chi-king suppose la connaissance de l'histoire de la dynastie Tcheou, depuis l'empereur Ping-vang jusqu'à Vou-vang, pour les empereurs et princes. On voit dans ce livre l'origine des princes des dynasties Tcheou et Chang; mais en vertu de ce qu'en dit le Chi-king, on ne saurait déterminer le temps de Heou-tsi, chef de la dynastie Tcheou, ni celui de Sie, chef de la dynastie Chang. Ce livre contient des maximes sur l'autorité du ciel, sur la justice, sur l'amour pour les peuples, sur ce qu'il y a à craindre et espérer du ciel.

Ce livre suppose aussi la connaissance des pays soumis aux divers princes de la Chine; il parle de plusieurs rivières et montagnes, des étoiles du Pégase, Scorpion et autres, de la Voie Lactée, et indique les travaux de Yu après l'inondation. Le Chi-king parle d'une éclipse de soleil dont on peut se servir pour sixer le temps de l'empereur Vou-vang, de la dynastie de Tcheou. Dès le temps de Chun, le Chou-king parle des pièces qu'on composait en vers pour instruire les jeunes gens et autres sur la pratique de la vertu: ces vers étaient mis en musique. Les princes avaient soin de faire un recueil des vers qui se chantaient dans leurs états, et ils offraient à l'empereur ce qu'il y avait d'utile pour le gouvernement et le bien public. Quelques-unes de ces pièces se sont conservées et sont une partie du Chi-king. Le grand maître de la musique, et l'historien avaient grand soin de ces pièces de vers On a encore conservé d'autres pièces de vers pour les éloges des princes et des grands. Souvent on faisait des satires, et ces pièces ont fait connaître Ping-vang, Yeou-vang et sa femme Pao-sse, Li-vang et autres. Il y a de grands éloges de Ven-vang, Tching-tang et autres. Mais, comme je l'ai dit, toutes les pièces de vers du Chi-king supposent la connaissance de l'histoire; avec cette connaissance, on lit ce livre avec plaisir. Il y a des pièces dont l'esprit et l'éloquence naturelle ont je ne sais quoi de sublime qui serait du goût de ceux qui, en Europe, se piquent de belles-lettres. Les plus belles pièces se chantaient, tantôt pour honorer les princes ancêtres, tantôt dans les grandes cérémonies, dans les festins royaux, à certains jours des fetes publiques. Ce beau livre a été traduit en latin par le P. De'acharme, jésuite français; sa traduction a été

envoyée en France. Ce père fait très-bien connaître tout ce qui regarde ce livre, dont je ne puis donner ici qu'une idée imparfaite. Tsin-chi-hoang en voulait fort à ce livre, et on fit de très-grandes recherches contre ceux qui le gardaient. Les Chinois sont accoutumés de bonne heure à l'apprendre par cœur. On apprend avec plus de plaisir les compositions en vers, et on les retient plus aisément. Ainsi, après le temps de Tsin-chi-hoang, on eut plus de facilité à recouvrer les principales pièces du Chi-king, que celles des autres livres brûlés.

#### L I - K I.

Li-ki sont deux caractères qui désignent des mémoires sur les rits, cérémonies, usages, soit pour le civil, soit pour le réligieux, dans tous les états. Ce livre a été fort desiguré et altéré, et il serait bien nécessaire de savoir au juste en quel état il était au temps de Confucius. L'ancien Li-ki sut brûlé par l'ordre de Tsin-chihoang; on n'est pas bien au fait sur les mesures qu'on prit pour avoir l'ancien livre. Une bonne partie de ce qui s'appelle Li-ki, a été fait a près le temps de Confucius: il faut user de critique pour le lire. On ne peut en porter un jugement solide quaprès l'avoir bien lu, et l'avoir comparé avec l'histoire et les autres livres classiques: cr cela n'est pas aisé. Ce livre suppose une connaissance de l'histoire des dynasties Tcheou, Chang, Hia, et des empereurs Chun, Yao et autres au-dessus. Le Li-ki parle des temps avant Iou-hi, et confirme ce que dit Confucius dans les appendices du livre Y-king, sur la grossièreté et la barbarie des anciens Chinoisavant ! ou-hi. Le Li-ki dit en particulier qu'il fallut apprendre aux Chinois

l'usage du feu, et qu'ils n'avaient pour habits que des peaux de bêtes ou des plumages d'oiseaux. A l'occasion de certaines cérémonies, le Li-ki parle d'anciens vases où l'on voyait gravées les belles actions des anciens. Ce qui est rapporté des cérémonies pour honorer le ciel, les Esprits, les morts; des usages pour les mariages, l'éducation des jeunes gens, les études, les colléges, les sciences et arts à apprendre dans les colléges ou académies; des tributs, de l'agriculture, des bâtimens, villes, divination, astronomie ou astrologie, festins, fêtes, et généralement de ce qui regarde tous les états de la vie, fait regretter le vrai et ancien Li-ki, et l'ancienne histoire qui rapportait l'origine de tous les usages, lois et cérémonies, pour le civil et pour le religieux. Malgré cette perte, une bonne traduction, non de quelques endroits du Li-ki, mais du livre tout entier tel qu'on la, serait très-curieuse et aurait son utilité. Ce livre parle souvent des trois dynasties Tcheou, Chang.et Hia. Il parle aussi de Fou-hi, Chin-nong, Hoang-ti, Tchouen-hiu, Ty-ko, Yao, Chun, Chio-hao, il parle de Kong-kong et de Nu-oua; mais en vertu de ce qui est dans ce livre, on ne saurait ni faire une histoire, ni ranger les faits selon leurs dates.

## TCHUN-TSIEOU.

Tchun exprime le printemps, tsicou exprime l'autonne; ces deux caractères Tchun-tsieou sont le nom des annales de la principauté de Lou dans le Chan-tong. Les princes de cet état étaient descendans de Pe-kin, fils aîné de Tcheou-kong. L'ancien Tchun-tsieou qui contenait les annales de Lou, depuis Pe-kin et Tcheou-kong jusqu'à la

destruction

destruction de la principauté de Lou, fut brûlé du temps de l'empereur Tsin-chi-hoang. Confucius donna aussi le nom de Tchun-tsieou à des annales particulières qu'il sit depuis la première année de Yn-kong, prince de Lou, jusqu'à la 14e année de Gai-kong, qui était aussi prince de Lou. En comptant Gai-kong et Yn-kong, Confucius a fait les annales de douze princes de Lou. Il a marqué exactement le nombre des années de chaque règne; il a mêmo indiqué les événemens par une année déterminée du règne, comme la 3°, la 4°, la 10°, etc., par les lunes, et souvent par les jours de la lune, marqués par les caractères du cycle de 60. Il a rapporté plusieurs éclipses de soleilavec les notes cycliques du jour, et avec la lunaison et l'année du règne. Par ces éclipses, on peut fixer les années marquées par Confucius, au nombre de 242, ce qui est l'espace entre la première année de Yn-kong et la 14° de Gai-kong. Indépendamment des éclipses, par la seule histoire des princes de Tsin (1), on voit, en comptant les années des règnes au-dessus de Tsin-chi-hoang, que la 12º année du prince Tao-kong, prince de Tsin, repond à l'an 479 av. J.-C. L'histoire de Tsin marque la mort de Confucius à cette 12º année. Ainsi Confucius mourut l'an 479 avant J.-C. Dans le Tchun-tsicou, sa mort est marquée à la 16° année de Gai-kong: cette 16e année est donc l'an 479 avant J.-C. Par la même histoire de Tsin, on voit que la 4° année de Ning-kong, prince de Tsin, est l'an 712 avant J.-C. La 4° année de Ning-kong est marquée dans l'histoire de Tsin comme répondant à la 11e année de Yn-kong: cette 11e année est donc l'an 712 avant J.-C. La première année de Yn-kong, première du Tchun-tsieou, est donc l'an

<sup>(1)</sup> Au commencement de cette deuxième partie, je parle de cette histoire.

722 avant J.-C. Ces époques sont d'ailleurs démontrées, comme on le verra dans la troisième partie.

Dans l'espace de 242 ans des annales du Tchun-tsieou, Consucius a ramassé sort laconiquement les principaux événemens de la principauté de Lou et des autres états qui composaient alors l'empire; et par les règnes des princes de Lou, du temps de ces annales, on sait la durée des règnes des empereurs qui régnaient alors. Le Tchuntsieou de Consucius est une leçon continuelle de morale donnée aux souverains de son temps, pour les intimider par le récit des tristes suites d'un gouvernement qui n'a pas pour base la vraie vertu, fondée, selon Consucius, principalement sur l'obéissance siliale et l'observation des lois des anciens sages.

Le Tchun-tsieou de Confucius sut brûlé par ordre de Tsin-chi-hoang; on en retrouva des exemplaires après le temps de la dynastie Tsin, et le Tchun-tsieou d'aujourd hui est, selon les Chinois, le même que celui de Consucius.

### NOTES.

1° Confucius sinit son Tchun-tsieou au commencement de la 14° année de Gai-kong, c'est l'an 481 avant J.-C. Ainsi cette 481° année ne doit pas être comptée dans le nombre des années du Tchun-tsieou de Consucius.

2° Les historiens de Lou continuèrent le livre de Confucius jusqu'à la 16° année du règne de Gai-kong, à la 4° lune. C'est dans cette 4° lune que Confucius mourat.

5° Cenfucius, dans le Tchun-tsieou, donne souvent à l'empereur le titre de Tien-ouang, roi céleste.

TA-HIO, LUN-YU, TCHONG-YONG.

Les PP. Couplet et Noël ont publié en Europe la ver-

sion latine de trois livres chinois recueillis par des disciples de Confucius: ce sont le Ta-hio, le Tchong-yong, et le Lun-yu. Ces livres sont classiques et contierment la morale et la doctrine de Confucius. Ils ne donnent aucune époque sixe de chronologie, mais ils supposent une histoire depuis le temps de Confucius jusqu'au règne de Yao. Ces livres furent brûlés au temps de Tsin-chi-hoang; on en retrouva ensuite quelques exemplaires, mais non en entier Ces livres parlent souvent des trois dynasties Tcheou, Chang, Hia; de Yao, Chun; de quelques grands hommes; de plusieurs livres comme le Li-ki, le Chi-king, le Chou-king. Pour les bien entendre, il faut savoir au moins en gros l'histoire chinoise et la suite des temps entre Yao et Confucius. Dans un de ces livres, on voit que les princes de la principauté de Song étaient des descendans de la famille de l'empereur Tching-tang, fondateur de la dynastie Chang ou Yn; et que les princes de l'état de Ki descendaient de Yu, fondateur de la dynastie Hia.

## MENG-TSE OU MEMCIUS.

Un autre livre classique est celui de Meng-tse, traduit en latin par le P. Noël. Quelques auteurs chinois ont dit que ce livre ne fut pas brûlé, mais cela n'est nullement probable. Meng-tse était en grande réputation, et il avait des disciples qui avaient eu grand soin de mettre en ordre ce livre; il était fort lu. D'ailleurs ce qu'il dit du gouvernement des anciens princes, est précisément ce que Tsin-chi-hoang souhaitait voir enseveli dans un éternel oubli. Quoi qu'il en soit de ce fait, le livre de

Meng-tse, ou Mong-tse, ou Memcius, est encore en grande réputation, et il s'est bien conservé.

Le livre de Meng-tse suppose la connaissance de l'histoire, et des diverses parties qui composent l'empire de la Chine; tout ce qu'il dit démontre clairement qu'il y avait de son temps un catalogue des empereurs, et de la durée de leurs règnes, depuis son temps jusqu'à celui de Yao. Il nous apprend que les princes de divers états avaient leur histoire et leurs historieus, et c'est de ces historiens qu'il tire les traits d'histoire qu'il rapporte. Il se disait imitateur de Confucius, et se piquait de suivre ses maximes et sa doctrine sur le gouvernement, sur le culte du ciel, l'obéissance filiale et les vertus morales. Quoiqu'on ne puisse pas avoir des époques fixes en vertu de ce que dit Meng-tse, son livre seul donne des idées assez justes de la suite des temps entre lui et l'empereur Yao. On n'est pas bien au fait sur le temps précis de sa naissance, mais on ne saurait se tromper de beaucoup en la plaçant vers l'an 372, ou 373, ou 374 avant J.-C. On sait certainement que l'an 336 av. J-C., 33° année du règne de Hien-vang, empereur de Tcheou, Meng-tse alla à la cour du prince de Ouei; on sait de même que l'an 314 (1) avant J.-C., il se retira de la cour du prince de Tsi. Meng-tse dit qu'entre lui et Confucius, il y a un intervalle de 100 ans et plus, qu'entre Confucius et Venvang il y a 500 ans et plus; qu'entre Ven-vang et l'empereur Tching-tang il y aussi 500 ans et plus; et qu'entre Tching-tang et le temps de Yao, Chun, c'est-à-dire, la fin de Yao et le commencement de Chun, il y a encore

<sup>(1)</sup> Première année du règne de l'empereur Nan-vang.

un espace de 500 ans et plus; ainsi voilà plus de 1600 ans entre Meng-tse et la fin de Yao, prince que Meng-tse dit avoir régné 100 ans. Ce n'est pas, il est vrai, une époque bien sixe, mais du moins on a par-là, en général, une idée assez claire des temps. Meng-tse ditailleurs qu'entre le temps de l'empereur Chun et celui du prince Venvang, il y a un intervalle de 1000 ans et plus. Selon Meng-tse, Ven-vang vécut 100 ans. On sait que Ven-vang fut père de Vou-vang, premier empereur de la dynastie Tcheou. Or Meng-tse dit que lorsqu'il sortit de la cour du prince de Tsi, Tcheou régnait depuis plus de 700 ans. Meng-tse dit que Chun succéda à Yao, que Yu fut successeur de Chun, que Yu régna 7 ans et eut pour successeur son fils Ki. Meng-tse parle du dernier empereur de Hia, et de Tching-tang, premier empereur de la dynastie Chang: il dit qu'après la mort de Tching-tang, Ouay-ping régna 2 ans et que Tchong-gin régna 4 ans, et il consirme ce que Consucius avait dit qu'au temps des dynasties Hia, Chang ou Yn, et Tcheou, l'empire était héréditaire.

Selon Meng-tse, entre l'empereur Tching-tang et l'empereur Vou-ting, il n'y a eu que six ou sept empereurs qu'on puisse regarder comme des empereurs syges, et Vou-ting n'est pas loin du temps de l'empire de Tcheou.

Meng-tse reconnaît que le monde avait eu un commencement. Il paraît qu'il n'y avait rien de bien connu avant les temps de Yao. Il dit dans un endroit de son ouvrage, qu'il y avait une secte qui estimait beaucoup l'agriculture, et qui reconnaissait pour chef Chin-nong, mais il ne dit pas si Chin-nong était un roi. Meng-tse recommande la lecture de l'ancienne histoire, l'étude des livres composés en vers par les anciens sages, et de leurs autres livres. Ce philosophe par le au long du déluge du temps de Yao, et de ce qui se fit à cette occasion par Yu et les autres grands. Je ne dis rien davantage sur le livre de Meng-tse, on en a la traduction faite par le P. Noël. Je crois que ces sortes de traductions devraient être plus littérales, et qu'on devrait mettre à part des notes et observations pour mettre au fait les lecteurs, et faire en sorte qu'on ne prenne pas pour le texte l'interprétation et les idées des interprètes. On voit assez que le livre de Meng-tse a bien servi aux historiens chinois pour réparer, autant qu'ils ont pu, la perte de leur ancienne histoire.

## NOTES,

- 1° Les livres Y-king, Chou-king, Chi-king, Li-ki, Tchun-tsieou, sont ce qu'on appelle aujourd'hui Ou-king (5 livres classiques). Les livres Ta-hio, Tchong-yong, Lun-yu, Meng-tse, sont appelés Sse-chou (4 livres): ces quatre livres sont réputés king ou classiques.
- 2º Meng-tse ne parle pas des princes avant le temps de Yao; les disciples de Confucius qui ont fait ou recueilli les livres Ta-hio, Tchong-yong et Lun-yu ne parlent pas non plus des princes avant le temps de Yao.
- 3º Meng-tse parle d'un homme appelé Yu-hing, qui assurait que le roi devait lui-même labourer la terre. Cet homme était celui qui disait que Chin-nong était le chef de la secte qui mettait un grand prix à l'agriculture. Meng-tse dit que, de son temps, on débitait beaucoup de fables sur l'histoire des empereurs, comme, par exemple, sur Yao. Il serait à souhaiter que Meng-tse eût fait un détail de ces fables.

Outre les livres classiques, il y a d'autres livres écrits avant l'incendie des livres ordonné par Tsin-chi-hoang;

voici ce que ces autres livres disent par rapport à la chronologie.

## YO-TSE.

Le philosophe Yo-tse passe pour descendant de l'empereur Tchouen-hiu; les rois et princes de Tcheou descendaient de cet empereur par Heou-Hi, comme je l'ai dit dans la première partie (1). Yo-tse était du temps de Venvang et Vou-vang; ces deux princes le consultaient pour le gouvernement et prenaient plaisir à l'entendre parler sur l'antiquité et les sciences : il passait pour fort savant. On n'a qu'un fragment du tivre que fit Yo-tse sur la morale et le gouvernement. Il parle des cinq Ti ou cinq empereurs, et des trois Vang ou trois rois. Ces trois rois sont Yu, Tching-tang, et Vou-vang. Les cinq Ti sont avant Yu, mais Yo-tse ne dit pas en détail quels sont ces cinq Ti. Ce qui reste de son livre dit que Tchouen-hiu à l'âge de 15 ans, aidait Hoang-ti dans le gouvernement, et qu'à l'âge de 20 ans il succéda à Hoang-ti. Il ajoute que Ty-ko âgé de 20 ans aidait Tchouen-hiu pour gouverner l'empire, et qu'à l'âge de 30 ans il fut empereur après la mort de Tchouen-hiu. Il parle de l'empereur Yu et de Pempereur Tching-tang. Il assure que depuis Tchingtang jusqu'à l'empereur Cheou ou Tcheou, dernier de la dynastie Chang, il y eut vingt-sept empereurs det que, sans compter les années du règne de Cheou, la dynastie de Chang a duré 576 ans.

#### NOTES.

Lasecte de Tao reconnaît Lao-kiun pour son chef, ou, pour mieux dire, pour l'un de ses plus illustres partisans, car elle prétend que

<sup>(1)</sup> Voyez la première partie, ci-devant, pag. 17.

## TRAITÉ DE TA CHRONOLOGIE CHINOISE.

L'empereur Hoang ti est son vrai chef. Elle a mis Yo-tse au nombre des sectateurs de Tao, quoique bien antérieur à Lao-kiun. Les partisans de cette secte ont publié le fragment qu'on dit rester du livre de Yo-tse; cette source peut bien rendre suspect ce qu'on fait dire à Yo-tse sur la morale, mais je ne vois pas que, pour cela, on puisse regarder comme suspect le peu que Yo-tse dit sur ce qui regarde la chronologie; cela n'a aucun rapport avec la secte de Tao.

## TSO-TCHOUEN.

Dans la première partie (1), j'ai parlé de Tso-kieouming et de l'un des deux ouvrages qu'on lui attribue: ces ouvrages sont le Commentaire du Tchun-tsieou de Confucius, sous le nom de Tso-tchouen, et le supplément à ce Commentaire, sous le nom de Koue-yu. Ces deux ouvrages, quels qu'en soient les auteurs, sont très-estimés et ont été écrits, sinon du temps de Confucius, du moins bien près de son temps.

Dans le livre Tso-tchouen, ou traditions de Tso, on voit d'excellens matériaux, qui ont bien servi à faire l'histoire pour le temps du Tchun-tsieou et même quelques années après. On voit que dans ce temps-là on se servait des Koua du livre Y-king pour les sorts et la divination; et ce qu'on rapporte des éclipses de soleil et autres phénomènes, fait voir qu'on donnait fort dans l'astrolègie judiciaire. Ce qu'on y dit sur des cérémonies à divers Esprits et d'autres cérémonies, fait voir bien des fausses idées et superstitions. Tout cela faisait gémir Confucius et les vrais lettrés, et c'est surtout ce qui porta Confucius à faire le livre Tchun-tsieou, et ses commentaires sur le livre Y-king, et à communiquer sa doctrine à un grand nombre de disciples.

<sup>(1)</sup> Voyez la première partie, ci-devant, pag. 49.

Le Tso-tchouen parle de quelques anciens livres écrits en caractères que l'historien du royaume de Tchou pouvait déchiffrer. Ces livres étaient de quatre espèces: les premiers s'appelaieut San-fen ou 3 fen; les seconds s'appelaient Ou-tien ou 5 tien; les troisièmes avaient le nom de Pa-so ou 8 So; les quatrièmes s'appelaient Kieou-kieou ou 9 kieou.

#### NOTES.

1° C'est à la 12° année de Tchao-kong (1) que le Tso-tchouen parle des anciens livres San-fen, etc.: c'est l'an 530 avant J.-C.

2º Dans la première partie, j'ai parlé du pays ou principauté ou

royaume de Tchou, que plusieurs prononcent Tsou.

3º L'illustre Kong-gan-koue dont je parlerai ensuite, dit que les trois Fen parlaient des empereurs Fou-hi, Chin-nong, Hoang-ti, qu'il croit être les trois Hoang; que les 5 Tien sont des livres qui parlaient des empereurs Chao-hao, Tchouen-hiu, Ty-ko, Yao, Chun, qu'il croit être les cinq Ti; que les 8 So parlaient des 8 Koua ou figures de Fou-hi; et que les 9 Kieou traitaient de ce qui regardait la description des 9 parties ou départemens de l'empire. Les interprètes conviennent qu'il s'agit d'anciens livres, mais les sentimens sont différens sur la matière de ces livres. Les deux premiers chapitres du Chou-king s'appellent Tien; ils parlent des empereurs Yao et Chun; Kong-gan-koue et d'autres disent que des cinq Tien on a conservé les deux qui sont dans le Chou-king.

Puisque l'historien du pays de Tchou pouvait déchiffrer les anciens livres dont on parle, il y a appareuce que cet historien les fit écrire en caractères connus, mais on ne trouve rien là-dessus. L'ancien livre Tcheou-li qui est le livre des rits, cérémonies et usages de la dynast c Tcheou, fait du temps de cette dynastie Tcheou, dit que l'historien était chargé du soin des livres des 5 Hoang

<sup>(1)</sup> Prince de Lou.

et des 5 Ti, c'est-à-dire, des anciens livres qui traitaient des règnes des 3 Hoang et ces 5 Ti. Ce livre ne dit rien qui fasse connaître ces 3 Hoang et des 5 Ti; quand ce livre fut fait, on supposait cela connu. Je n'ai pas parlé de ce livre, parce qu'il ne dit pas autre chose qui ait rapport à la chronologie. Revenons au Tso-tchouen.

Ce Tso-tchouen suppose une histoire de Chine, et des mandarins pour l'écrire. Il parle du tribunal des mathématiques, des calculs et observations qu'on examinait, et dont on voyait quelquefois les erreurs. Ce livre peut être très - utile à ceux qui souhaitent connaître l'astronomie de ce temps - là. Il dit que la 1<sup>re</sup> lune de la cour de Tcheou et du pays de Lou était la 11° lune de la dynastie Hia; que la 1re lune de la dynastie Chang était la 12º lune de la dynastie Hia (1). Ainsi selon le Tsotchouen voilà trois formes d'année civile différentes. Il rapporte que tandis que dans le pays de Lou et à la cour de Tcheou on disait, par exemple, 11e lune ou 12e lune, on disait dans le pays de Tcin 11e, 10e lune: ce pays de Tçin suivait la forme d'année de la dynastie Hia Le Tsotchouen donne la présérence à la forme d'année de Hia; Confucius disait la même chose.

NOTES.

<sup>1</sup>º Confucius, dans son Tchun-tsicou, a eu surtout en vue de faire la critique du gouvernement: en mettant les lunes selon la forme d'année de Tcheou et de Lou, il a mis partout le caractère de printemps à la première lune, et même au solstice d'hiver qui était dans la première lune. Par cette forme d'année de Tcheou, les caractères de printemps, d'été, d'automne, d'hiver, ne signifiaient pas les lunes selon l'usage ordinaire, et c'est pour cela que Confucius disait que la forme d'année de Hia était préférable à celle de Tcheou:

<sup>👣 1)</sup> J'ai parle de ces lunes dans la 1re partie, j'en parlerai encore dans la 3e.

et il a voulu faire voir le ridicule de donner le nom de printemps au solstice d'hiver. Ce caractère de printemps était pour les trois lunes dont la seconde a l'équinoxe du printemps. Ces trois lunes étaient censées les trois premières de l'année. Sous les Tcheou, il fallut changer ce langage, et Confucius le blâmait.

2° On sait que les pays de Tcheou et Tçin avaient toujours conservé la forme d'année de la dynastie Hia.

Dans le Tso-tchouen on voit les cérémonies en usage au temps des éclipses de soleil, et à cette occasion il rapporte l'éclipse de soleil au temps de Tchong-kang, et cite la partie du Chou-king où cette éclipse est rapportée. Le Tso-tchouen rapporte le récit du prince Tan-tse qui se disait descendant de l'empereur Chao-hao. Tan-tse disait que Tay-hao (Fou-hi) donna à ses mandarins la devise ou titre de dragon; que les mandarins de Kong-kong avaient la devise ou titre d'eau; que ceux de Yen-ti avaient la devise ou titre de feu; que la devise ou titre de miée était pour les mandarins de Hoang-ti; que ceux de Chao-hao étaient désignés par le titre d'oiseau et que ceux de Tchouen-hin furent désignés par le titre de leur emploi. Le Tso-tchouen parle de la grande bataille donnée au lieu appelé Fantsuen du temps de l'empereur Hoang-ti; il parle aussi des empereurs Chao-hao, Tchouen-hiu, Ty-ko, Yao, Chun; il parle des trois dynasties Hia, Chang, Tcheou, du tombeau de Kao, empereur de Hia; il parle de Kong-kia, empereur de la même dynastie Hia. Il rapporte la révolution arrivée à la fin de l'empereur Siang; la fuite do l'impératrice enceinte et le rétablissement de la dynastie Hia par l'empereur Chao-kang. Sans le Tso-tchouen on aurait ignoré cet événement remarquable (1). Dans la

<sup>(1)</sup> Voyez première partie, dynastie Hia, p. 25;

première partie on a parlé de neuf vases ou tables de métal fondues par l'empereur Yu, premier empereur de Hia; le Tso-tchouen parle de ce monument, et dit que ce qu'il y avait de rare et de curieux dans l'empire se voyait gravé sur ces vases ou urnes, ou tables; que ces neuf vases après la défaite de Kie, dernier empereur de Hia, passèrent à la dynastie Chang qui les posséda 600 ans; qu'ensuite la dynastie Tcheou les eut, et que l'empereur Tching-vang les plaça dans Lo (Ho-nan-fou du Ho-nan.) Enfin le Tso-tchouen assure que Tcheou-kong fut le premier prince de Lou et que son fils Pe-kin lui succéda.

## NOTES.

- 1° Le Tso-tchouen suppose connucs les circonstances et l'occasion de la bataille, donnée au lieu Fan-tsuen, du temps de Hoang-ti: il ne dit rieu des temps avant Fou-hi.
- 2º L'auteur de ce livre fait entendre par la bouche de Tan-tse, que Kong-kong fut empereur, et il ne dit pas si Yenti est le même que l'empereur Chin-nong.
- 3° Dans le Tso-tchouen on voit des traits curieux sur l'origine des familles de certains princes qui régnaient à la Chine, et sur le règne de ces princes.
- 4° Le Tso-tchouch ou commentaire sur le Tchun-tsieou sinit vers la quinzième année après la mort de Confucius, arrivée dans la 4° lune de l'an 479 avant J.-C. Ce commentaire commence avec le Tchun-tcieou, c'est-à-dire, à l'an 722 avant J.-C.

## KOUE - YU.

Koue veut dire royaume, Yu signisse parole. Ces deux caractères joints ensemble (Koue-yu) sont le nom d'un ancien livre que bien des auteurs disent être comme un supplément du commentaire du Tchun-tsieou, c'est-à-dire du Tso-tchouen, et ces auteurs disent que Tso-kieou-ming, historien public, est l'auteur de ces

deux livres. Quoiqu'il en soit, ce livre est trèsestimé, et est du même temps que le Tso-tchouen. Il contient des recueils d'histoire des empereurs de Tcheou et des princes de Lou, Tsi, Tçin, Tching, Tchou, Ou et Yue; dans la première partie on a parlé de ces pays. Le recueil sur les empereurs commence par Mou-vang (1), empereur de Tcheou, et finit à l'empereur King-vang, dont la première année est l'an 519 avant J.-C. Mais dans ce qu'il dit des Régulos, il va jusqu'à l'an 453 avant J.-C., 16c du règne de l'empereur Tching-ting-vang, année où le fameux Tchi-pe fut tué.

Le Koue-yu contient des mémoires fort intéressans pour l'histoire des temps entre Mou-vang et l'an 453 avant J.-C. De même que le Tso-tchouen, il est très-ut le pour être au fait sur l'astronomie de ce temps-là, et fait voir aussi qu'alors l'astrologie judiciaire était fort en usage, et qu'il y avait bien des abus et de superstitions sur les céremonies à divers Esprits. Outre ces temps dont j'ai parlé, le Koue-yu parle aussi des temps de l'empereur Chao-hao et de son successeur Tchouen hiu (2). Ce livre parle de Hoang-ti et de Yen-ti, deux empereurs qu'il dit frères de père et de mère; mais il ne dit pas si Yen-ti est le même que Chin-nong. Il parle aussi de l'empereur Lie-chan, mais il parait que c'est le même que Yen-ti. Il parle aussi en peu de mots de Kong-kong comme ayant gouverné ou usurpé l'empire, et c'est dans un temps avant Hoang-ti. Il ne dit rien des temps avant Fou-hi. Il fait mention des trois dynasties Tcheou, Chang,

(2) Il s'agit des brouilleries et désor-

<sup>(1)</sup> Voyez le temps de cet empereur dres causés par les Kieou-li ou neuf Li. dans la première partie, p. 37. Voyez la première partie, ci-dev. p. 10.

Hia, des empereurs Chun, Yao, Ty-ko, Tchouen-hiu, Chao-hao, Hoang-ti; il dit nettement que les cérémonies faites aux anciens empereurs comme Vou-vang, Tchingtang, Yu, Chun, Yao, Ty-ko, Tchou-en-hiu, Hoang-ti, et à de grands et illustres princes et mandarins, sont pour reconnaître les services importans qu'ils ont rendus à l'empire. La liste des princes et mandarins anciens commence par un fils de Kong-kong avant les temps de Hoang-ti et de Yen-ti.

Le Koue-yu représente Kong-kong comme un méchant homme qui causa une grande inondation qui faillit perdre l'empire. A cause de ses crimes les peuples l'abandonnèrent, et le ciel l'extermina. Du temps de Yao, Kouen père de. Yu (c'est le Yu qui fut ensuite empereur) ayant imité les vices de Kong-kong, l'empereur Yao le fit mourir. Le Koue-yu rapporte un beau discours d'un mandarin qui exhortait inutilement Pempereur Suenvang à faire la cérémonie de labourer lui-même la terre, selon l'ancien usage qu'il détaille d'une manière bien curieuse. L'empereur Kang-hi a fait des notes sur ce trait d'histoire. C'est dans ce discours qu'on voit l'attention des Chinois des anciens temps, pour observer le lieu du solcil rapporté aux étoiles, quand on approchait du temps où est le Li-tchun, c'est-à-dire, du temps qui précède l'équinoxe du printemps de 45 jours et quelques heures, ou, pour mieux dire, de la 24e partie de l'équateur ou zodiaque qui précède l'équinoxe du printemps.

#### NOTES.

1° On a vu dans la première partie que Nu-oua sit mourir Kongkong; selon beaucoup d'auteurs Chinois, c'est le Kong-kong dont il est ici parlé; d'autres traitent de fables ce qui est dit de Nu-oua et de Kong-kong.

2° Koen père de Yu sut mis à mort parce qu'il n'avait pas exécuté les ordres de Yao pour les travaux à faire pour réparer le dommage de l'inondation; il paraît que selon le Koue-yu, Kong-kong, ne pensant qu'àses plaisirs, ne remédia pas aux dégâts de quelque inondation de son temps. La note du seu empereur Kang-hi sur ce trait d'histoire rapporté ici par le Koue-yu, dit que ce Kong-kong était un dascendant de l'empereur Yen-ti, au lieu que ce même empereur Kang-hi dans la note sur ce que dit le Koue-yu du sils de Kong-kong à l'honneur duquel on saisait des cérémonies, remaique que ce Kong-kong était un prince entre Fou-hi et Chin-nong.

3º Le Koue-yu parle de l'origine des familles impériales de Tcheou, de Chang et de Hia. Il confirme que Heou-tsi chef de la dynastie Tcheou ent la surintendance de l'agriculture; qu'un de ses descendans appelé Pou-tchou, perdit cet emploi dans la décadence de la dynastie Hia, qu'il se retira à Pin (dans le Chen-sy) au voisinage des barbares, et qu'il continua à avoir soin de l'agriculture.

4° Par ce que dit le Koue-yu des cérémonies aux rois et princes ancêtres, on voit que les familles des empereurs Yu et Chun, tiraient leur origine de l'empereur Hoang-ti; la famille impériale de Tcheou venait de l'empereur Ty-ko, et la famille impériale Chang venait de l'empereur Chun.

5° Le Koue yu dit que Yeou-vang régna 11 ans; il rapporte les désordres arrivés sons Hi-vang, père de Suen-vang, la suite de Li vang, sa mort et l'installation de Suen-vang par lezèle et l'ad ésse du ministre Chao-kong qui avait sauvé la vie à Suen-vang.

Le Kous-yu parle des temps de Tay-kang, de Chou, de Kong-kia, empereurs de Hia, de même que du premier et dernier empereur de cette dynastie; il dit en particulier que de Kong-kia à la fin de la dynastie Hia, il y eut quatre empereurs. Il dit aussi que de Tay-kia ou Tchou-kia, empereur de la dynastie Chang à la fin de cette dynastie, il y eut sept empereurs, et selon lui cette dynastie eut

trente - un empereurs: le Koue-yu mettait donc deux empereurs entre Tching-tang et Tay-kia. On a vu que Meng-tse mettait aussi deux empereurs entre Tching-tang. et Tay-kia.

Le Koue-yu et le Tso-tchouen eurent le sort des autres livres d'histoire, au temps de l'incendie des livres; on retrouva dans la suite des exemplaires de ces deux livres. Il y a eu sans doute quelques changemens, mais il paraît qu'ils ne sont pas de conséquence.

## KOU-LEANG ET KONG-YANG.

Outre le commentaire Tso-tchouen, il y a deux autres célèbres commentaires du Tchun-tsieou de Confucius, faits quelque temps après le Tso-tchouen par des lettrés qui suivaient la doctrine de Confucius. Un de ces commentaires se nomme Kou-leang, l'autre se nomme Kong-yang. Ils expliquent bien le texte de Confucius, et peuvent servir pour l'histoire des temps du Tchun-tsieou, mais iln'y a rien qui puisse aider à fixer même engénéral quelques époques anciennes. Le Kou-leang dit qu'anciennement le pas avait 6 pieds et que 1800 pieds, font la mesure chinoise appelée li. Comme le pied a été différent selon le temps et les lieux, le li a aussi été différent; il en est de nième aujour d'hui; ainsi quand on parle de la mesure chinoise appelée li, il faut savoir le rapport du pied employé à quelque pied connu.

#### KOAN-TSE.

Dans la première partie, j'ai parlé de Kogn-tse ou Koan-tchong, ministre de Houan-kong, prince de Tsi. Koan-tse mourut l'an 645 avant J.-C. Le livre de Fong-tchan

tchan publié par Sse-ma-tsien (1) dit que Koan-tse parlait de 72 souverains qui avaient fait les cérémonies à la montagne Tay-chan (2). Dans le nombre de ces 72 souverains, on nomme Vou-hoay avant Fou-hi, Fou-hi, Chinnong, Hoang-ti, Tchouen-hiu, Ty-ko, Yao, Chun, Yu, Tching-tang, Tching-vang. Ce livre Fou-tchan a été sans donte fait sur les mémoires et d'après les principes de la secte de Tao, et on ne peut saire aucun sonds sur ce que ce livre fait dire à Koan-tse, soit qu'il s'agisse de 72 souverains en comptant le temps avant Fou-hi, soit qu'il s'agisse de ces princes en comptant aussi depuis Fou-lu. Selon l'histoire Tong-kien kang-mou, Koan-tse a parlé de 7 années de sècheresse et de famine du temps de Tching-tang, 1er empereur de Chang. Selon cette même histoire, Koan-tse disait que l'empereur Vou-vang avait régné 7 ans. Koan-tse mourut à la 7º année de Siang-vang; empereur de Tcheou, et Koan-tse n'a voulu peut - être dire autre chose, sinon que de son temps à celui de Vouhoay avant Fou-hi, il y avait 72 empereurs. Ce qui reste du livre de Koan-tse traite surtout du bon gouvernement. et on n'y voit ni les principes ni le langage de la secte de Tao dont il n'était pas; la secte de Tao en a fait un de ses sectateurs.

NOTES

<sup>1°</sup> Le Kowe-yu dit que l'empereur King-vang régna 25 ans, et que ce prince sit sondre des cloches et de grands deniers de cuivre. C'est ce King-vang dont la première année est l'an 544 avant J.-C.

<sup>2°</sup> Le Li a encore aujourd'hui 1800 pieds, mais comme les pieds sont dissérens dans les divers pays de la Chine, les Li sont aussi dissérens.

<sup>(2)</sup> J'ai parlé de ces cérémonies au de ceut ans avant J.-C. (2) J'ai parlé de ces cérémonies au règne de Tsin-chi-hoang, ci-dey., p. 62.

# TRAITÉ DE LA GHRONOLOGIE CHINOISE.

Lie-tse, un des principaux sectateurs de Tao, vivait et écrivait plus de 300 ans avant J.-C.; ce qu'on a conservé de ses écrits fait voir que de son temps, on avait une histoire, et il cite des traits d'histoire des temps des dynasties Tcheou, Chang, Hia, des temps de Chun, Yao, Tchouen-hiu, Hoang-ti, Fou-hi, Chin-nong. Il dit que de son temps à Fou-hi il y a au moins 300,000 ans; il parle des temps de Nu-oua, et d'une pierre de cinq couleurs employée pour réparer le ciel; il parle de Kong-kong, d'un déluge plus ancien que celui de Yao, d'un pays dont les hommes avaient 100 pieds de haut et vivaient plus de 10,000 ans; il prétend qu'il y en avait du temps de Fou-hi et de Chin-nong.

Lie-tse admettait un commencement du monde, et il dit que tout ce qui a une figure vient d'un être qui n'a point de figure. C'est sans doute de Lie-tse que les sectateurs de Tao ont pris les fables qu'ils ont débitées, l'idée d'un moyèn de devenir immortel, et mille sortes de superstitions qui ont dégénéré en magie et sortilèges. Tchoang-tse et autres sectateurs de Tao, ont comme Lie-tse reconnu que le monde avait eu un commencement, de même que Lao-kun que l'on fait chef de la secte de Tao, quelque temps ayant, Consucius. Le livre de Lao-kun n'a rien qui puisse servir à la chronologie.

#### NOTES.

<sup>1°</sup> Tchoang-tse vivait quelque temps après Lie-tse : ce qu'on a de son livre est plein de fables et d'idées ridicules. Il parle de quelques princes avant Fou hi.

<sup>2</sup>º Lie-tse et Tchouang-tse parlent des 3 Hoang et des 5 Tissans dire quels sont ces princes.

## OUEY-FEY-TSE.

Sur la fin de la dynastie Tcheou, vivait Ouey-fey-tse: Il dit qu'avant le temps de Fou-hi, les peuples élurent pour leurs chefs Soui-gin et Yeou-tchao; le premier, en reconnaissance de l'invention et de l'usage du feu, et le second, pour avoir appris à faire des cabanes pour se mettre en sûreté contre les attaques des bêtes féroces.

On a fait un recueil des auteurs que la secte de *Tao* met au nombre de ses partisans, et qui ont écrit avant l'incendie des livres.

Tous ces auteurs supposent une histoire connue depuis Yao jusqu'à leur temps, et plusieurs outre Lie-tse et Tchouang-tse parlent des temps antérieurs à Yao, Hoang-ti, Fou-hi.

## LU-POU-OUEY.

Un de ceux-ci est Lu-pou-ouey; avec de grandes dépenses, il sit chercher des livres anciens, et sit saire un recueil sous le nom de Lu-chi-tchun-tsieou. Ce qui en reste n'est qu'un sragment : ce recueil est une compilation. Lupou-ouey voulait passer pour savant (1).

Une partie considérable de la collection roule sur les cérémonies à observer dans les 12 lunes de l'année, qu'il suppose dans la forme de la dynastie Hia. A chaque lune il marque le lieu du soleil dans une des 28 consullations, et il nomme ia constellation qui passe par le méridien au temps du crépuscule Il ne marque ni le degré de la constellation pour le lieu du soleil, ni le degré de la constellation qui passe par le méridien, et ne donne aucune époque pour l'an, le jour, etc.

Lu pou-ouey donne un commencement au ciel, à la terre,

<sup>(1)</sup> J'en ai parlé dans l'histoire de Tsin, première partie, p. 56.

aux hommes; il consirme ce que Consucius et le Li-ki disent de la barbarie des Chinois avant Fou-hi. Il parle des dynasties Tcheou, Chang, Hia; des empereurs Chun, Yao, Ty-ko, Tchouen-hiu, Chao-hao, Hoang-ti, Chin-nong, Fou-hi; il paraît mettre quelques princes audessus de Fou-hi, et entre Chin-nong et Fou-hi. Il parle de Tchi-yeou contemporain de Hoang-ti; il dit qu'au temps de ce prince on sit les caractères, on établit des historiens, on sit le cycle de so. Il parle de l'ancienne histoire et rapporte le nom de plusieurs historiens, non seulement de l'empire, mais aussi des princes tributaires.

Lu-pou-ouey rapporte le nom des 28 constellations? Il dit qu'avant Tchi-yeou on se battait avec des pièces de bois, et que le vainqueur était le chef des autres. Cela ne suffisant pas, on élut, dit-il, des princes, mais ces princes n'ayant pas assez d'autorité, on élut des fils du ciel (Tien-tse) c'est-à-dire, des rois souverains, maîtres absolus de toutes les parties de l'empire. Tchi-yeou était un des chefs des peuples du temps de Hoang-ti, et il paraît que Lu-pou-ouey veut dire que Hoang-ti est le premier Tien-tse ou empereur chinois.

Cet auteur parle souvent des trois Hoang et des cinq Ti, sans dire neutement quels sont ces princes; cela était connu de son temps.

Lu-pou-ouey décrit la cérémonie du labourage de la terre par l'empereur qui doit faire des prières au Chang-ti (maître souverain); il parle de plusieurs grands du temps des empereurs Chun, Yu, Tching tang, Fou-vang; il parle des mauvais empereurs Kie, Cheou, Liquang père de Suen-vang, Yeou-vang. Il paraît dire que la

terre est ronde, et veut expliquer en quel sens on dit qu'elle est quarrée. Il dit que par unité on peut entendre Tao, que ce Tao a fait tout, qu'on ne sait ni son commencement ni sa fin, qu'il est invisible, sage et intelligent. Il parle aussi des Esprits des montagnes, rivières, fontaines, et des cérémonies pour les honorer. Il fait mention des cloches fondues du temps de Hoang-ti. Il parle au long du déluge du temps de Yao, et des travaux de Yu. La rivière, dit-il, allait autrefois du nord de la montagne Long-men à l'orient; Yu perça cette montagne; et sit passer ainsi la rivière (Hoang-ho) à travers cette montagne.

Lu-pcu-ouey fait mention d'une grande secheresse et d'une famine au temps de Tching-tang, fondateur de la dynastie Chang. Il dit qu'elle fut de cinquas, après les quels il tomba une pluie abondante, en conséquence de la pénitence que sit Tching-tang, et des prières qu'il adressa au souverain maître (Chang-ti). Il parle du tombeau de Yao, Chun, Yu. Il dit que le prince Ouey-tse était frère ainé de Cheou, dernier empereur de la dynastie Chang, et sils de l'empercur Ty-y; que l'empereur Vou-vang donna la principanté de Lou à son frère Tcheou-kong dont les successeurs dans cette principanté ont été au nombre de trente-quatre

NOTES.

Long-men est le nom de la montagne que Lu-pou-ouey dit avoir été percée par Yu. Une partie se trouve dans le Cheu-sy, et l'autre sy, dans les districts de Si gan-fou et de Ping yang-g-ho passe entre ces deux montagnes, qui ancienneient qu'une.

v prend du cycle de 12 la note qui répond

au caractère chin pour désigner la 8° année de l'empire de Tsin. (La 6º année de Tsin-chi-hoang a les notes Kengchin) (241 avant J.-C.) Ainsi selon cette date, l'année 248 serait la première année de la dynastie Tsin. Il dit que Vou-vang, après la mort de son père, régna 12 ans dans sa principauté, avant d'être empereur. Il parle de ceux qui les premiers sirent le calendrier, les barques, les fourneaux pour faire cuire des briques, le vin, les murailles pour les villes, les sleches et les arcs, les livres de médecine, les instrumens de mathématiques, les cartes célestes, les habits. Ces hommes sont rapportés au temps de Hoang-ti, Tchouen-hiu, Yao, Ty-ko, Chun, Yu. 11 dit encore qu'anciennement 71 sages gouvernaient l'empire, mais il ne rapporte ni le nom, ni le temps de ces 71 sages. Il dit aussi que l'empereur se faisait un devoir essentiel de l'agriculture, et que l'impératrice avait soin de l'entretien des vers à soie. Lu-pou-ouey rapporte quantité de traits de l'histoire ancienne, dont les historiens anciens et nouveaux se sont servis utilement pour écrire l'histoire.

## SUN 27 OU.

Le temps depuis la fin du Tchun-tsieou jusqu'au temps où Tsin-chi-hoang fut maître de l'empire, s'appelle Tchen-koue ou royaumes en guerres, parce qu'alors il y eut dans tout l'empire des guerres sanglantes. Sur la fin de ces guerres, il y avait deux généraux d'armée; l'un s'appelait Sun, du pays de Tsi, l'autre s'appelait Ou, du pays de Ouey. On a de ces deux généraux deux petits livres sur l'art militaire; l'empereur Kang-hi les fit traduire en Tartare Mantchou. Ces deux livres

supposent une histoire connue. Sun dit que Hoang-ti remporta des victoires sur les princes des quatre parties de l'empire. Il parle des dynasties Hia, Chang, Tcheou, et dit quelque chose des victoires des empereurs Tching-tang et Vou-vang.

Durant le temps Tchen-koue, les divers États de la Chine avaient plusieurs personnes de mérite qui étudiaient l'antiquité, examinaient les intérêts des princes et savaient ce qui se passait dans les cours dont ils tachaient de connaître à fonds le fort et le faible. Cette étude forma quelques philosophes, généraux d'armée et politiques. Selon leurs vues et intérêts, ils offraient leurs services aux princes. On a conservé quelques mémoires de ces personnes, et ce qu'on a, fait regretter ce qui s'est perdu. De ce qui s'est conservé, on a fait un livre nommé Koue-tse ou livres des royaumes. Il ne faut pas le confondre avec le livre Koue-yu dont j'ai parlé. Ces deux livres sont fort dissérens. Le Koue-yu a une bien plus grande autorité que le Koue-tse.

Le Koue-tse suppose une histoire connue, et la connaissance des pays de la Chine. Il y a aussi quelques détails sur l'histoire de la famille de Tsin. Lu-pou-ouey, dont j'ai parlé, dit que Vou-vang avait un ministre appelé Tay-kong, et que pour résompense de 1825 services, Vou-vang le déclara prince de Tsi. La cour de Tay-kong fut dans le district de ce qu'on appelle aujourd'hui Tsing-tcheou-fou du Chan-tong. Quelque temps après sa mort, on bâtit une nouvelle ville près de la ville appelée Teing-tcheou-fou; c'était la capitale du pays et princi-Tsi : il y en a encore des restes.

#### YO-Y.

Yo-y, généralissime des troupes de plusieurs états ligués contre le prince de Tsi, prit la ville capitale de cette principauté, l'an 280 avant J.-C. (31° année de l'empereur Vou-vang). Dans le mémoire envoyé au prince de Yen par Yo-y, ce général dit qu'on a pris les richesses et trésors amassés et accumulés depuis 800 ans. Ainsi la ville capitale de Tsi fut bâtie 1080 ans avant J.-C. et comme Tay-kong avait été fait prince de Tsi quelque temps auparavant, on voit par le mémoire de Yo-y à peu près le temps où régnait Vou-vang (1).

Dans la première partie on a parlé de Sou-tsin qui se piquait de philosophie et de politique. Cet homme intriguant se trouvant à la cour de Tsin où il pensait à faire fortune, présenta divers mémoires au prince de Tsin. Dans un de ces mémoires, ce politique disait qu'anciennement l'empereur Chin-nong eut une guerre contre Pou-soui (2); que Hoang-ti eut guerre avec Tchi yeou, et que celui-ci fut pris. Il parle des guerres que Yao, Chun et Yu eurent à soutenir; des guerres de Tching-tang, de Ven-vang, de Vou-vang et de Houan-kong prince de Tsi. Sou-tsin fait mention des cinq Ti si des trois Pang. Il ne dit pas quels sont ces cinq Ti. Les trois Vang ou rois, sont Yu, Tchingtang, Vou-vang. Dans un autre mémoire présenté a un des derniers princes de Tsin, on parle encore des. empereurs Tching-tang, Yu, Vou-vang et des einq Ti. Dans des mémoires présentés au prince de Tsi, on

<sup>(1)</sup> L'empereur Kang-hi sit traduire (2) Je ne sais ce que c'est; So. -teiz supposait ce trait d'histoire connu.

fait encore mention des empereurs Chun, Yu, Tchingtang et de leurs vertus, des cinq Ti et des trois Vang, ou rois. Dans un mémoire offert à un prince de Ouey, on voit que le pays de San-miao où il y eut guerre du temps de Chun, n'est pas bien éloigné du grand lac de Hou-koang, nommé Tong-ting-hou. On parle encore là des trois dynasties, de la victoire de Hoang-ti, et de la guerre du temps de Yu. Sou-tsin, se trouvant à la cour du prince de Tchao, parla fort des empereurs Yao, Yu, Tching-tang, Vou-vang.

Dans la première partie on a vu que Vou-ting, prince de Tchao entreprit de faire la guerre aux Tartares, et voulut s'habiller à leur façon, croyant cette forme d habit plus propre pour la guerre. Là dessus il y cut de grandes représentations; dans ces représentations on citait l'antiquité d'une manière vague, à la manière des lettrés chinois. Le prince qui avait pris son parti refuta toutes les raisons: dans sa réponse il touche avec beaucoup plus de précision les traits d'histoire des empereurs Fou-hi, Chin-nong, Hoang-ti, Yao, Chun, et en général des empereurs Yu, Tching-tang, Vou-vang. Le livre Koue-tse est très-instructif pour l'histoire entre les temps de Tsin-chi-hoang, et de la fin du Tchun-tsieou. Il y a des réflexions et des discours de quelques politiques et ministres sur le bon gouvernement,; l'empereur Kang-hi en a fait traduire plusieurs en Tartare Mantchcou.

## TCHOU-CHOU-KI-NIEN.

Tchea veut dire bambou, Chou veut dire livre. Ki signifie mémoires, Nien signifie années. Ces quatre caractères veulent dire: Mémoires des années du livre

appelé Tchou. On l'appelle Tchou parce qu'il était écrit sur des tablettes de bambou.

Ces livres d'annales furent trouvés l'an 284 après J.-C. dans un tombeau des princes de Ouey, dans le district de Ouey-hoey-fou du Ho-nan. Il y avait quelques autres vieux livres. Il y avait bien des endroits effacés et rongés des vers; tout était écrit en anciens caractères. On tâcha de déchiffrer ces annales à la faveur des catalogues d'anciens caractères déjà déchiffrés, et auxquels répondaient des caractères en usage. Ce livre, après bien des examens, parut un monument écrit avant l'incendie des livres, et l'histoire le donne comme un ouvrage des historiens de Ouey. Le prince de Ouey à la cour duquel Meng-tse débita sa doctrine, était de cette famille de Ouey. Le livre Tchou-chou a quelques endroits qui demandent quelque critique et éclaircissement: c'est ce qui sera fait dans la troisième partie. Je mets ici la chronologie du livre tel qu'on l'a aujourd'hui.

| EMPEREURS.          | DURÉE<br>du règae. | 1 <sup>re</sup> Année<br>du règn <b>e</b> . | Années<br>avant JC. |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Hoang-ti            | 100                |                                             |                     |
| Chao-hao            |                    |                                             | •                   |
| Tchouen-hiu         | ···· 78            |                                             |                     |
| Ty-ko               | 63                 |                                             |                     |
| Tchi, fils de Ty-ko | 10                 |                                             |                     |
| (Tchi fut déposé.)  | •                  |                                             |                     |
| <b>Y</b> ao         | 100                | Ping-tse                                    | 2145                |
| Chun                | 50                 | Ki-ouen                                     | 2042                |
|                     | NOTES.             |                                             |                     |

:.

<sup>1°.</sup> Le Tchou-chou ne dit rien des années de Chao-hao; il dit de Hoang-ti, qu'il sit saire une couronne et des habits royaux. Il dit de Tchouen-hiu, qu'il sit un calendrier, des instrumens de mathématiques et des cartes célestes.

<sup>2</sup>º Le Tchou-chou dit que Yao sit faire par Hi, Ho, un calen-

drier; des instrumens et des cartes célestes. Il dit qu'à la 58 année il se servit de *Heou-tsi*; qu'à la 78 année *Chun* fut sou ministre; qu'à la 72 année *Chun* fut associé à l'empire; qu'à la 75 année *Yu* eut ordre de présider aux ouvrages pour la rivière *Hoang-ho*.

3° Le même livre dit que Chun, à la 33<sup>e</sup> année de son règne, associa Yu à l'empire.

4º En comparant les caractères du Cycle de 60 pour la première année de Yao avec ces caractères pour la première année de Chun, on trouve qu'il y a 103 ans, dans la supposition de 100 ans marqués pour le règne de Yao.

5° Il n'y a pas de nombre d'années de règne marqué pour Chao-hao, soit que le Tchou-chou ait voulu dire que Chao-hao régnait dans une partie de la Chine, tandis que Hoang-ti régnait d'ans l'autre, soit qu'on n'ait pu lire ce qui était marqué dans le règne de Chao-hao.

Meng-tse dit qu'après la mort de Yao et de Chun, il y cut 3 années de deuil, et qu'après ces 3 années Chun et Yu prirent possession de l'empire; le Tchou-chou suppose ce que dit Meng-tse. On n'avait ni marqué ni supposé les trois années de deuil après la mort de Hoang-ti, Chao-hao, Tchouen-hiu, Ty-ko. Leurs règnes sont sans notes du Cycle.

## DYNASTIE DE IIIA.

| EMPEREURS.       | DURÉE<br>du règae. | du règne.    | ANNÉES<br>avant JC. |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Ya (1)           | 8 ans.             | . Gin-tse    | 1989                |
| Ki               | 16                 | . Kouei-hay  | 1978                |
| Tay-kang (2)     | 7                  | .Koney-ouey. | 1958                |
| -Tchong-kang (3) | 7                  | .Ki-tcheou   | 1952                |
|                  |                    |              |                     |

(1) Sa cour fut à Yang-tching dans le Chan-sy. Latit. 55 d. 7 m. Ouest de Pe-king, 5 d.

(2) Il sut chassé de sa cour à la première année, et se retira à Tchen-sun. C'est près de Tay-kang-hien du Ho-nan dans le district de Cai-fong-fou, Tai-

kang-hien. Lat. 34 d. 4 m. Duest de Pekin, 1 d. 55 m.

(3) Sa cour fut à Tchen-sun. 5° année en autoinne, 9° luie, 1° jour Keng-su, éclipse du soleil (avant J.-C. 1978, 28 octobre.) Il ordonne de faire le procès aux astronomes Hi, Ho.

# SUITE DE LA DYNASTIE HÎA.

| EMPEREURS.                |      | i <sup>re</sup> Année.<br>du règne. |        |
|---------------------------|------|-------------------------------------|--------|
| Siang (4) prince héritier | . 28 | Vousu                               | 1943   |
| Chao-kang                 | . 21 | Ping-ou                             | 1875   |
| Chou                      | . 17 | .Ki-se                              | 1852 * |
| Fen                       | • 44 | Vou-tse                             | 1833   |
| Mang                      | . 58 | . Gin-chin                          | 1789.  |
| Sie                       | . 25 | .Sin-ouey                           | 1730   |
| <b>Pou-</b> kiang (5)     | . 59 | .Ki-hay                             | 1702   |
| Kiong                     | . 18 | . Vou-su                            | 1643   |
| Kin                       | . 8  | .Ki-ouey                            | 1622   |
| Kong-kia                  | . 9  | .Ki-se                              | 1612   |
| Hao                       | . 3  | .Keng-tchin                         | 1601   |
| Fa                        | . 7  | Y-yeou                              | 1596   |
| Koucy (6) ou Kie          | . 31 | Gin-tchin                           | 1589   |

I. Si on concluait le nombre des années de la dynastie Hia par l'addition des années marquées pour chaque règne, on trouverait la durée de la dynastie Hia plus courte qu'elle n'est; il faut la conclure par l'intervalle des caractères du cycle de 60. Par exemple: la première année de Yu est l'an 1989 avant J.-C. Il régna 8 ans. La 1re année de son successeur Ki n'est pas l'an 1981, les notes cycliques font voir que la 1e année de Ki est l'an 1978 avant J.-C.: il en est ainsi des autres.

II. Par la comparaison des notes cycliques, on voit un espace de 40 ans depuis la mort de l'empereur Siang, jusqu'à la première année de Chao-kang. Les rebelles usurpèrent l'autorité.

- (4) A la 28° année, Siang est tué par les rebelles. L'impératrice était enceinte; elle se sauva et accoucha d'un prince ensuite appelé Chao kang. Il y eut interrègne, Chao-kang fut rétabli, et sa cour fut celle de l'empereur Yu.
- (5) A la 50° année Pou-kiang cède l'empire à son frère cadet Kiong.
  - (6) A la 10e année de Kie, le mou-

vement des cinq planètes se trouva fort' dérangé; à la 28° année, Tchong-ken h storien de l'empire, se retira à la cour du prince du pays de Chang (dans le Hon-an). A la 31° année, le prince de Chang défit l'armée de Kie, et devint maître de l'empire. C'est l'empereur Tching-tang, c'était la 17° année de si principauté.

## DYNASTIE DE CHANG.

| EMPEREURS.             | DURÉE<br>du règne. | J <sup>re</sup> Annés<br>du règne. | ANNÉES<br>avant JC. |
|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Tching-tang            | . 12 ans.          | Kouey-hay.                         | 1558                |
| Ouay-ping              | . 2                | Y-hay                              | 1346                |
| Tchong-gin             | . 4.               | Ting-tcheou                        | 1544                |
| Tai-kia                | I 2.               | Siu-sse                            | 1540                |
| Ou ting                | 19.                | Kouey-sse                          | 1528                |
| Siao <sub>ā</sub> keng | 5.                 | Gin-tse                            | т509                |
| Siao-kia               | 17.                | Ting-sse                           | 1504                |
| Yong-ki                | . I2.              | Kia-su                             | 1487                |
| Tay-vou                | 75.                | Ping-su                            | 1475                |
| Tchong-ting            | 9.                 | Sin-tcheou                         | 1400                |
| Ouai-gin               |                    | Keng-su                            | 1391                |
| Ho-tan-kia             | . 9.               | Keng-chin                          | ı381                |
| Tson-y                 | . 19.              | Ki-se                              | 1372                |
| Tson-sin               | . 14.              | Vou-tse                            | 1353                |
| Kai-kia                | 5.                 | Gin-yn                             | 1339                |
| Tsou-ting              | . 9.               | Ting-oucy.,.                       | 1334                |
| Nan-keng               | 6.                 | Ping-tchin                         | 1 3 2 5             |
| Yang-kia               | 4.                 | Gin-su                             | 1319                |
| Pan-keng               | . 28.              | Ping-yn                            | 1315                |
| Siao-sin               | . 3.               | Kia-ou                             | 1 287               |
| Siao-y                 | . 10.              | Ting-ycou                          | 1284                |
| Vou-ting               | . 59.              | Ting-ouey                          | 1274                |
| Tsou-keng              | . II.              | Ping-ou                            | 1215                |
| Tsou-kia               | 33.                | Ting-sse                           | 1204                |
| Fong-sin               | 4.                 | Keng-yn                            | 1171                |
| Keng-ting              | . 8.               | Kia-ou                             | 1167                |
| Vou-y                  | . 35.              | Gin-yn                             | 1 1 5 9             |
| Ven-ting               | . 13.              | Ting-tcheou .                      | 1124                |
| Ту-у                   | . 9.               | Keng-yu                            | 1111                |
| Ti-sin ou Cheou        | 52.                | Ki-hay                             | 1102                |

# NOTES.

1° Le Tuhou-chou dit que les 7 premières années de Tching-tang, il y cut une grande famine et secheresse, et qu'à la dernière année de la famine, il y cut une grande pluie en conséquence des prières de Tching-tang.

2º Le même livre dit que l'empereur Vou-y donna le pays de Ki (dans le Chen-sy) à Tan-fou (c'est le bisaïeul de l'empereur Vou-vang). Tan-fou est le même que Tay-vang, il était comte de Tcheou. Cet empereur Vou-y fut tué par la foudre, selon le Tchou-chou.

3º Sous les empereurs Vou-y et Ven-ting, Li-li, sils de Tan-sou remporte de grands avantages sur les Tartares. Le Tchou-chou marque que la 12° année de l'empereur Ven-ting est la 1° année du règne de Ven-vang dans sa principauté de Tcheou. Le Tchou-chou parle de la grande estime que les princes avaient pour le prince Ven-vang, de sa prison, de la liberté qu'on lui donna, des titres qu'il eut de l'empereur Cheou après sa prison, du collége et de l'observatoire que Ven-vang sit bâtir. Le Tchou-chou ajoute à la 41° année de l'empereur Cheou, que Ven-vang meurt, et qu'il a pour héritier Vou-vang.

4º A la 47 e anuée de l'empereur Cheou, l'historien de l'empire se retire de la cour, et va à la cour de Vou-vang pour se soumettre à lui.

5° Je ne mets pas quelques autres textes des annales du Tchouchou sur la dynastie Chang. Il y a eu de l'altération dans ces textes.

## DYNASTIE DE TCHEOU.

| EMPEREURS.                    | DURÉE<br>du règne.           | l <sup>re</sup> Anné <b>e</b><br>du règne. | ANNÉES<br>avant JC. |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Vou-vang                      | . 6 ans                      | Sin-mao                                    | 1050                |
| Tching-vang                   | . 37                         | .Ting-ycou.                                | 1044                |
| Kang-vang                     | . 26                         | Kia-su                                     | 1007                |
| Tchao-vang                    | . 19                         | Keng-tse                                   | 981                 |
| Mo-vang                       | . 55                         | .Ki-ouey                                   | 962                 |
| Kong-vang                     |                              |                                            |                     |
| <b>Y-</b> vang                |                              |                                            |                     |
| Hiao-vang                     |                              |                                            |                     |
| Y-vang                        |                              |                                            |                     |
| Li-vang                       |                              |                                            |                     |
| 13° année. Régence dite Kong- |                              |                                            |                     |
| 22, 23, 24, 25, 26° année g   | rande sechere                | esse,                                      |                     |
| A la 26° année l'empereur mou | rut, on proc                 | lama emperet                               | ır le               |
| prince héritier, une pluie ab | ondante <mark>survi</mark> r | it.                                        | •                   |
| Suen-vang                     | . 46                         | .Kia-su                                    | 827                 |
| Yeou-vang                     | . 11                         | .Keng-chin                                 | ··· 781             |
| Ping-vang                     | . 51                         | .Sin-ouey                                  | 779                 |

# SUITE DE LA DYNASTIE DE TCHEOU.

| c EMPEREURS.    | DURÉE<br>du règne. | l <sup>re</sup> ANN <b>∲</b> E<br>du règne. | ANNÉES<br>avant JC. |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Hean-vang       | . 23               | .Gin-su                                     | 719                 |
| Tchoang-vang    |                    |                                             |                     |
| Li-vang         |                    |                                             |                     |
| Hoey-vang       | . 25               |                                             | 676                 |
| Siang-vang      | . 33               | .Keng-ou                                    | 65 î                |
| King-wang       | . 6                | . Kouey-mao                                 | 618                 |
| Koang-vang      | . 6                | .Ki-yeou                                    | 612                 |
| Ting-vang       | . 21               | .Y-mao                                      | 606                 |
| Kien-yang       | . 14               | .Ping-tsc                                   | 585                 |
| Ling-vang       | . 27               | .Keng-yu                                    | 571                 |
| King-vang       | . 25               | .Ting-sse                                   | 544                 |
| King-vang       | • •                |                                             | _                   |
| Yuen-vang       | •                  | - •                                         | • ,                 |
| Tchin-ting-yang |                    | • •                                         | •                   |
| Kao-vang        |                    |                                             |                     |
| Oney-lievang    |                    |                                             | •                   |
| Gan-vang        |                    |                                             | •                   |
| Lie-vang        | <u>-</u>           | -                                           | •                   |
| Hien-vang       |                    |                                             |                     |
| Chin-tsin-yang  |                    |                                             |                     |
| Yn-vang         |                    | .Ting-ouey                                  | 314                 |

Les annales marquent la 16<sup>e</sup> année de Yn-vang et c'est à cette année qu'elles finissent, c'est-à-dire, à l'an 299 avant J.-C. L'empereur Yn-vang est le même que l'empereur Nan-vang.

Un autre livre numéroté *Tcheou-chou* ou livre de *Tcheou*, fut trouvé avec le *Tchou-chou-ki-nien*: il était aussi écrit en anciens caractères, et on en déchiffra une bonne partie. Il n'y a rien pour la chronologie, mais il peut donner quelques connaissances sur l'astronomie chinoise.

#### NOTES.

1° Dans la proisième partie on examinera les années des empereurs de la dynastie de Tcheou avant Suen-vang.

2º Les sept premières années de l'empire de Tching-vang, Tcheou-kong fut régent de l'empire. Tcheou-kong mourut à la

21° année de l'empire de Tching-vang.

5° Le Tchou-chou dit que l'empereur Li-vang, père de Suen-vang, à la 12° année de son règne prit la fuite. Il rapporte à la 6° année de Yeou-vang, an jour sin mao, 1° de la 10° lune, une éclipse de soleil (avant J.-C. 776,6 septem.); il rapporte une éclipse de soleil au jour Y-sse de la seconde lune à la 51° année de l'empire de Ping-vang. (avant J.-C. 720, 22 février) le texte dit Y-sse il faut lire Ki-sse.

4° Les époques depuis l'aunée de la régence dite Kong-ho, sont regardées comme sûres; ainsi on a fait répondre aux années avant. J.-C. les années soit avant la régence Kong-ho, soit après cette régence. Dans la troisième partie on parlera de ces époques.

5° Le Tchou-chou marque la mort de Tuy-kong, prince de Tsi, à la 3° année de l'empereur Kang-vang, et celle de Pe-km, prince de Lou, à la 19° année du même empereur.

#### CHI-PEN.

La liste qu'on voit des empereurs dans le Tchou-chou depuis Nan-vang jusqu'à Hoang-ti est conforme à celle d'un livre appelé Chi-pen, et qui fut fait sur la fin de la dynastie Tcheou Je n'ai pu avoir ce livre, je ne le connais que par les citations. Ce livre contenait les généalogies des empereurs, princes et autres personnes recommandables. On a trouvé de quoi critiquer sur les généalogies, et bien des Chinois ont traité ce livre de fabuleux sur cet article; mais on n'a pas révoqué en doute le catalogue des empereurs. Malgré l'incendie des livres on put aisément savoir par cœur ce catalogue, et quand le 1<sup>er</sup> empereur de Hanmonta sur le trône, il y avait encore quantité de lettrés qui étaient avant l'incendie, et qui savaient sans doute

doute la liste des empereurs. Le Chi-pen donne 84 ans de règne à l'empereur Chao-hao; il dit que le cycle de 60 est du temps de Hoang-ti; qu'auparavant, Chin-nong et Fou-hi ont régné; il parle même d'un prince avant Fou-hi.

# PRÉFACE DU CHOU-KING.

Ce fut du temps de la dynastie Tcheou que des lettrés mirent à la tête du Chou-king, tel que Confucius l'avait rangé, une petite préface qui marque sous quel empereur fut écrit chaque chapitre du Chou-king. Ceux qui nous restent ont été écrits, suivant cette préface, sous les empereurs Yao, Chun, Yu, Ki, Tai-kang, Tchong-kang; ensuite, au temps de la dynastie Chang, sous les empereurs Tching-tang, Tay-kia, Kao-tsong, Pan-keng et Cheou; au temps de la dynastie Tcheou, sous les empereurs Vou-vang, Tching-vang, Kang-vang, Mouvang et Ping-vang. Le dernier chapitre est du temps de Mou-kong, prince de Tsin dans le Chen-sy. On voit par cette préface qu'une bonne partie du Chou-king de Confucius s'est perdue. La préface dit que Tay-kia fut successeur immédiat de l'empereur Tching-tang; ainsi, selon cette préface, Ouai-ping et Tchong-gin ne sont pas dans le nombre des empereurs de la dynastie Chang.

# TCHEOU-PEY.

Un ancien livre, fait au commencement de la dynastie Tcheou et nommé Tcheou-pey, parle fort clairement de la propriété fondamentale des triangles rectangles. Ce livre dit que Fou-hi fit une méthode pour savoir le mouvement des astres, et que l'empereur Yu se servit de la connaissance des propriétés du triangle rectangle, pour ses ouvrages à l'occasion de l'inondation.

Je ne parle pas de plusieurs livres ou fragmens de livres antérieurs à l'incendie des livres, par exemple, de quelques catalogues des étoiles, et de quelque chose d'un vieux calendrier de la dynastie Hia. Dans la 3º partie, on examinera si l'on peut en faire usage pour fixer quelque époque. Je ne dis rien d'un herbier chinois attribué à Chin-nong, ni d'un livre de médecine attribué à l'empereur Hoang-ti. Le premier ouvrage n'a été vu jusqu'ici de personne, et l'on n'en rapporte que des choses vagues et peu distinctes; tout se réduit à quelques traditions dont l'antiquité et l'authenticité ne sont pas bien constatées. Lie-tse, sectateur de Tao, cite quelquefois un livre de Hoang-ti; Lu-pou-ouey dit que du temps du même de Hoang-ti un mandarin travailla sur la médecine; mais il n'est nullement prouvé que le livre qu'on dit avoir été fait par Hoang-ti, soit un livre de ce temps-là. On fait dire à Hoang-ti et aux mandarins de son temps, dans l'antiquité la plus reculée; ainsi, si ce livre était du temps de Hoang-ti, ce serait un grand argument pour l'antiquité chinoise; mais il paraît être fort au-dessous du temps de Hoang-ti.

Le livre appelé Kia-yu ou Discours familier de Confucius, parle, non des temps avant Fou-hi, mais des empereurs avant Yao. Ce livre est du temps de la dynastie de Han, c'est-à-dire, après l'incendie des livres. On peut bien s'en servir pour faire voir le sentiment des Chinois qui ont écrit après l'incendie des livres sur leur chronologie, mais nullement pour faire connaître le sentiment des auteurs chinois qui ont écrit avant l'incendie des livres.

### EUL-YA.

Le livre Eul-ya, fait, selon les apparences, au temps de la dynastie de Tcheou appelé Tchen-koue, contient des choses curieuses, en particulier sur l'ancienne astronomie, ais il n'y a rien pour la chronologie chinoise; ce livre est une espèce de dictionnaire chinois.

## CHAN-HAY-KING.

Pour le livre Chan-hay-king, quelques Chinois ont dit que c'est un livre fait du temps de l'empereur Yu. C'est un ramas de mauvais goût et fabuleux, fait par quelque partisan de la secte de Tao, ou du temps de la dynastie Tsin, ou au commencement de la dynastie Han. Ce livre défigure l'histoire chinoise, surtout avant les temps de Yao; ce n'est qu'un tissu de fables dans ce qu'il dit des montagnes des quatre parties de la Chine et de quelques pays étrangers, et dans les descriptions qu'il fait de ce qu'on voit de curieux et extraordinaire. Il se plaît à représenter des monstres qu'il traite d'esprits; c'est une mythologie où on voit quelques anciennes traditions.

SENTIMENS DES AUTEURS CHINOIS QUI ONT ÉCRIT APRÈS L'INCENDIE DES LIVRES, SUR LA CHRONOLOGIE.

## CHRONOLOGIE DE SSE-MA-TSIEN.

Hoang-ti.
Tchouen-hiu, petit-fils de Hoang-ti.
Ty-ko, arrière petit-fils de Hoang-ti.
Tchi, fils de Ty-ko.
Yao, frère de Tchi, règne seul 70 ans.

Yao règne eucore avec Chun 28 ans. Yao meurt. Après trois ans de deuil, Chun monte sur le trône et règne seul 22 ans, et avec Yu 17.

## DYNASTIE DE HIA.

Après trois ans de deuil, Yu(1)monte sur le trône, règne dix ans et fonde la dynastie Hia. Ki, fils de Yu.

Tay-kang, fils de Ki,
Tchong-kang, frère de Tay-kang.
Siang, fils de Tchong-kang.
Chao-kang, fils de Siang.
Chou, fils de Chao-kang.
Hoay; fils de Chou.

Mang, fils de Hoay.
Sie, fils de Mang.
Pou-kiang, fils de Sie.
Kiong, frère de Pou-kiang.
King, fils de Kiong.
Kong-kia, fils de Pou-kiang.
Kao, fils de Kong-kia.
Fa, fils de Kao.
Kie, fils de Fa.

Tang défait en bataille l'empereur Kie et fonde la dynastie Chang. Tang descendait de Ty-ko à la 14<sup>e</sup> génération.

Sse-ma-tsien donne le nom de cinq Ti aux empereurs Hoang-ti, Tchouen-hiu, Ty-ko, Yao, Chun. Selon cet historien, les descendans de Chin-nong gouvernant trèsmal, beaucoup de princes se révoltèrent et eurent recours au prince Hien-yuen, pour réprimer les princes qui vexaient les peuples. Hien-yuen prit les armes et remporta de grandes victoires sur les descendans de Chin-nong; il désit surtout et tua un mauvais prince appelé Tchi-yeou, dans le pays qu'on dit être aujourd'hui Yen-kin-sheou du Pe-tche-ly. A près ces victoires, Hien-yuen fut reconnu empereur: c'est celui qu'on nomme Hoang-ti. Sse-ma-tsien, dans plusieurs endroits de son histoire, suppose Chao-hao empereur, mais il ne le met pas dans sa liste; peut-être a-t-il supposé que Chao-hao régnait dans une partie de l'empire, tandis que Hoang-ti régnait dans l'autre. Il y a eu quelque erreur dans les nombres pour le règne de Chun et celui de Yao. Il faut s'en tenir à ce que dit le Chou-king.

(1) Petit-fils de Tchouen-hiu.

## DYNASTIE DE CHANG.

#### EMPEREURS.

Tang (c'est Tching-tang).
Ouay-ping, règne 3 ans.
Tchong-gin, règne 4 ans.
Tay-kia, pctit-fils de Tching-tang.
Ou-ting, fils de Tay-kia.
Tay-keng, fils de Ou-ting.
Sho-kia, fils de Tay-keng.
Yong-ki, frère de Siao-kia.
Tay-ou, frère de Yong-ki.
Tchong-ting, fils de Tay-ou.
Ouay-gin, frère de Tchong-ting.
Ho-tan-kia, frère de Ouay-ting.
Tsou-y, fils de Ho-tan-kia.
Tsou-sin, fils de Tsou-y.
Ou-kia, frère de Tsou-sin.

### EMPEREURS.

Tsou-ting, fils de Tsou-sin.
Nan-keng, fils de Ou-kia.
Yang-kia, fils de Tsou-ting.
Pan-keng, frère de Yang-kia.
Siao-sin, frère de Pan-keng.
Siao-y, frère de Siao-sin.
Vou-ting, fils de Siao-y.
Tsou-keng, fils de Vou-ting.
Tsou-kia, frère de Tsou-keng.
Lin-sin, fils de Tsou-kia.
Keng-ting, frère de Lin-sin.
Vou-y, fils de Keng-ting.
Tay-ting, fils de Vou-y.
Y, fils de Tay-ting.
Sin ou Tchcou, fils do Y.

Vou-vang défait en bataille rangée l'empereur Sin et fonde la dynastie Tcheou. Depuis Hoang-ti jusqu'à l'empereur Sin ou Tcheou, 46 générations. (1) Depuis Hoang-ti jusqu'à Vou-vang, 19 générations. Vou-vang descendait du prince Heou-tsi, fils de l'empereur Ty-ko. De Heou-tsi à Vou-vang, 16 générations.

Tay-ting fils aîné et héritier de Tching-tang mourut du vivant de son frère; Ouay-ping et Tchong-gin étaient frères de Tay-ting.

Sse-ma-tsien dit que Chun est le 8° descendant de Hoang-ti. Les auteurs postérieurs ont remarqué que cela ne s'accorde pas avec la généalogie de Yu, contemporain de Chun. De même, les auteurs postérieurs remarquent que les générations comptées pour Vou-

<sup>(1)</sup> Le manuscrit, qui a servi à l'impres- avait vraisemblablement écrit 56 génésion, porte 46 générations. Le P. Gaubil rations. (Note de l'Editeur.)

vang, contemporain de l'empereur Sin, ne s'accordent pas avec les générations marquées pour Sin.

Par le caractère chi (génération) on entend tantôt l'espace de trente ans, tantôt une succession, ou le règne d'un prince. Les uns disent que Sse-ma-tsien, en parlant des générations de Hoang-ti à Vou-vang, n'a voulu parler que des princes qui se sont rendus illustres, et non des autres; d'autres disent que Sse-ma-tsien a parlé sur ce point sans connaissance exacte, et sur des mémoires fautifs. Dans la 3º partie, on dira quelque chose de ces générations.

## DYNASTIE DE TCHEOU.

#### EMPEREURS.

Vou-vang règne 2 ans.
Tching-vang, fils de Vou-vang.
Kang-vang, fils de Tching-vang.
Tchao-vang, fils de Kang-vang.
Mou-vang, fils Tchao-vang règne 55
ans.

Kong-vang, fils de Mou-vang. Y-vang, fils de Mou-vang. Hiao-vang, frère de Kong-vang. Y-vang, fils de Y-vang. Li-vang, fils de Y-vang, 37 ans.

Ensuite il y a une régence de 14 ans, après lesquels Y-vang meurt, Suen-vang, fils de Li-vang, 46 ans. Y cou-vang, fils de Suen-vang, 11 ans. Ping-vang, fils de Y cou-vang, 51 ans. Houan-vang, petit-fils de Ping-vang, 23 ans.

Tchoang-vang, fils de Houan-vang, 15 ans.

Li-vang, fils de Tohoang-vang, 5 ans. Hoey-vang, fils de Li-vang règne 25 ans.

### EMPEREURS.

Siang-vang, fils de Hoey-vang, 33 ans. King-vang, fils de Siang-vang, 6 ans. Kouang-vang, fils de King-vang, 6 ans. Ting-vang, frère de Kouang-vang, 21

Kien-vang, fils de Ting-vang, 14 ans. Ling-vang, fils de Kien-vang, 27 ans. King-vang, fils de Ling-vang, 25 ans. King-vang, fils de King-vang, 43 ans. Yuen-vang, fils de King-vang, 8 ans. Ting-vang, fils de Yuen-vang, 28 ans.

Son premier fils règne 3 mois, le second règne 5 mois, et le troisième, Kao-vang, règne 15 ans.

Ouey-lie-vang, fils de Kao-vang, 24 a.
Gan-vang, fils de Ouey-lie-vang, 26 a.
Lie-vang, fils de Gan-vang, 7 ans.

Hien-vang, frère de Lie-vang, 48 ans.
Chin-tsin-vang, fils de Hien-vang, 6 a.

Nan-vang, fils de Chin-tsing-vang, 59

Sept ans après, la dynastie Tcheou est détruite.

# DYNASTIE DE TSIN.

Tchouang-siang-vang règne en tout trois ans. Il détruisit les restes de la dynastie Tcheou.

Tsin-chi-hoang qui passait pour sils de Tchouang-siang-uang règne 37 ans; Eul-chi sils de Tsin-chi-hoang règne 3 ans, c'est-à-dire, qu'on compte pour son règne trois ans. On a parlé de l'histoire de Tsin, on la voit dans l'ouvrage de Sse-ma-tsien.

L'ouvrage de Sse-ma-isien est appelé Sse-ki, c'est-à-dire, Livre et mémoires pour l'histoire, ou Livre des Histo-riographes. Il commence par Hoang-ti et finit à la 4° année appelée tien-han de l'empire de Vou-ti, empereur de Han: cette 4° année tien-han est l'an 97 avant J.-C.

La 1<sup>re</sup> année de l'empire de *Lieou-pang*, surnommé *Kao-tsou*, ou *Kao-ti*, fondateur de la dynastie *Han*, est l'an 206 avant J.-C.

En remontant jusqu'à la 1<sup>re</sup> année de la régence appelée Kong-ho, du temps de l'empereur Li-vang père de Suen-vang, cette premiere année est l'année 841 avant J.-C.; et dans le catalogue des empereurs de l'ouvrage de Sse-ma-tsien, cette 1<sup>re</sup> année a le caractère keng-chin dans le cycle de 60. De cette 1<sup>re</sup> année de la régence Kong-ho, jusqu'au règne de Hoang-ti, Sse-ma-tsienn'a pas marqué les années; je ne sais d'où il a pris le nombre de 55 ans pour le règne de Mou-vang, celui de 37 pour le règne de Li-vang avant la régence Kong-ho, et celui de 2 ans pour le règne de Vou-vang. Le nombre des années pour Chun et Yao, n'est pas conforme au nombre rapporté

dans le Chou-king; le nombre de 10 ans pour Yu, n'est pas conforme au nombre qu'on a vurapporté par Meng-tse: or le Chou-king et Meng-tse sont d'une autorité au dessus de celle de Sse-ma-tsien. On ne saurait déterminer à quelle année avant J.-C. répond, selon Sse-ma-tsien, ou la 1<sup>re</sup> année de Vou-vang, ou la 1<sup>re</sup> année de Tching-tang, ou la 1<sup>re</sup> année de Yu, Chun, Yao et autres jusqu'à Hoang-ti.

Dans ce qu'on a rapporté du Chou-king, on a vu ce que le chapitre Vou-y dit du nombre des années des règnes de quelques empereurs de la dynastie de Chang, et du règne particulier de Ven-vang dans sa principauté de Tcheou. Tcheou-kong frère de Vou-vang fit ce chapitre Vou-y. Sse-ma-tsien, dans l'extrait de la vie de Tcheoukong, dit que ce prince fut régent de l'empire les 7 premières années du règne de Tching-vang, et fut le premier prince de Lou. Dans ce même extrait, Sse-matsien rapporte les années des règnes dont parle le chapitre Vou-y, et il dit, d'après ce chapitre, que Ven-vang régna 50 ans dans la principauté de Tcheou. Le nombre de 3 et 4 ans que Sse-ma-tsien assigne pour Ouay-ping et Tchong-gin fils de Tching-tang, est pris du chapitre Vou-y; Sse-ma-tsien a cru que le nombre de 3 et 4 années dont parle le chapitre Vou-y, regardait les deux fils de Tching-tang.

Sse-ma-tsien dit que depuis la mort de Tcheou-kong jusqu'à la naissance de Confucius, il y a un intervalle de 500 ans. Selon Sse-ma-tsien, l'année de la naissance de Confucius répond à l'année 551 avant J.-C. Ainsi la mort de Tcheou-kong serait l'an 1051 avant J.-C. Cet

auteur ne dit pas à quelle année du règne de Tchingvang mourut Tcheou-kong; le livre Tchou-chou marque sa mor à la 21° année de Tching-vang; si c'était là l'année que Sse-ma-tsien croyait être celle de la mort de Tcheou-kong, la 1<sup>10</sup> année de Vou-vang et de la dynastie Tcheou scrait, selon lui, vers l'an 1074 avant J.-C.

Sse-ma-tsien dit que la dynastie Chang a duré 600 ans, et, qu'il y a un espace de 1000 ans entre Ven-vang et Heou-tsi, chef de la dynastie Tcheou; il dit que Heou-tsi fut fait prince d'un état, dans le temps que Chun gouvernait sous l'empereur Yao. Sse-ma-tsien ne dit pas où il faut prendre le commmencement de l'intervalle de 1000 ans. Supposé qu'il faille le prendre au commencement du règne de Ven-vang, le commencement de ce règne ayant été, selon Sse-ma-tsien, 62 ans (1) avant la première année de Vou-vang, le temps où Heou-tsi sut fait prince sera vers l'an 2136 avant J.-C., et par là on peut voir à quelle année avant J.-C. l'on peut saire répondre la première année de Yao et la première année de Yu, selon Sse-ma-isien. Pour la première année de Tching-tang, fondateur de la dynastie Chang, elle est selon Sse-ma-tsien, vers I'an 1674 avant J.-C.

Entre le temps de l'élévation de Heou-tsi et la première année de Yao, il y a au moins 70 ans; ainsi la première année de Yao sera 2206 ans avant J.-C., et si de cette somme on ôte 150 ans pour l'espace qu'il y a entre la première année de Yao et la premire année de Ya, la première année de Yu sera l'an 2056 avent J.-C. De 2056 ôtez 1674, nombre des années avant J.-C. auquel répond, suivant Ssema-tsien, la première année de Tching-tang, il Sensuit

<sup>(1)</sup> Vou-vang fut douze ans prince de Tchcou avant d'être empercur.

que la chronologie de Sse-ma-tsien donnerait 382 ans pour la durée de la dynastie Hia. Mais on voit que ces déterminations sont peu exactes: Sse-ma-tsien ne dit pas au juste l'année de Heou-tsi, et de Ven-vang, termes de l'espace de 1000 ans, et en rapportant les nombres de 1000, de 600, de 500 ans, il n'a prétendu parler qu'à peu près. D'ailleurs, il assure qu'il ne compte nullement sur le nombre d'années depuis Hoang-ti, marqué dans des livres qu'il dit avoir lus : c'étaient les généalogies depuis Moang-ti, et la généalogie particulière de la famille de Icheou. Ces livres, dit Sse-ma-tsien, ne s'accordent nullement pour le nombre d'années; voilà pourquoi, ajoutet-il, depuis Hoang-ti jusqu'à la première année de la régence Kong-ho, on ne marque que les noms des empereurs, et ce n'est qu'à partir de la première année de cette régence, qu'on peut marquer les années des règnes.

Cet auteur dit de même que depuis l'empereur Vouvang, en remontant jusqu'à Hoang-ti, on ne peut pas faire grand fonds sur ce qui se disait de l'histoire des princes tributaires, et qu'il n'y avait pas de mémoires suffisans, mais qu'on avait de bons mémoires depuis Vou-vang. Sse-ma-tsien ajoute qu'il ne sait rien de certain avant Chin-nong. Il parle pourtant de Fou-hi, et même de quelque autre prince avant l'ou-hi; mais quand il en parle, c'est en rapportant les paroles des autres, sans dire son sentiment d'ailleurs il en dit assez en disant qu'il ne sait rien avant Chin-nong. Au reste, ce que dit Sse-ma-tsien ne doit pas être regardé, en fait de chronologie, comme un système d'un auteur particulier; il rapporte le résultat d'un examen fait par le tribunal de l'histoire dont il était president.

Quand Lieou-pang se vit maître de l'empire, l'an 206 avant J.-C., il sit faire la recherche des livres et des savans, et surtout le tribunal pour l'Histoire eut ordre de ramasser tous les mémoires d'histoire et de chronologie: ces mémoires furent examinés avec soin, et Sse-matan, père de Sse-ma-tsien président du tribunal de l'histoire, rangea ces mémoires. Deux princes de la famille impériale trouvèrent quelques livres. Les uns surent trouvés par le Régulo de Ho-kien, prince sort savant, et qui faisait de grandes dépenses pour se faire une bibliothèque. On eut de lui des exemplaires du Chou-king, plus corrects que ceux qu'on avait déjà trouvés, le Chi-king, le Tchun-tsieou, le livre sur l'obéissance filiale et les commentaires de Tso-kieou-ming, etc. Tous ces livres furent examinés, et le prince fut fort loué pour son bon choix. L'autre prince de la famille impériale s'appelait Hoay-nan-tse; il était dans la province de Kiangnan d'aujourd'hui. C'était un homme très-savant, mais entêté des principes de la secte de Tao, et plein d'idées extraordinaires sur l'antiquité avant le temps de Yao. Il avait dans son palais une espèce d'académie de savans de toute espèce. Ce prince envoya quantité de livres qui furent rejetés, surtout en ce qui regardaitla chronologie. Il sit lui-même un livre qui subsiste et qui n'est qu'un ramas informe sur la religion, la physique, la métaphysique, l'antiquité, l'astronomic ou astrologie; partout il revient à son système ou aux idées de la secte de Tao.

Ces sectateurs de Tao, à l'exemple de Lie-tse, défiguraient l'histoire chinoise avant Yao, et plaçaient, par exemple, le temps de Fou-hi, 100,000 ans et plus avant le temps des Han; d'autres plaçaient Hoang-ti, D'autres savans, même du tribunal de l'histoire, disaient que de Hoang-ti à la troisième année appelée yuenfong (2) de Vou-ti, il y avait plus de 6000 ans, quelquesuns disaient 5629 ans. On disait qu'entre Chin-nong et
Hoang-ti, il y avait eu des empereurs au nombre de huit:
dix entre Hoang-ti et Chao-hao; huit entre Chao-hao et
Tchouen-hiu; deux entre Tchouen-hiuet Ty-ko, et quelques-uns entre Ty-ko et Yao: tous ces règnes entre
Chin-nong et Yao faisaient la somme de 4290 ans. On
débitait encore qu'entre la dynastie de Chang et celle de
Tcheou, il y avait eu une impératrice appelée Li-chan-nu.

#### NOTES

1º Des sectateurs de Tao, c'est-a-dire, des gens de la secte de ce nom, publièrent que Lao-kun (5), chef de cette secte, avait fait un voyage au pays de Ta-tsin, c'est-à-dire dans ces vastes pays situés entre la mer Caspienne et la Méditerranée, comme une bonne partie de la Perse, la Mésopotamie, l'Armenie, la Syrie, la Judée, etc.

2º La secte de *Tuo* a pris beaucoup de l'ancienne religion des Perses, et elle a abusé de plusieurs traditions et traits d'histoire des juifs, par exemple sur *Enoch*, le Paradis terrestre, l'arbre de vie et autres choses, qu'elle a voulu appliquer à l'histoire chinoise, et au pays de la Chine.

5º Hoay nan-tse dit que du temps du Tchun-tsieou, un prince de Lou combattit avec un général du pays de Han. Le fort du combat fut au coucher du soleil, ators le prince leva son sabre et regarda le soleil, comme pour lui donner un signal. Le soleil retrograda de trois che. Che exprime en chinois la quantité du mouvement de la lune pour un joar. Il paraît que c'est une tradition des miracles de Josué et d'Ezéchias. Du temps de Hoay-nan tse, il y avait des juifs à la Chine, il y en avait même du temps de la denastre de Tcheou.

<sup>(1)</sup> La 11e année de son règne est l'an 140, et la dernière, l'an 87 avant J.-C. (2, 108 ans avant J.-C.

<sup>(3)</sup> Le père Couplet dit que Lao-kun naquit dans la province de Hou-kouang. Fan 604 ayant J.-C,

On employa plusieurs années à examiner les divers mémoires de chronologie. L'illustre Kong-gan-koue avait déjà mis en caractères usuels le Chou-king, et fait un petit commentaire fort clair; il rejeta tout ce qui se disait avant Fou-hi, ensuite il mit Chin-nong, Hoang-ti, Chao-hao, Tchouen-hiu, Ty-ko, Yao, Chun; les trois dynasties Hia, Chang, Tcheou. Tong-tchong-chou, savant du premier ordre et zélé disciple de Confucius, rejeta le système des partisans de Tao, et fut du sentiment de Konggan-koue. Malgré le penchant de Vou-ti pour la secte de Tao, et ce qu'elle disait des temps avant Yao, Ssemi-tsien eut ordre de publier ce qu'on avait ramassé sur la chronologie, comme contenant ce qu'on savait de certain, ou du moins ce qu'on avait de mieux sur l'antiquité.

#### NOTE.

Sse-ma-tsien sit des voyages, dont il rend compte, dans les quatre parties de l'empire pour examiner les anciens monumens, et conférer avec les savans de tous ces divers pays. Outre l'histoire de la famille de Tsin, dont j'ai rendu compte, et ce que Licou-pang sit garder avec soin sur les descriptions de l'empire, Sse-ma-tsien ramassa dans ses voyages des mémoires sur ce qui se disait des lieux des anciens empereurs et princes, sur la vie de Confucius, Meng-tse et antres savans, sur les habiles généraux et ministres, sur les généralogies des princes tributaires, sur la religion, l'astronomie, les livres perdus, la musique, les pays étrangers; il compara ces divers mémoires avec ceux qu'on avait déjà. Tout sut examiné et rangé. On sit un livre considérable appelé Sse-ki, comme j'ai dit, et qui est un livre essentiel et bien nécessaire pour l'histoire chinoise.

Se-ma-tsien paraît faire beaucoup de cas du livre appele Kia-yu, et du livre de Tay-te. Le premier, quoique

fait peu de temps avant Sse-ma-tsien, contient des monumens de l'antiquité, selon cet auteur. Dans ce livre, on voit deux sentimens sur les cinq Ti. Selon les uns, les cinq Ti sont ceux de Sse-ma-tsien. Selon les autres, ce sont Fou-hi, Chin-nong, Ho-angli, Chao hao et Tchouen-hiu. C'est là qu'on voit Fou-hi désigné par le bois et représentant le printemps, Chin-nong désigné par le feu et représentant l'été, Chao-hao désigné par les métaux et représentant l'automne, Tchouen-hiu désigné par l'eau et re présentant l'hiver; Hoang-ti est désigné par la terre et est représenté au milieu. Dès ce temps-là, le printemps désignait l'orient, l'été désignait le midi, l'automne désignait l'occident. (1) Chacun de ces cinq Ti avait un grand homme de l'antiquité qui lui répondait. Dans les honneurs rendus aux cinq Ti, et aux grands hommes qui leur correspondaient, le livre Kia-yu ne parle d'aucun prince avant Fou-hi. Le livre de Tay-te fut aussi fait peu de temps avant Sse-ma-tsien, qui assure que, dans ce livre, il y a des monumens de l'antiquité, sur lesquels on peut compter. Pour les empereurs avant la dynastie Hia, Tayte ne parle que de ceux dont parle Sse-ma-tsien; il traite beaucoup des cérémonies. Tay-te est celui qui eut le plus de part à l'examen et à l'arrangement du livre Li-ki. Il dit que Hoang-ti régna cent ans, et il dit cela d'après des anciens qui citaient Confucius. Tay-te o mis dans son recueil un fragment d'un calendrier de la dynastie Hia, et ce monument n'est pas révoqué en doute: il peut être d'usage pour l'astronomie. On y voit

<sup>(1)</sup> Il paraît qu'il y a ici une omission ajouter, et l'hiver designait le nord. dans le manuscrit, et que l'auteur a dû (Note de l'Editeur.)

le solstice d'hiver marqué à la 11° lune, et la coutume de remarquer plusieurs étoiles considérables, dans leur passage par le méridien.

## CHRONOLOGIE DE PAN-KOU.

### EMPEREURS.

Tayshao, ou Pao-hi, (c'est Fou-hi.) Kong-kong. Chin-nong ou Yen-ti.

Honng-ti.

Chao-hao, fils de Hoang-ti.

Tchouen-hiu.

Ty-ko.

Tchi.

Yao, fils de Ty-ko, règne 70 ans. Chun règne 50 ans.

Yu fonde la dynastie Hia, elle dura 432 ans; elle eut 17 empereurs.

Tching-tang, après avoir vaincu Kie, dernier empereur de la dynastie Hia, fonda la dynastie Chang ou Yn: cette dynastie dura 629 ans, elle cut 31 empereurs.

Tching-tang régna 13 aus.

Vou-vang, fils du prince Ven-vang, après avoir vaincu Tcheou, dernier empereur de Chang, fonde la dy-

#### EMPEREURS.

nastic Tcheou.

Vou-vang régna 7 ans.

Tcheou-kong fut régent de l'empire, pendant 7 ans.

Ensuite l'empereur Tching-vang règne 30 ans.

Tching-vang, à la première année de son règne, fait Pe-kin, fils de Tcheou-kong, prince de Lou. Le règne de Pe-kin fut de 46 ans.

L'an de sa mort est la 16° année do Kang-vang, successeur de Tchingvang. Après Kang-vang, Tchaovang fut empereur.

La dynastie de Tchcou eut 36 empereurs et dura 867 ans; 7 ans après, Tchouang-siang-vang, prince de Tsin, fut empereur et régna 3 ans.

Chi-hoang régna 37 ans. Eul-chi régna 3 ans.

Ensuite Kao-tsou fonda la dynastie de Han. — Pan-kou met les années de chaque règne des peuples de Lou, depuis le dernier King-kong jusqu'à Pe-kin. Il dit que King-kong fut vaineu par le roi de Tchou, quatre ans avant la première année de Chi-hoang, roi de Tsin, qui fut ensuite empereur. — Dans l'exemplaire de la chronologie de Pan-kou, on a omis les 28 ans que Chun régna avec Yao, marqués dans le Chou-king.

#### NOTES.

1º L'an 58 après J.-C. fut la première année de l'empereur Ming-ti des Han, et l'an 70 fut la dernière de son règne. C'est surtout sous ce prince que Pan-kou se fit une grande réputation, étant à la tête du tribanal de l'histoire. Son père Pan-piao avait en la même dignité; une de ses sœurs fut une dame très-savante. Pan-kou fit l'histoire des Han occidentaux dont le premier empereur fut Kao-tsou. La première année de son règne fut l'an 206 avant J. C. Cette histoire de Pan-kou est fort estimée; c'est là qu'ou voit la chronologie de Pan-kou : on y apprend qu'il eut des papiers laissès par Licou-hin. Celui-ci fut historien et astronome quelques années avant J.-C; il était fils de Licou-hiang, qui travailla beaucoup au rétablissement de la littérature chinoise,

2° Sur d'anciens mémoires, Pan-kou et Licou-hin ont cru pouvoir mettre Kong-kong au nombre des rois, et reprendre Sse-ma-tsien de n'avoir pas mis Chao-hao au nombre des empereurs.

3º Quoique Pan-kou parle d'un livre qu'on disait contenir les années des règnes depuis le commencement de l'empire chinois, il n'a pas mis les années des règnes avant Yao.

4º Pan-kou avait vu et examiné tous les mémoires de ses prédécesseurs et de Sse-ma-tsien ; il serait à souhaiter qu'il eût marqué endétail les mémoires sur lesquels il a assigné la durée des dynasties Tcheou, Chang, Hia, ce que Sse-ma-tsien n'aurait pu faire. Pour ce qui regarde la durée de la dynastie Tcheou, il dit l'avoir tirée des annales des princes de Lou. Il dit aussi que de la première anuée du Tchun-tsicou, ou du règne de Yu-kong prince de Lou, il y a 400 ans jusqu'à la première année du règne de Vou-vang. Par ce qu'on a vu de Sse-ma-tsien (cela est démontré d'ailleurs) la première année du Tchun-tsicou est l'an 722 avant J.-C. La première année de Vou-vang est donc, selon Pan-kou, l'an 1122 avant J.-C.; car il met depuis la première année du règue de Kao-tsou, premier empereur des Han, jusqu'à la première année de Tchun-tsicou, le même nombre d'années que Sse-ma-tsien. Celui-ci ne rapporte pas en entier les règnes des princes de Lou avant le Tchun-tsicou. Il est probable qu'entre les temps de se-ma-tsien et de Licou-hin et Pan-kou, on trouva des mémoires plus détaillés et plus sûrs.

5º Le Koue-yu, de même que Pan-kou, met 31 empereurs pour la dynastie Chang; Sse-ma-tsien en met 30 : ces trois auteurs mettent deux empereurs entre Tehing-tang et Tay-kia.

6° Pan-kou prétend démontrer l'époque de Tay-kia par la comparaison des solstices d'hiver. Dans la troisième partie, on examinera la comparaison de ces solstices, et on verra le faux des conclusions de Lieou-hin et Pan-kou. Pan-kou supposant certaine et même démontrée sa durée de la dynastie Chang, dit que ceux qui ont fait cette durée seulement de 446 aus, se sont trompés.

7° Onvoitque, selon Pan-hou, la première année de Tching-tang fut l'an 175 tavant J.-C; la première année de Yu sera donc l'an 2183 avant J.-C. Ajoutez à cette somme 150 ans marqués par le Chou-king pour Chun et Yao, la première année de Yao sera l'an 2353 avant J.-C., selon Pan-kou.

## CHRONOLOGIE DE QUELQUES SECTATEURS DE TAO.

Les vrais lettrés chinois n'ont osé décider sur les temps avant Fou-hi, et quoique persuadés du commencement du monde, ils n'ont su déterminer l'époque de ce commencement, ayant perdu les traditions anciennes. Les sectateurs de Tao ont été plus hardis: ils ont mis des espaces de temps très-considérables entre Fou-hi et Yao, et même au-dessus de Fou-hi; mais ils ont dit constamment et clairement que le monde a eu un commencement. Ces fauteurs de la secte de Tao, après avoir supposé des règnes anciens sous le titre de ciel, terre, ont parlé du règne de l'empereur homme, et le temps entre cet empereur homme et la fin du Tchun-tsieou (481 ans avant J.-C.) est, selon les uns, de 2,760,000 ans, selon les autres, de 227,600 ans. Cet espace de temps est divisé en dix périodes. On ne dit pas clairement combien d'années sont contenues dans chaque période. Fou-hi se trouve dans la neuvième période, et Chinnong la finit. Dans cette neuvième période on voit des vestiges d'un déluge causé par un mauvais prince, nommé Kong-kong; il fut tué par Nu-oua qui arrêta le déluge, en redressant le ciel, et se servant d'une pierre de cinq couleurs. Nu-oua pouvait souvent changer de figure; Kong-kong, selon quelques-uns, était un esprit qui paraissait sous la forme d'un dragon ailé. La dixième période commence à Hoang-ti et finit à la fin du Tchuntsieou, c'est-à-dire, au Tchun-tsieou fait par Confucius, et qui comprend depuis la première année de Yn-kong prince de Lou (722 ans avant J.-C.), jusqu'à la quator-zième année de Gai-kong, prince de Lou (481 avant J.-C.)

### NOTES.

1º Cette chronologie fabuleuse sut débitée du temps des Han, soit avant Pan-kou, soit après Pan-kou. Cet historien n'en a rien dit; mais les historiens de cette dynastie, après Pan-kou, en ont parlé. C'est de-là que des auteurs postérieurs ont pris leurs règnes fabuleux, soit des trois Hoang avant Fou-hi, soit des autres règnes après Fou-hi, mais en augmentant ou diminuant, selon leur caprice, le nombre des règnes et des années; je dis caprice, car ce ne sont que des sables sondées, il est vrai, sur quelque vérité, mais toute désigurée par les diverses traditions.

2° Cette vérité désigurée est la création du ciel, de la terre, des anges, de l'homme, l'histoire des dix premiers patriarches, du déluge et de la dispersion des sils et petits-sils de Noé. Il y a cu à la Chine des traditions ou mémoires sur ces points; l'antiquité des Chinois le prouve.

3° Supposé que chaque période ait un nombre égal d'années, on voit que cette chronologie désigure bien l'histoire chinoise avant Yao: car de la fin du Tchun-tsicou au temps de Yao, les sectateurs de Tao paraissent avoir suivi la chronologie ordinaire.

4º Il ne faut pas confondre ces espaces de temps de la chronologie fabuleuse des sectateurs de Tao, avec les grandes périodes de temps

en vogue, soit sur la fin de la dynastie Tcheou, soit sous les premiers empereurs de la dynastie Han; ces périodes ont été long-temps en usage à la Chine, et il paraît que les sectateurs de Tao en sont les principaux auteurs. Il s'agissait de trouver des méthodes pour les calculs des planètes, des conjonctions de la lune avec le soleil, des éclipses, etc. Ces astronomes ou astrologues imaginèrent des époques feintes, d'une grande distance de temps, de 100,000, ans, 200,000 ans, 400,000 aus ; plus ou moins selon leurs vues. Ces méthodes fondées sur des principes ruineux, portaient les noms de Fou-hi, Hoang-ti, Tshouen-hiu et autres; on y voyait des conjonctions des planètes bien détaillées, à un temps determine de l'année, et à un lieu des étoiles assigné. On y voyait quelquesois des solstices, avec le jour du cycle de 60 et le lieu dans les étoiles. - Plusieurs ont pris ces soltices et conjonctions systématiques pour des observations faites au temps de Hoang-ti et de Tchouen-hiu, par exemple : d'autres ont pris ces époques feintes pour le sentiment des Chinois sur le temps de la création, et quelques-uns ont perdu bien du temps à examiner ces prétendues observations et ces systèmes.

5° Les mêmes sectateurs de Tao ont fait de Fou-hi, Chin-nong et autres, des monstres tenant du bœuf, du serpent, du dragon, de l'homme; on peut dire que ces auteurs ont voulu faire des allégories. De même, quand ils ont dit que ces premiers princes chinois sont nés miraculeusement sans commerce de la femme avec l'homme, ils ont voulu leur donner une origine céleste et les élever au-dessus des hommes ordinaires, mais par la ils n'ont prétendu dire autre chose, sinon que ces princes curent des qualités et des vertus qui les rendaient dignes d'être les maîtres de l'empire.

6° C'est à l'imitation de la chronologie et de l'histoire fabuleuse chinoise des sectateurs de *Tao*, que les Japonnais ont fabriqué leur ancienne histoire.

DE PLUSIEURS AUTRES CHRONOLOGIES APRÈS LE TEMPS DE PAN-KOU.

Quoique plusieurs auteurs Chinois, après le temps de l'historien Pan-kou, aient, comme les sectateurs de Tao, parlé des rois avant Fou-hi, sous les titres de Tien-hoang, Ti-hoang, Gin-hoang, ils n'ont pas pour cela admis les

systèmes ridicules de la secte de Tao; mais n'ayant aucun principe fixe pour les temps avant Fou-hi, ils ont cru pouvoir assigner les règnes et les années de ces règnes, pour amuser les lecteurs, bien persuadés que la plupart des Chinois s'embarrassent fort peu de voir les preuves de la vérité ou de la fausseté des systèmes sur les temps avant Fou-hi. Quantité de savans Chinois ayant examiné les circonstances de l'ancienne histoire pour l'origine des cérémonies, les premiers anteurs des sciences et des arts, et surtout pour l'ancienne manière de vivre, ont conclu que les temps de Chun, Yao, Hoang-ti, Fou-hi, ne sont pas bien loin du cominencement du monde.

### TCHAO-HOA.

Tchao-hoa, auteur illustre du temps de la dynastie des Han orientaux (1), a fait un livre curieux sur les royaumes appelés Ou-yue (j'en ai parlé dans la 1re partie). Ce livre est appelé Ou-vuc-tchun-tsicou. Selon cet auteur, fa fin du royaume de Yuc est à une année qui répond à l'an 246 avant J.-C. : car il dit que la dernière année de ce royaume est éloignée de 224 ans de la vingt-septième année du roi de Yue, appelé Keou-tsien. Or, dans l'histoire, la quatorzième année de Gai-kong prince de Lou (481 avant J.-C.) concourt avec la seizième année de Keou-isien; la vingtseptième année de Keou-tsien est donc l'an 470 avant J.-C. Si on en ôte 224 ans, il reste l'an 246 avant J.-C. pour la dernière année, ou l'année de la destruction du royaume de Yue. Tch vo-hoa dit que l'empereur Chao-kang donna en souveraineté le pays de Yuc à son fils Vou-yu, et que les successeurs de Vou-yu ont regné 1922 ans. D'un autre côté, Tchao-hoa dit qu'entre la première année de l'em-

<sup>(1)</sup> Première année de cette dynastie, 25 de J.-C.; dernière année, 220.

pereur Tchouen-hiu et la première année de Chao-kang, il y a un intervalle de 424 ans. Ainsi, selon cet auteur, l'année de la fin du royaume de Yue est éloignée de la première année de Tchouen-hiu, de 2346 ans; ajoutez 216 ans, la première année de Tchouen-hiu sera l'an 2592 avant J.-C.

### T'CHAO-KL

· Tchao-ki qui a fait un beau commentaire sur Meng-lse, et est contemporain de Tchao-hoa, n'a pas cu occasion de parler, dans son commentaire, des temps avant Yao. Dans le commentaire sur ce que Meng-lse dit des dynasties Hia, Chang, et Tcheou, Tchao-ki suit la chronologie de Pan-kon pour ces trois dynasties, et s'en tient à ce que Meng-lse et le Chou-king rapportent des années des règnes de Chun et de Yao.

Dans l'histoire de la dynastie des Han orientaux, on cite des auteurs qui reprochent à Pan-kou et Lieou-hin, d'avoir fait la durée des trois dynasties Hia, Chang, et Tcheou trop longue. Mais on ne rapporte pas les fondemens de ce reproche, et on ne dit rien de la quantité à retrancher de la somme des années. Il paraît que la critique tombe surtout sur la durée que Pan-kou assigne à la dynastie Chang. Le tribunal de l'histoire s'en tint à la chronologie de Pan-kou pour la durée de ces trois dynasties.

Après la dynastie des *Han* orientaux, l'histoire parle de trois royaumes dont la chronologie est connue par le **P**. Couplet. Après ces trois petites dynasties, la dynastie de *Tçin* régna. La première année de cette dynastie fut l'an 266 de J.-C., et la dernière fut l'an 421 ou 422. C'est

au temps de cette dynastie T cin, que l'on trouva, l'an 284 de J.-C., la chronologie T chou-chou dont j'ai parlé. Elle fut examinée par le tribunal de l'histoire, et elle fut regardée comme un ancien monument; mais comme ce qu'on en put déchiffrer n'était pas assez clair, et que la difficulté de reconnaître plusieurs caractères anciens à demi-essacés et rongés des vers, rendait incertaine l'explication de plusieurs de ces caractères, le tribunal s'en tint à la chronologie de Pan-kou pour les trois dynastics.

### HOANG-FOU-MI.

Peu d'années avant la découverte de la chronologie du livre Tchou-chou-ki-nien, mourut Hoang-fou-mi. Cet auteur sit plusieurs ouvrages : l'un nommé Kao-sse-tchouen contient l'abrégé de la vie de plusieurs Chinois illustres, depuis Yao jusqu'à son temps; un autre contient les annales de l'empire. Cet auteur, quoique imbu des principes de la secte de Tao, n'a pas admis la chronologie de ceux de cette secte, qui ont placé le temps de Fou-hi si longtemps avant Yao; du reste, il admet les fables de cette secte sur la naissance des principaux empereurs chinois, sur la sigure monstrueuse de plusieurs, sur Kong-kong, Nu-oua, l'immortalité de Hoang-ti, et autres événemens de l'histoire. Hoang-fou-mi donne cent dix ans de règne à Fou-hi; après Fou-hi, Nu-oua règne; ensuite il marque quatorze ou quinze règnes jusqu'à Chin-nong sans en indiquer les années. Chin-nong règne 120 ans. Après ·Chin-nong règnent huit princes de sa famille pendant 530 ans. Hoang-ti règne 100 ans, de même que Chao-hao; Tchouen-kiu règne 78 ans, Ty-ko règne 70 ans, Tchi règne neuf ans. La 41° année du cycle de 60, nommée kia-tchin,

est la première année de Yao, et c'est nécessairement l'an 2357 avant J.-C.: car Hoang-fou-mi assigne aux deux règnes de Yao et de Chun le nombre d'années marqué dans le Chou-king, et, selon lui, la durée des trois dynasties Hia, Chang et Tcheou, doit être un peu plus longue que dans Pan-kou.

#### NOTES.

- des règnes, non seulement depuis la fin de la dynastie Tcheou jusqu'à Suen-vang, mais même depuis Suen-vang jusqu'à Chinnong, sans qu'on sache sur quels mémoires cet auteur a écrit ce détail. La note cyclique kia-tchin pour la première année du règne de Yao, est un point fondamental dans Hoang-fou-mi, et ou n'en dit aucune raison, soit que les mémoires soient perdus, soit que cet auteur ait parlé ainsi sans fondement. Ce qu'on rapporte d'ailleurs de sa chronologie sur quelques notes cycliques des années des règnes, ne s'accorde pas avec les sommes totales de ces règnes. On n'a pas aujourd'hui les annales de Hoang-fou-mi, on n'en a que des fragmens rapportés par les historiens.
- 2º Hoang-fou-mi est le premier qui adésigné la première année du règne de Yao par la note cyclique kia-tchin. Cet auteur appuie beauconp sur cette époque; il donne aux trois dynasties Hia, Chang, et Tcheou, le même nombre d'années que Pan-kou (1). Ainsi selon Hoang-fou-mi, la première année de Yao est l'an 2357 avant J.-C.
- 3º Je parle assez au long de Hoang-fou-mi, parce que dans les mémoires de Trevoux, septembre 1744, on assure que Hoang-fou-mi fixe la première année du règne de Yao à l'an 2156 avant J.-C. Cela est dit sur le rapport d'un missionnaire dont j'ai vu le manuscrit sur la chronologie. Ge missionnaire prouve ce qu'il dit, par ce qu'on lui avait dit dulivre Kao-sse-tchouen de Hoang-fou-mi. On lui avait dit que dans ce livre on rapporte le jugement des savans de la dynastie des Hamorientaux, selon lesquels la première année de Yao devait répondre à l'an 2156 avant J.-C. à peu près. Le missionnaire le
  - (1) Dans Hoang-fou-mi il y a quelques années de plus.

souhaitait ainsi, et ce sut sans doute la raison qui le porta à citer en sa saveur ce livre qu'il ne connaissait que par le rapport de quelques Chinois. J'ai le livre Kao-sse-tchouen; il n'y a rien sur la chronologie; et il n'y est sait nulle mention des savans de la dynastie Han. Ce livre est un abrégé de la vie de plusieurs Chinois, depuis Yao jusqu'au temps de Isoang-sou-mi.

#### TO U-Y U.

Monseigneur Maigrot et le père de Visdelou, missionnaire jésuite et depuis évêque de Claudiopolis, ont assuré que c'etait Consucius qui avait le premier appliqué les caractères du cycle de 60 aux années de l'histoire, dans le Tchun-tsieou. Consucius n'a nullement mis les lettres du cycle aux années du Tchun-tsieou. Voici ce qui a trompé ces deux prélats. Tou-yu, fameux, astronome de la dynastie Tçin après J.-C., a fait un beau commentaire sur le Tchun-tsicou, et a mis les notes du cycle à la tête de chaque année du Tchun-tsicou, parce que Tou-yu savait la distance certaine de son temps aux années du Tchun-tsicou, ou que dumoins il croyait la savoir. Le père Visdelou, se trouvant à Pe-king, jeta les yeux sur le commentaire de Tou-yu, et comme il était encore assez nouveau dans l'étude de l'histoire chinoise, il attribua à Confucius les caractères du cycle de 60, marqués par Tou-vu. Il crut avoir sait une découverte, et en sit part au seu père Hardouin, dans une savante lettre qu'il lui écrivit sur l'antiquité chinoise; il crut ensuite devoir en avertir monseigneur Maigrot, qui approuva le sentiment du père de Visdelou et le trouva conforme à ce qu'il savait de Consucius. J indique ici cette anecdote, à cause de Tou-vu qui penchait beaucoup pour la chronologie du Tchou-chou qu'il cite.

De grands mandarins du tribunal de l'histoire, du temps de Tou-yu, attribuaient à Fou-hi la connaissance des propriétés du triangle rectangle.

Après la dynastie de Tçin, éteinte l'an 422 de J.-C., il y eut cinq petites dynasties: Song, Tsi, Leang, Tchin, Soui; la dernière de ces 5 dynasties finit l'an de J.-C. 617.

#### NOTES.

- 1° Du temps de l'empereur *Hoay-ti* de la dynastie *Tein*, on vôyait une table de pierre où l'on avait marqué le nombre de 2721 ans, écoulés depuis la première année du règne de *Yao* jusqu'à la troisième du règne de *Hoay-ti* (309 de J.-C.).
- 2° Ce sentiment dissère de celui de Yu-hi, contemporain de Tou-yu, et astronome comme lui. Yu-hi dit que de la première année de Yao à son temps, il y a 2700 ans.

### TSIA O-TCHE OU.

Vers la fin du temps des trois royaumes, écrivait le fameux Tsiao-tcheou; un de ses livres a le titre d'Examen de l'ancienne Histoire. Il suit la chronologie de Pan-kou depuis les Han jusqu'au temps de Hoang-ti; mais au-dessus du temps de Hoang-ti, il met beaucoup de règnes entre Hoang-ti et Chin-nong, entre Chin-nong et Nu-oua, entre Nu-oua et Fou-hi, et beaucoup d'autres entre Fou-hi et Soui-gin.

## PEY-YN, CHIN-YO, YU-KO, etc.

Durant le temps de la première dynastie Song, Pey-yn sit un commentaire sur l'histoire de Sse-ma-tsien: cetauteur paraît indissérent sur le choix des chronologies de Pankou et du Tchou-chou. Chin-yo, historiographe de la dynastie Leang, mit au net la chronologie du Tchou-chou, et en sit une courte interprétation. Il paraît adopter cette chronologie; mais Yu-ko, astronome de la même dynastie

Leang, soutient que l'éclipse de soleil dont parle le Chouking, fait voir que la première année de Tchong-kang est une année qui répond à l'an 2128 avant J.-C., et non à l'an 1952, comme le marque le Tchou-chou de l'édition de Chinyo. Au temps de la dynastie Soui, les historiens et astronomes Lieou-hiuen, Lieou-tchao, Lieou-hiao-tsun, mirent comme le Tchou-chou les caractères du cycle ping-tse à la première année du règne de Yao; mais, selon ces auteurs, cette année ping-tse est l'an 2325 avant J.-C., et non l'an 2145 comme le veut le Tchou-chou de Chin-yo. Ces astronomes se servant des mêmes caractères de l'an et du jour de l'éclipse de soleil que marque le Tchou-chou à la cinquième année de Tchong-kang, suivent le calcul de Yu-ko qui fixe cette éclipse à l'an 2:28 avant J.-C., le 13 octobre; selon le Tchou-chou de Chin-yo, c'est le 28 octobre 1918 avant J.-C. Le résultat du calcul de Lieou-tchao et de Lieou-hiao-tsun pour les éclipses du Chi-king et du Tchun-isicou, est assez exact. L'astronomie de la première dynastie Song dit qu'on ne sait rien de certain avant Souigin à qui Fou-hi succéda, et qu'après Fou-hi régnèrent de suite Yen-ti, Hoang-ti, Chao-hao, etc.

#### NOTES.

1º Plusieurs astronomes de la fin des dynasties Tçin, Song, Leang, Soui, en comparant le lieu du soleil au solstice d'hiver rapporté aux étoiles pour leur temps, avec le lieu du solstice au temps de Yuo selon leur système sur les étoiles, n'ont pas prétendu fixer par la l'époque de Yuo; mais par le moyen du nombre d'années qu'ils supposent connu entre leur temps et celui de Yuo, ils ont voulu déterminer le mouvement propre des fixes.

2º Ho-ching-tien. astronome des premiers Song, vivait l'an 441 de J. C. Il désigne la première année de Tay-kia, empereur de la dynastie Chang, par les caractères kouey-hay.

## KONG-YNG-TA.

L'an 627 de J.-C. fut le premier du règne de Tay-tsong, second empereur de la dynastie Tang. Ce prince sit saire la grande collection dite de treize King ou livres classiques. Outre les livres Chou-king, Y-king, Chi-king, Tchuntsieou, Li-ki, on donnait alors le nom de King, aux livres Ta-hio, Tchong-youg, Lun-yu, Meng-tse, aux commentaires du Tchun-tsieou faits par Tso-kieou-ming, Kouleang, Kong-hiang, et aux livres Hiao-king(1), Y-ly(2), Tcheou-ly (3), Eul-ya (4). Kong-yng-ta, descendant de Confucius et le plus habile homme de son temps, eut soin de cette grande collection. Sur chacun de ces livres, il choisit le meilleur commentateur, et y ajouta ses remarques et celles des plus célèbres auteurs. Cela fait un des -plus beaux recueils qu'on ait faits sur la littérature chinoise. Pour ce qui regarde la chronologie, on voit ce que Kong-yng-ta a recueilli dans les historiens et les interprêtes. Il y a beaucoup de répétitions, et on souhaiterait qu'il y eut un peu plus de critique européenne. C'est un défaut assez général dans les livres chinois, surtout dans les collections. On y entasse citations sur citations, redites sur redites, et on a souvent de la peine à voir le sentiment de l'auteur. Dans la collection de Kong-yng-ta, on voit beaucoup de citations rapportées par cet auteur sur les trois Hoang, les cinq Ti; mais on ne voit pas trop ce qu'il en pense. On remarque qu'il suit la chronologie de Pan-kou pour les dynasties Hia, Chang, Tcheou; il prend de Mengtse et du Chou-king les temps des règnes de Yao et Chun; il admet Ty-ko, Tchouen-hiu, Glao-hao, Hoang-ti; mais

<sup>(1)</sup> Sur l'obéissance filiale.

<sup>(2)</sup> et (3) Sur les rites.

<sup>(4)</sup> Ce livre est un ancien vocabulaire ou glossaire.

pour le temps et les règnes au-dessus de Hoang-ti, il paraît être indifférent et indécis, et se contente de rapporter les divers sentimens. La collection de Kong-yng-ta est trèsestimée et très-propre à faire d'un lecteur attentif un savant en littérature chinoise.

### LE BONZE Y-HANG.

Sous le règne de Hiuen-tsong(1) empereur de la dynastie Tang, le Bonze Y-hang passait pour un grand astrenome; il sut président du tribunal pour l'astronomie. Il vérifia par les éclipses la distance de son temps à celui du Tchun-tsieou; il sit une bonne critique des éclipses du livre Tchun-tsieou. Avantlui, Kiang-ki, Tou-yu, astronomes de la dynastie Tçin, et plusieurs autres des dynasties suivantes avaient aussi calculé ces éclipses. Il confirma le calcul que les astronomes du premier empereur de la dynastic Tang, et ceux des dynasties Soui et Leang, avaient fait des éclipses rapportées dans le Chi-king et le Chouking, et à l'exemple de ces astronomes, il prétendit que l'éclipse du Chi-king était à la sixième année de Yeou-vang l'an 776 avant J.-C., le 6 septembre, et l'éclipse du Chouking, l'an 2128 avant J.-C., le 13 octobre. Par les jours du cycle de 60 marqués dans quelques chapitres du Chouking, il fixal'année 1111 avant J.-C. pour la première année de l'empereur Vou-vang et de la dynastie Tcheou, l'année 1095 avant J.-C. pour la troisième année de l'empereur Tching-vang, et l'année 1056 avant J.-C. pour la douzième année de l'empereur Kang-vang. Pour ces années de Tching-vang et de Kang-vang, il a les mêmes caractères du cycle que le fivre Tchou-chou; mais dans le Tchou-chou qu'on a aujourd'hui, ces années de Tching-

<sup>(1)</sup> L'an de J .- C. 713, 1er du règne.

vang et de Kang-vang sont plus près de notre temps de 60 ans ou d'un cycle entier (1).

Y-hang dit que la dynastie Chang dura 628 ans; il donne treize années de règne à l'empereur Tching-tang, et, comme le Tchou-chou, il désigne sa première année par les caractères koue, hay du cycle de 60. Il désigne la deuxième année de l'empereur Tay-kia par les caractères gin-ou. Par là on voit que Y-hang met un intervalle entre Tching-tang et Tay-kia; il admettait, sans doute, les deux règnes de Ouay-ping et de Tchong-gin. On voit encore que selon Y-hang, l'an 1738 avant J.-C. est le premier du règne de Tching-tang.

Y-hang prétend que Tay-kang, empereur de la dynastie Hia régna douze ans, et que la dynastie Hia dura 432 - ans. En comparant cet espace avec la première année de Tching-tang, on voit que Y-hang fixe la première année du règne de Yu et de la dynastie Hia, à l'an 2170 avant J.-C.: en ajoutant 150 ans pour Yao et Chun, on aura l'an avant J.-C. 2320 pour la première année de Yao; mais à cause des années de deuil, on pourra mettre cette année à l'an 2325, et l'on pourra dire que selon Y-hang l'année ping-tse dans le cycle est la première année de Yao.

Pour les temps avant Yao, Y-hang n'en parle pas dans ses écrits. On dit qu'il était porté pour les chronologies fabuleuses des temps avant Yao.

# TCHANG-CHEOU-TSIE ET SSE-MA-TCHING.

Tchang-cheou-tsie et Sse-ma-tching ont commenté l'histoire de Sse-ma-tsien; ils étaient contemporains de Y-hang. Ils disent que l'histoire de Sse-ma-tsien commence par Hoang-ti, et finit à la quatrième année tien-han

<sup>(</sup>i) Voyez la troisième partie.

de l'empire de Vou-ti empereur des Han (année 97 avant J.-C.); ils ajoutent que l'intervalle du temps est de 2413 ans.

Sse-ma-tching a ajouté ce que plusieurs auteurs ont dit des temps avant Hoang-ti. Il met un espace de 730 ans pour les règnes entre Hoang-ti et Chin-nong, qu'il dit avoir régné 120 ans Il parle du règne de Nu-oua avant Chin-nong, mais il ne dit pas les années de ce règne. Avant Nu-oua il fait régner Fou-hi onze ans. Selon lui, Fou-hi succéda à Soui-gin.

Sse-ma-tching parle du danger que l'empire courut de périr par les eaux d'un déluge causé par le prince Kong-kong, sur la fin du règne de Fou-hi; Nu-oua, avec une grande pierre de cinq couleurs, arrêta le déluge et remit en bon état les colonnes du ciel ébranlées.

Sse-ma-tching raconte ce qu'on dit du premier roi ou Hoang sous le nom de Tien-hoang, et de sa famille; de Ti-hoang, Gin-hoang et de leurs familles: le règne de chacune de ces trois familles fut de 18,000 ans: ensuite Soui-gin régna, et après lui, Fou-hi. Sse-ma-tching rapporte aussi ce qui se disait des dix espaces de temps ou périodes dont j'ai parlé, depuis le premier homme jusqu'à la fin du Tchun-tsieou. Cet auteur a voulu parler de ce qui se disait des temps avant Fou-hi, afin d'avoir un traité complet de chronologie; mais il ne dit pas ce qu'il approuve et rejette dans les temps avant Hoang-ti.

#### TAY-TSONG.

Le second empereur de la grande dynastie de Song, a le titre de Tay-tsoug; il monta sur le trône l'an 976 de J.-C. Cet illustre et savant prince fit beaucoup de dépenses pour un grand recueil de littérature qui existe sous le nom de Tay-ping-yu-lan. C'est une vaste collection sans critique sur les diverses religions, la musique, le pays de la Chine, et les pays étrangers, etc. Voici ce qu'il dit sur la chronologie.

Les regnes de Tien-hoang et Ti-hoang sont chacun de 18,000 ans. Les règnes de neuf rois du titre de Ginhoang sont de 2700 ans. Ensuite Yeou-tchao et Soui-gin règnent. Fou-hi règne 110 ans, après Soui-gin. Nu-oua succède à Fou-hi. Après Nu-oua, Chin-nong règne 120 ans, Hoang ti règne 100 ans; Chao-hao règne aussi 100 ans. Tchouen-hiu règne 78 ans, et Ty-ko 75 ans; Tchi règne 9 ans, et Yao 98 ans. Chun succède à Yao, et Yu succède à Chun: Yu fonde la dynastie Hia. Ce livre cite le Tchou-chou pour la durée de cette dynastie, et il la fait commencer à l'année où Chun nomma Yu à une grande dignité. Quoique le livre dont il s'agit cite le Tchou-chou pour la durée des dynasties Chang et Theou, il s'en tient à la chronologie de Pan-kou.

#### NOTES.

- 1º Le livre de Tay-tsong cie ce que les sectateurs de Tao rapportent des temps avant Yao, et le nombre de 17,787 ans pour les règnes fabuleux des princes entre Nu-oua et Chin-nong. Il cite Hoang-fou-mi pour les règnes entre Chin-nong et Hoang-ti.
- 2° L'empereur Tay-tsong ne fait que rapporter les textes des auteurs, sans porter son jugement.
- 3º L'empereur ordonna a un lettré d'examiner les époques de l'histoire. Ce lettré rejeta les deux règnes de Ouay-ping et de Tchong-gin entre Tching-tang et Tay-kia. Il dit que la première année de Yao a les caractères ping-l'se et selon ce qu'il dit, c'est l'an 2325 avant J.-C. Pour la plupart des autres époques, il y a eu de l'altération dans les textes, et il n'y a rien qui mérite d'être rapporté.

#### TCHE-FOU-YUEN-KOUEY.

Après la publication de la collection Tay-ping-yu-lan, il en parut une autre aussi ample, sous le nom de Tche-fou-yuen-kouey. Dans celle-ci on ne voit pas les règnes fabuleux des trois Hoang avant Fou-hi, mais on voit après Fou-hi quinze règnes jusqu'à Chin-nong, et sept règnes entre Chin-nong et Hoang-ti. Depuis Hoang-ti jusqu'à la fin de la dynatie Tcheou, on suit à peu près la chronologie de Hoang-fou-mi.

#### CHAO-YONG.

Chao-kang-tsie, ou Chao-yong mourut l'an de J.-C. 1077. Cet auteur est un de ceux de la dynastie Song qu'on accuse d'avoir donné dans des sentimens éloignés de l'ancienne doctrine chinoise. Sans entrer ici dans cette discussion, je rapporte sa chronologie. Il prétend assi gner le commencement et la fin du monde. Cet auteur ayant fait une étude particulière de ce qu'ont dit les sectateurs de Tao, et surtout de ce qu'ils publièrent du temps des Han sur la production de l'homme, du ciel, de la terre, et de toutes choses, il sit un système sur la formation de l'univers, sur sa durée, sur le gouvernement; il crut voir tout cela dans les figures ou Koua du livre Y-king, dans le nombre des appendices de ce livre, dans ce qu'ont dit divers commentaires sur les caractères cycliques du cycle de 60, sur l'année lunaire, sur l'année solaire, sur l'année systématique de 360 jours, sur les douze heures chinoises, les 28 constellations, les étoiles, les révolutions des planètes. Le fruit de toutes ses méditations et idées creuses fut un système sans preuves, et énoncé d'un ton décisif. Dans le cycle de 60, il y a douze caractères

caractères qui marquent aujourd'hui les douze mois lunaires, les douze heures chinoises, les douze signes du zodiaque et de l'équateur, et une révolution de douze années. Ces douze caractères sont nommés les douze tchi. Les voici:

| I. Tse.    | 4. Mao.   |   | 7. Ou.   | 10. Yeou. |
|------------|-----------|---|----------|-----------|
| 2. Tcheou. | 5. Tchin. | • | 8. Ouey  | 11. Su.   |
| 3. Yn.     | 6. Sse.   | • | 9. Chin. | 12. Hay.  |

Tse exprime le temps de onze heures du soir à une heure après minuit; tcheou, celui d'une heure après minuit jusqu'à trois heures; Yn, celui de trois heures après minuit jusqu'à cinq heures du matin, ainsi du reste.

Du temps de la dynastie des *Han* occidentaux, les sectateurs de *Tao* et les astrologues disaient que le ciel avait été formé au temps *Tse*, la terre au temps *Tcheou*, l'homme au temps *Yn*. Il est incertain si, dans ce système, on entendait le temps comme répondant à deux de nos heures, ou si l'on entendait une période de temps. On trouvait des mystères cachés dans ces trois caractères *Tse*, *Tcheou*, *Yn*, et dans les neuf autres *tchi*.

Chao-yong suppose que les douze tchi, savoir Tse, Tcheou, Yn, etc., composent une révolution de 129,600 ans. Cette révolution s'appelle yuen (1); elle renferme douze hoey (2). Ces douze hoey sont les 12 tchi, savoir Tse, Tcheou, Yn etc. et chaque hoey contient 10,800 ans.

Dans chaque hoey, il y a 30 yun (3); chaque yun comprend douze chi ou générations de 30 ans: ainsi 30 yun font 10,800 ans.

Le ciel fut formé dans le hocy Tse, la terre fut formée dans le hocy Tcheou, et l'homme fut formé dans le hocy-Yn.

(1) Principe, origine.

(5) Mouvement autour d'un centre;

(2) Réunion.

mouvement.

L'empereur Yao commença à régner sur la fin du 6° hoey Sse, 64,710 ans après le commencement de la formation du ciel. La première année du règne de Yao a dans le cycle les caractères kia-tchin. D'après la suite des cycles marqués par Chao-yong, l'année kia-tchin, première du règne de Yao, est l'année 2,357 avant J.-C. Il a pris cette époque de Hoang-fou-mi dont on a parlé. Chao-yong marque ensuite les années des règnes par les lettres du cycle, jusqu'à l'année 960 de J.-C. Tout finira à la fin du hoey Hai, dernier des douze tchi.

Chao-yong trouvait des révolutions partout, de même que dans les jours, heures, années, planètes, éclipses; ces révolutions, selon lui, se trouvent dans les tremblemens de terre, inondations, famines, gouvernemens, destructions et élévations des familles royales; il trouve un rapport mutuel entre les actions des hommes et les phénomènes terrestres et célestes; tout n'est qu'une image de ce qui a été et de ce qui sera, et selon lui on peut voir tout cela dans les rapports des événemens avec les caractères des jours, du mois, de l'année où ces mêmes événemens arrivent, et avec les figures et nombres du livre Y-king qui y répondent. C'est ainsi que ce mauvais philosophe examine l'histoire de toutes les années des empereurs depuis Yao jusqu'à son temps.

## NOTES.

10. Chao-yong prend du Chou-king les années des règnes de Y ao et Chun; il augmente de quelques années la durée donnée par Pan-kou pour les dynasties Hia et Chang; pour la dynastie Tcheou, il suit Pan-kou. Il prend de l'histoire connue les années depuis la fin de la dynastie Tcheou jusqu'à l'an 960 de J.-C.

2° Chao-yong ne voit rien de bien clair pour l'histoire avant Yao. Il ne s'embarrasse pas de prouver ce qu'il avance. Il paraît qu'il

croit que la matière est éternelle, et qu'après la destruttion du monde, il en reviendra un autre. Il n'assigne pas de cause de la formation du ciel, de la terre, de l'homme; du moins ce qu'on lui fait dire là dessus n'est pas clair; c'est un vrai galimathias et on ne voit pas comme il fait passer du repos au mouvement sa matière, et comment de cette matière en mouvement vint un ciel, une terre, un homme intelligent.

## SSE-MA-KOUANG.

Chao-yong était contemporain de Sse-ma-kouang: cclui-ci était de la famille de Sse-ma-tching et de Sse-matsien. Il mourut l'an de J.-C. 1086. C'était un grand ministre d'état, savant du premier ordre à la Chine, et recommandable par sa droiture et sa probité; il passait pour fidèle disciple de Confucius. Il examina long-temps l'histoire avec d'autres savans: il était à la tête du tribunal des historiens. Il offrit à l'empereur un abrégé d'histoire, dont le nom est Ki-kou-lou, ou Livre de l'examen de l'antiquité: c'est un abrégé d'histoire depuis Fou-hi jusqu'à l'an 1068 de J.-C. Sse-ma-kouang rejette les règnes avant Fouhi, et ceux que quelques auteurs ont mis entre Fou-hi et Chin-nong, et entre Chin-nong et Hoang-ti; il dit qu'il s'en tient à la décision de Confucius. Il fait allusion au passage de Confucius qui se trouve dans la partie des appendices du livre Y-king; j'en ai parlé dans ce que' j'ai dit du livre Y-king.

## CHRONOLOGIE DE SSE-MA-KOUANG.

Règne de Fou-hi.
Chin-nong succède à Fou-hi.
Hoang-ti succède à Chin-nong.
Hoang-ti règne 100 ans.
Chao-hao.
Ty-ko règne 70 ans.
Yao règne 101 ans. Il y a trois ans de deuil.

Chun règne 50 ans. Il y a trois ans de deuil.

Yu succède à Chun et fonde la dynastie Hia qui dure 432 ans.

Tching-tang fonde la dynastie Chang qui dure 629 ans.

Vou-vang fonde la dynastic Tchcou; elle dure 867 ans.

C'est à la memière année de la régence nommée Kongho, que Sse-ma-kouang commence à mettre aux années
les caractères du cycle de 60. Les caractères keng-chin
sont ceux de la première année de cette régence. Dans
cet auteur, c'est l'an 841 avant J.-C; il regarde cette
époque comme indubitable, et assure qu'on peut mettre
les caractères du cycle à toutes les années depuis Kong-ho
jusqu'à son temps, et c'est ce qu'il a fait. Depuis cette
première année de la régence Kong-ho, en remontant
jusqu'à Yu, il a marqué les règnes, mais il n'a marqué
les années des règnes que dans les suivans.

### DYNASTIE DE CHANG.

Tching-tang règne 13 ans. Tay-kia règne 33 ans. Tay-vou règne 75 ans. Vou-ting règne 59 ans.

## DYNASTIE DE TCHEOU.

Vou-vang règne 7 ans.

Régence de Tcheou-kong, 7 ans.

Après cette régence, Tching-vang règne 30 ans.

Mou-vang règne 55 ans.

Après la première année de la régence Kong-ho, Sse-ma-kouang marque les années de chaque règne jusqu'à l'an 1067 de J.-C. Il a mis de distance en distance les caractères du cycle de 60 ans, en sorte qu'on voit d'un coup d'œil les caractères du cycle qui conviennent aux années qui n'ont pas ces caractères, mais qui sont supposées les avoir, à cause des caractères qui sont avant et après ces mêmes années. Par les sommes des années marquées par Sse-ma-kouang et leur rapport avec l'époque de l'année 841 avant J.-C. et les suivantes, on voit que selon Sse-ma-kouang l'année 1122 avant J.-C. est la première de Vouvang, l'année 1751 est la première de Tching-tang, et l'année 2183 est la première de Yu. A joutez 157 ans marqués par Sse-ma-kouang, entre la première année de Yu et la

première de Yao; la première année de Yao se troute l'an 2340 avant J.-C. Sse-ma-kouang a fait un choix fort judicieux des faits historiques, depuis la première année de la régence Kong-ho (841 avant J.-C.), jusqu'à l'an 1068 de J.-C. Son choix n'est pas moins judicieux dans ce qu'il rapporte depuis Fou-hi jusqu'à la première année de la régence Kong-ho. L'abrégé de Sse-ma-kouang est clair et méthodique.

· Outre le livre Ki-kou-lou, Sse-ma-kouang (1) publia le grand ouvrage des annales chinoises depuis la vingttroisième année du règne de Ouey-lie-vang; empereur de Tcheote, 399 avant J.-C., jusqu'à la dernière année de la petite dynastie Tcheou, 959 après J.-C. Cet ouvrage fut fait avec beaucoup de soin et de dépense. On y a mis les années avec les caractères du cycle. Sseina-kouang et ceux qui l'aidèrent, regardaient les livres Tso-tchouen et Koue-yu comme classiques pour l'essentiel de l'histoire, et ce que disent ces deux livres des temps après le Tchun-tsieou, était selon Sse-ma-kouang, comme la suite du Tchun-tsieou. Ce que le Koue-yu a d'historique finit à la mort du fameux Tchi-pe dont on a parlé, et c'est par l'histoire du temps de Tchi-pe que Sse-makouang commence ses annales; mais les notes cycliques des années ne commencent qu'à la vingt-troisième année de Ouey-lie-vang. Sse-ma-kouang en voulut saire une époque à cause de plusieurs événemens de ce temps-là.

NOTES

<sup>1°</sup> Le P. Couplet dit que les annales de Sse-ma-kouang commencent par Hoang-ti, c'est une méprise; il a voulu parler sans doute des annales de Sse-ma-tsien.

<sup>(1)</sup> Sse-ma-kouang dit qu'il commence son histoire à l'époque de la sin des livres classiques.

dit que Sse-ma-kouang ne commence ses annales qu'à la vingt-troisième année de Oucy-lie-vang, parce qu'il croyait incertains ou fabuleux les temps au-dessus de cette vingt-troisième année. L'auteur qu'on réfute n'avait pas apparemment connaissance du livre Ki-kou-lou fait par Sse-ma-kouang, ni de ce que dit Sse-ma-kouang dans le livre de ses annales sur les temps avant Oucy-lie-vang. Pour ce qui regarde une table chronologique dont on parle, elle est pour faciliter l'intelligence de l'ouvrage de Sse-ma-kouang, et de l'histoire des temps postérieurs jusqu'à Kang-hi. Sse-ma-kouang avait fait pour son histoire une table chronologique des cycles, relative à son livre, et du goût de celle dent les mémoires de Trévoux parlent. Celle-ci est proprement la continuation de celle de Sse-ma-kouang.

## FANG-TSOU-FU, TCHANG-HENG, LIEOU-JOU.

Fang-tsou-yu fut celui qui travailla le plus avec Sse-ma-kouang aux grandes annales, nommées Tse-tchi-tong-kien (1). Licou-jou les aida beaucoup, et ces trois célébres historiens profitèrent des lumières du savant Tchang-heng. Ces quatre auteurs convenaient, à quatorze ou seize ans près, sur l'époque de Yao fixée par Sse-ma-kouang.

Lieou-jou, pour avoir une histoire complète, ajouta aux annales dont je viens de parler, son ouvrage Ouay-ki.

Cet ouvrage commence par Pan-kou et les trois Hoang jusqu'à Fou-hi, comme on a vu dans la première partie. Ensuite viennent Fou-hi et quinze princes, jusqu'à Chinnong. A près Chin-nong on voit le règne de sept princes, jusqu'à Hoang-ti. L'ouvrage va jusqu'à la dernière année de la régence Kong-ho, première de l'empereur Suenvang, de la dynastie Tcheou. Lieou-jou rapporte sans critique les traditions sur les longs espaces de temps au-dessus de Hoang-ti, et quoiqu'il ait fort déclamé contre ce que

<sup>(1)</sup> Ou Clair miroir pour un bon gouvernement

disaient des trois Hoang et des cinq Ti les partisans de Tao, et contre les fables dont ils ont insecté l'ancienne histoire, il n'a pas laissé d'en rapporter la meilleure partie. On n'a pas manqué de le lui reprocher; mais il voulait une histoire complète, laissant toute liberté de croire ou de ne pas croire ce qu'il rapporte, et qui n'est pas dans les livres classiques. Il a pris ce qu'il dit, de Hoang-fou-mi, de Chan-hay-king, et autres livres des sectateurs de Tao, du livre Chi-pen et autres. Licou-jou ayant encore ajouté l'histoire des temps entre la régence Kong-ho et la vingt-troisième année de Ouey-lie-vang, tout fut publié avec les grandes annales de Sse-ma-kouang en un seul corps d'ouvrage qui comprenait les annales de Sse-ma-kouang, l'histoire depuis la vingt-troisième année de Ouey-lie-vang jusqu'à la régence Kong-ho, et le Ouay-ki.

NOTES.

- 1° Licou-jou donne pour indubitable le nombre de 1919 ans entre la fin de la régence Kong-ho (828 avant J.-C.) et l'année du règne de l'empereur Tche-tsong désignée par les caractères cycliques gin-chin (1092 de J.-C.). Licou-jou dit qu'on peut sùrement marquer par les caractères du cycle chacune de ces 1919 années.
- 2º Lieou-jou traite d'incertaine la somme de 3519 ans depuis Fou-hi jusqu'à la dernière année de la régence Kong-ho; 1º parce qu'il ne faisait aucun fonds sur les 1160 ans des règnes entre Fou-hi et Chin-nong, ni sur les 300 ans des règnes entre Chin-nong et Hoang-ti; 2º parce qu'il ne comptait pas sur le nombre des années des règnes entre Yao et Hoang-ti. D'ailleurs, quoiqu'il admette avec Sse-ma-kouang la somme totale des années entre la première année de Yao et la dernière de la régence Kong-ho, il voyait qu'on ne pouvait pas sûrement faire la distribution des années pour les règnes, et que par conséquent on ne pouvait pas mettre les caractères du cycle à chacune de ces années. Lieou-jou regardait comme fabuleuse la chronologie ayant Fou-hi.

LO-PI.

Lo-pi auteur du temps de la dynastie Song, a fait un ramas d'histoire et chronologie, avec quelques dissertations sur les anciens temps, surtout avant Yao et Fou-hi: c'est un livre diffuset ennuyeux, mais il a bien des choses qui peuvent être utiles pour les Chinois. Dans ce qu'il dit sur la chronologie, on voit 1º qu'il a suivi la chronologie de l'historien Pan-kou; 2° qu'il y a beaucoup de variations dans la manière dont les historiens distribuent les années des règnes entre Yao et la régence Kong-ho; 3º qu'il y a une bien plus grande variation dans les auteurs, soit sur le nombre des années entre Hoang-ti et Fou-hi, soit sur le nombre des règnes, soit sur les années de chaque règne, et qu'il y a même quelque variation sur les règnes et le nombre des années entre Yao et Hoang-ti; 4º que tout ce qui est dit avant Fou-hi est un tissu de fables diversement rapportées, sans choix et sans critique; 5° que les historiens, quoique différant sur la distribution des années des règnes entre la régence Kong-ho et la première année de Yao, s'accordent, à peu d'années près, pour la somme totale des années telle que Sse-makouang et autres la rapportent : il en faut excepter le Tchou-chou souvent cité par Lo-pi.

#### NOTE.

Sse-ma-tching, dans son histoire des trois Hoang, ne met pas le nom de Pan-kou: ce nom est rapporté par Lo-pi qui en parle au long. On ne parle pas de Pan-kou avant la dynastie des derniers Song, et je ne sais d'où est venu ce nom. C'est sous la dynastie des Song qu'on a commencé à parler de Pan-kou comme du premier homme. Malgré la manière dont on en parle, on voit dans l'histoire de Pan-kou des vestiges de la connaissance d'un Dieu créateur du ciel, de la terre, des hommes et de toutes choses.

#### SOU-TSE.

Sou-tse, auteur du temps de la dernière dynastic Song, a fait un bon abrégé d'histoire; il suit la chronologie de Pan-kou pour les dynasties Hia, Chang et Tcheou; il assure qu'on doit peu compter sur la suite des années avant Yao.

#### HOU-HONG.

Hou-hong, auteur du temps de la même dynastie Song, a écrit ses annales après Sse-ma-kouang. Quoiqu'il rapporte les règnes fabuleux de Pan-kou et autres rois avant Fou-hi, il déclare cependant qu'il n'y a rien de certain pour les années avant Yao et Ty-ko. Il admet l'époque de Chao-yong pour la première année de Yao, et le nombre des années que cet auteur a ajouté à la chronologie de l'historien Pan-kou. Hou-hong applique à l'année kia-tse (1) du règne de Chao-kang, empereur de Hia, l'histoire de Kong-lieou qui appartient au temps de Kie, dernier empereur de la dynastie Hia, suivant l'histoire de la dynastie Han, et que les historiens modernes rapportent à l'année kia-tse du règne du même empereur Kie (2): ainsi voilà une différence de trois cents ans.

#### NOTE.

Kong-lieou dont le livre Chi-king fait mention, est un des ancêtres de l'empereur Vou-vang, fondateur de la dynastie Tchecu. L'histoire des Han dit que Kong-lieou pour se mettre à couvert de la tyrannie de l'empereur Kie, dernier empereur de Hia, quitta l'empire, et alla se retirer dans le Chan-sy, au voisinage des Tartares. Hou-hong, sur ce que dit le livre Koue-yu, prétend que cela arriva durant les troubles que les rebelles excitèrent à la fin du règne de Siang, empereur de Hia (3). Hou-hong est le premier qui a mis

<sup>(1) 2097</sup> avant J.-C.

<sup>(2) 797</sup> avant J.-C.

<sup>(5)</sup> Voy. la première particaux règnes de Siang et Chao-kang, dynastic III.c.

l'année de la naissance de Chao-kang pour la première de son empire. Les raisons de Hou-hong pour rapporter l'histoire de Kong-lieou à l'année 2097 avant J.-C. ou pour mieux dire au temps qui est entre l'empereur Siang, et l'époque où Chao-kang monta sur le trône, sont très-fortes.

## TCHANG-CHE.

Tchang-che, connu sous le nom de Nan-hien, vivait du temps de Hiao-tsong (1) empereur de la dynastie Song. C'est un des plus fameux lettrés de la dynastie Song. A près avoir bien examiné les histoires chinoises anciennes et modernes, il déclara dans son livre d'annales qu'on ne pouvait pas désigner les années avant Yao par les caractères du cycle. Il adopte les caractères kia-tchin pour sixer la première année du règne de Yao à l'année qui répond à l'an 2357 avant J.-C. Il dit que depuis cette premièreannée de Yao, jusqu'à la première année kien-tao, on compte 3522 ans : ces deux caractères sont ceux de plusieurs années du règne de Hiaoisong, et la première année kien-tao est l'année 1165 de J.-C. Nan-hien dit que l'éclipse de soleil dont le Chouking parle, arriva à la première année de l'empereur Tchong-kang, et que cette première année doit avoir les caractères ping-yn: c'est, selon lui, l'année 2155 avant J.-C. Il n'est pas certain que cette détermination soit le résultat d'un calcul de Nan-hien. Si ce n'est pas le résultat de son calcul, Nan-hien rapporte le sentiment de quelque autre astronome qu'il ne nomme pas. Nan-hien était contemporain de Tchou-hi, connu en Europe par les diverses relations des missionnaires qui ont parlé de ses ouvrages.

<sup>(1)</sup> La première année de son règne sut l'an 1163 de J.-C.

T'C HOU- HI.

Tchou-hi eut le soin de publier un grand recueil des figures propres à l'intelligence des livres classiques. Ce recueil appelé Leou-king-tou (1) a été envoyé en France; on y voit les figures des anciennes cloches, des gnorhons, sphères, instrumens de musique, habits, chars, armes, vases, édifices, etc. On y voit aussi des notions géographiques sur la situation des pays dont parlent les King, des notices des King, les généalogies des empereurs et princes tributaires. Dans ce livre, Tchou-hi suit la chronologie de Pan-kou pour les trois familles Hia, Chang et Tcheou. Tchou-hi charmé de la lecture des annales de Sse-ma-kouang les réduisit à la forme du Tchun-tsieou de Confucius, c'est-à-dire, qu'il mit en grosses lettres un texte qui exprime l'essentiel d'un fait historique, et qu'ensuite il mit en petits caractères l'explication et le détail du fait historique. Du reste, il ne change rien à l'histoire, ni à la chronologie de Sse-ma-kouang. Ce livre ainsi rangé s'appelle Tse-chi-tong-kien-kang-mou. Les deux caractères Kang-mou expriment les yeux et la corde des filets; et par métaphore, ils signifient règle exacte, abrégé d'un tout remarquable. Tchou-hi passe pour un bel esprit, et les Chinois le regardent comme un de leurs meilleurs écrivains.

Pendant bien des années le Kang-mou de Tchou-hi joint au texte de Sse-ma-kouang, et le livre de Licou-jou se trouvaient dans un même corps d'ouvrage; mais à l'ouvrage de Licou-jou, on substitua dans la suite l'excellent livre de Kin-lu-siang, nommé Tsien-pien; de sorte que dans un même corps d'ouvrage l'on voyait les annales de Sse-ma-

<sup>(1)</sup> Leou, six; tou, figures; king, livres classiques.

kouang avec le texte de Tchou-hi, et le Tsien-pien de Kin-lu-siang. Ce dernier auteur mourut l'an 1303 de J.-C. Le Tsien-pien commence à la première année de Yao, et sinit à la vingt-troisième année de Ouey-lie-vang; la première année de Yao est l'an 2357 avant J.-C. Ce qu'il y a d'historique dans cet intervalle de temps, est pris exactement et méthodiquement des livres classiques, selon l'ordre des temps du Tso-tchouen, du Koue-yu, et d'autres anciens livres estimés. Les années ont les caractères du cycle, et on cite les livres d'où l'on prend ces textes. Kin-lusiang ajoute des remarques critiques fort judicleuses. Cet auteur forma plusieurs disciples; un des plus illustres sut Hiu. Celui-cia fait un traité clair et instructif sur la chronologie à suivre et à garder dans le Chou-king, et on y voit à quel temps répondent les faits historiques du Chou-king.

#### HIU-HENG.

L'an de J.-C. 1280 est l'année où Cobilay ou Coblay, petit-fils de Gintchi-canz, fut maître de toute la Chine. Les Chinois l'appellent Yuen-chi-tsou. Yuen est le titre de la dynastie des Tartares mogols.

Cobilay ordonna au tribunal des mathématiques de substituer aux époques feintes de l'astronomie, les époques réclles. L'époque de l'astronomie de la dynastie Yuen fut le solstice d'hiver observé l'an 1280 de J.-C. à Ta-tou (1); un grand Chinois nommé Hiu-heng était le chef de la littérature.

Hiu-heng rangea la chronologie en cycles sexagenaires pour les années. L'année kia-tse, première du cycle, commença le premier cycle à la première année de Hoang-ti,

<sup>(1)</sup> Ta, grande; tou, cour: Pe-king.

et cette première année est, selon Hiu-heng, éloignée de l'année keng-tchin de Cobilay (1), de 3977 années. Ainsi la première année de Hoang-ti fut l'année 2697 avant J.-C. L'année keng-tchin était la dix-septième année tchi-yuen du règne particulier de Cobilay, et la première année tchi-yuen, dans le cycle de soixante: kia-tse, (1264 de J.-C.) fut la première année du soixante-septième cycle. Hiu-heng marqua par quelle année des règnes commence chaque cycle. L'année kia-tchin est la première année de Yao (2357 avant J.-C.).

Cobilay fort zélé pour les sciences, ordonna à Hiu-heng de ranger les événemens des règnes selon les dates dans les cycles. L'empercur fit le choix de quelques jeunes Tartares des principales familles, pour étudier le livre de Hiu-heng. Ce grand prince prenait plaisir à interroger lui-même les Tartares, et les Chinois étaient agréablement surpris de voir des Tartares au fait sur les époques de l'histoire chinoise, depuis Hoang-ti jusqu'à Cobilay.

#### NOTES.

- 1º Hiu-heng suivait la chronologie de Chao-yong; il ajouta les cycles depuis Yao jusqu'à la première année de Hoang-ti, mais il ne donne aucune preuve pour la fixation de ses époques.
- 2º Pour l'usage ordinaire, le tribunal des mathématiques adopta la chronologie de Hiu-heng. Mais Ko-cheou-king chef des astronomes suivit dans ses calculs la chronologie du bonze Y-hang, et s'en tint au résultat des calculs de Y-hang pour les éclipses du soleil marquées dans le Chou-king, le Chi-king et le Tchun-tsieou. Il adopta en core les calculs de Y-hang pour finir les années des empereurs Tchingvang et Kang-vang de la dynastie Tcheou, et de même que Y-hang, il soutint que la première année du règne de Vou-cang était l'année 1111 avant J.-C., et non l'an 1122 comme le disait Hiu-heng.
  - (1) Année 1280 de J.-C.

- 5° Malgré l'autorité de Hiu-heng, Tong-tching-kin, l'un des premiers lettrés de la dynastie Yuen, sontint qu'on ne pouvait pas désigner surement par les caractères du cycle les années des règnes avant l'empereur l'ou-vang. Cet auteur ajoutait qu'on ne pouvait faire aucun fonds sur une chronologie avant Fou-hi.
- 4º Dans ce qu'on a rapporté du Chou-king on a vu que Chun fut associé par Yuo à l'empire pendant 28 ans; Yu fut aussi associé à l'empire par Chun. Hin-heng dans sa chronologie a compté les années des empereurs Chun et Fu par la première année de leur association à l'empire. Par les textes de Hiu-heng on dirait d'abord qu'il fait la durée de la dynastie de Hia plus longue qu'il ne convient. Cet auteur dit que la 8° année de Yu commença le 9° cycle de 60 ans; cette 8° année de Yu est l'année 2217 avant J.-C. La 17° année est l'année de la mort de Chun, et l'année suivante celle où Yu fonda la dynastie Hia. La première année de la dynastie Hia, selon Hiu-heng, est donc l'année kia-su dans le cycle, ou l'année 2207 avant J.-C. Hiu-heng marque la 22e année de Kie dernier empereur de la dynastie Hia, pour la première du 16e cycle, c'est-à-dire, l'an 1707 avant J.-C. L'année où il perdit l'empire est l'année kia-ou de ce 16e cycle, où l'année 1767 avant J.-C.: ainsisil'on comptait les années de la dynastic Hia depuis la première de l'association de Yu à l'empire, cette dynastie aurait duré 457 ans; mais si on la compte depuis la mort de Chun, cette durée est de 441 ans. Dans les listes où l'on marque les années des règnes de Chun et de Yu, et la durée de la dynastie Hia, il faut faire attention à ce qui est dit dans cette note.
- 5° L'année 1767 avant J.-C. est la dernière année de la dynastie Ilia; l'année 1766 avant J.-C. est donc la première année du règue de l'empereur Tching-tang et de la dynastie Chang, dans le système de Ilia heng.
- 6º Hiu-heng dit que la 18º année du règne de Cheou, dernier empereur de la dynastie Chang, est la première année du 27° cycle, ou l'an 137 avant J.-C. L'année de sa mort et de l'extinction de la dynastie fut l'année vou-yn du 27° cycle, ou l'an 1123 avant J.-C. L'an ki-mao du cycle ou l'an 1122 avant J.-C. est donc selon Hiu-heng la 1<sup>re</sup> année du règne de Vou-vang et de la dynastie Tcheou, et ainsi la dynastie Chang, dans la chronologie de Hiu-heng, a duré 644 ans.

7° Dans la liste de Hiu-heng la 10° année du règne de Tsin-chi-hoang est la première année du 42° cycle, ou l'an 237 avant J.C.; ce prince régna 37 ans. La première année de ce prince est l'an 246 avant J.-C. Hiu-heng donne 874 ans à la durée de la dynastie Tchcou.

8° Hiu-heng fait commencer ses cycles de 60 ans par Hoang-ti, parce qu'il croyait que du temps de Hoang-ti on avait inventé cette période de 60 ans, et qu'on ne savait pas bien les temps avant le règne de cet empereur.

#### MA-TOUAN-LIN.

Ma-touan-lin mourut l'an 1322 de J.-C.; il commence sa chronologie par l'empereur Hoang-ti qu'il fait régner cent ans. Après Hoang-ti règna Tchouen-hiu; son règne fut de soixante-dix-huit ans; Ty-ko lui succéda et régna soixante-dix ans. A Ty-ko succéda Tchi qui régna neuf ans. Depuis la première année de Yao jusqu'à la fin de la dynastie Tcheou, Ma-touan-lin a la meme chronologie que Hiu-heng.

Un des plus curieux recueils de littérature chinoise est celui de Ma-touan-lin. Il fait connaître tous les livres sur les dissérens sujets, et en parle en critique. On voit par son catalogue des livres, qu'une grande partie des livres saits depuis la dynastie des Han jusqu'à son temps, se sont perdus. Ma-touan-lin parle au long des pays étrangers, et c'est une des parties de son livre les plus intéressantes et les plus curieuses. Il parle des étrangers venus à la Chine dans le temps des dynasties. Il sait connaître les diverses religions et leur origine. Si un Européen veut être bien au sait sur quelque genre de littérature chinoise, il en viendra aisément à bout en se servant d'un habile lettré chinois qui puisse le diriger dans la lecture de Ma-touan-lin. Ce vaste recueil a le nom de Ven-lien-tong-kao. On a ce recueil à Paris.

La dynastie Tay-ming commença l'an de J. C. 1368, et sinit l'an 1644 de J.-C. Cette même année 1644 sut la première de la dynastic régnante, Tay-tsing.

#### SIE-YNG-KI.

Sie-yng-ki, auteur illustre sous le règne de Kia-tsing, a fait un abrégé d'histoire nommé Kia-tse-hoey-ki. La huitième année du règne de Hoang-ti est avec les caractères kia-tse, et commence le premier cycle de soixante ans. C'est par cette huitième année que l'abrégé commence; il finit à la quarante-deuxième année du règne de Kiatsing (1). Cette année a les caractères koucy-hay, et finit le soixante-onzième cycle. Entre la huitième année de Hoang-ti et la quarante-deuxième de Kia-tsing, il y a donc 4260 ans, et la huitième année de Hoang-ti est l'année 2607, avant J.-C. Tout ce qui est rapporté dans cet espace de temps, est bien choisi et méthodique; on voit avec facilité l'année des règnes, l'année du cycle, et le rapport de ces années à une époque conque. La première année de Yao est l'année kia-tchin, 2357 avant J.-C. L'auteur donne à Hoang-ti 110 ans de règne, il rejette les règnes avant Fou-hi. Il ne dit rien du règne de Fou-hi. Ce qu'il dit de Hoang-ti suppose un règne, ou de Chin-nong, ou de quelque prince de sa famille, antérieur au règne de Hoang-ti. L'auteur de l'abrégé assure que Confucius disait ne rien savoir des temps avant Fou-hi, c'est-à-dire, de ce qui est dit des trois Hoang, et des dix espaces de temps depuis Gin-hoang. Tous ces temps, dit Sie-yng-ki, sont désignés par les deux caractères chinois Hoen-tun (cahos) et Confucius dit ne rien

<sup>(1)</sup> Année 1563 de J.-C.

savoir du temps de ce Hoen-tun. Je ne sais quel est le Chinois qui a le premier fait parler ainsi Confucius; Sie-yng-ki ne dit pas d'où il a pris cette sentence de Confucius.

L'auteur ajoute à son abrégé un précis des révolutions de Chao-kang-tsie et l'histoire des trois Hoang avant Fou-hi. Voici ce qu'il rapporte: Pan-kou qu'on représente avec une tête de dragon et un corps humain, est un esprit fort délié; il fut le premier qui gouverna. Le ciel fut ensuite formé au temps nommé Tse, la terre au temps nommé Tcheou, et l'homme au temps nommé Yn. Après Pan-kou régna Tien-hoang, à Tien-hoang succéda Tihoang, et Gin-hoang succéda à Ti-hoang. Depuis Ginhoang il y cut des règnes en dix Ki ou périodes, ou espaces de temps. Vers la sin du neuvième espace Fou-hi régna; son règne fut de cent quinze ans. Après sa mort, sa sœur Nu-oua eut un règne de 130 ans: du temps de Nu-oua, le prince Kong-kong excita des troubles et causa un déluge; l'empire en souffrit beaucoup. Nu-oua sit mourir Kongkong. Après la mort de Nu-oua, Yen-ti ou Chin-nong régna 140 ans. Les descendans de Chin-nong régnèrent 375 ans. Durant le règne du dernier descendant de Chin-nong, les princes tributaires prirent les armes. Le prince appelé ensuite Hoang-ti sut proclamé empereur, et la famille de Chin-nong perdit l'empire.

#### NOTES.

2º Cet auteurne dit pas le nombre des années des règnes des trois Hoang et des dix espaces de temps. Il ne dit pas de quel auteur il a

<sup>1</sup>º Sie-yng-ki ne compte nullement sur ce qu'on voit ajouté à la fin de son abrégé d'histoire, sur les révolutions de Chao-kang-tsie les trois Hoang, Pan-kou, et les règnes de Fou-hi, Nu-oua, Chinnoug, et de ses descendans.

pris ce qu'il dit de *Pan-kou* et des trois *Hoang*. Il dit que dans des provinces méridionales de l'empire, le 16° jour de la 10° lune passe pour le jour de la naissance de *Pan-kou*.

TSIEN-PIEN, TCHING-PIEN, ET SU-PIEN.

Après que les Chinois eurent chassé les Tartares mogols de l'empire, la cour donna ordre au tribunal de l'histoire d'examiner tout ce qui avait été écrit sur l'histoire jusqu'à l'an 1368. Après un long travail, on publia l'histoire chinoise avec le même titre que portait l'histoire de Sse-ma-kouang, mise par Tchou-hi dans la forme du Tchum-tsicou de Confucius commenté par Tso-kieou-ming. Les historiens de la dynastie Ming mirent aussi dans la même forme leur ouvrage, un des plus beaux et des plus utiles qui aient été faits par les Chinois. Le titre est Tse-tchi-tong-kien-kang-mou. Ce livre comprend trois parties; la première s'appelle Tsien-pien, la deuxième a le nom de Tching-pien, et la troisième se nomme Su-pien.

Le Tsien-pien comprend les temps depuis Fou-hi jusqu'à-la vingt-troisième année de Ouey-lie-vang (1); le Tching-pien contient les temps depuis la vingt-troisième année de Ouey-lie-vang, jusqu'à la première année de l'empire des Song (2); le Su-pien comprend les temps depuis la première année de l'empire des Song jusqu'à la première année de la dynastie Ming (3). Dans la première partie, l'histoire commence par Fou-hi et rejette les règnes fabuleux antérieurs à ce prince. Fou-hi règne 115 ans. On rejette aussi les règnes que Lieou-jou, Hoangfou-mi et autres mettent entre Fou-hi et Chin-nong. Chin-nong succède à Fou-hi et règne 140 ans. On croit

<sup>(1, 599</sup> avant J.-C.

<sup>(3) 1368</sup> de J.-C.

<sup>(2) 960</sup> de J.-C.

pouvoir admettre après Chin-nong sept princes de sa famille, dont les règnes occupent un espace de 379 ans. Ensuite Hoang-ti règne cent ans; Chao-hao lui succède et règne 84 ans. Son successeur est Tchouen-hiu dont le règne est de 78 ans; Ty-ko lui succède et règne 70 ans: son fils, Tchi, après un règne de neuf ans, est déposé et Yao, frère cadet de Tchi est installé empereur. La première année du règne de Yao a les caractères kia-tchin dans le cycle: c'est l'année 2357 avant J.-C.

En additionnant ces nombres avant la première année de Yao, on trouve que la première année de Fou-hi est l'année 3332 avant J.-C.; mais les règnes entre Chinnong et Hoang-tine sont pas donnés comme certains, et les historiens ne regardent ces règnes que comme une opinion qu'on peut soutenir. Depuis la première année de Fou-hi juqu'à la première de Yao, les années n'ont point les caractères du cycle. Ce que l'on rapporte des règnes au-dessus de Yao, est pris de Sse-ma-tsien et autres auteurs estimés, même du Ouay-ki, quand on croit pouvoir compter sur ce qu'il dit, de Confucius dans le Hi-tse du livre Y-king, du Tso-tchouen et du Koue-vu: le tout est bien rangé et fort clair. Il y a quelques traits d'histoire qui sentent la fable. Pour l'histoire des temps depuis Yao jusqu'à la vingt-troisième année de Oueylie-vang, elle est presque toute prise du Tsien-pien de Kin-lu-siang, dont j'ai parlé. L'histoire de cet intervalle de temps est bien plus sûre que celle du temps entre Yao et Fou-hi. Elle est fondée sur ce que disent les King, le Tso-tchouen, le Koue-yu, et les plus sûres traditions conservées dans les anciens auteurs qu'on a soin de citer: toutes les années des règnes ont les caractères du cycle.

Pour le nombre d'années et les époques, on a suivi ce qui a paru de plus sûr. On voit quelques détails des examens faits là-dessus, aussi bien que sur quelques points sur lesquels il y a variété de sentimens. On rapporte ce que le Chou-king dit des étoiles au temps de Yao, et de l'éclipse de soleil au temps de Tchong-kang. On parle aussi de l'éclipse de soleil rapportée dans le Chi-king, et de celles qui sont dans le Tchun-tsieou. Ce qui a été ajouté au Tsien-pien de Kin-lu-siang est d'un habile lettré du temps de l'empereur Hien-tsong, dont la première année est l'an 1465 de J.-C. Ce lettré s'appelait Ouey-chang; il avait le titre de Nan-hien, et il ne faut pas le confondre avec Tchang-che, auteur du temps des Song dont j'ai parlé à l'occasion de son histoire. Tchang-che avait aussi le titre de Nan-hien, et souvent on désigne par ce titre Tchang-che et Ouey-chang.

Dans le Tching-pien, seconde partie de l'histoire nommée Tse-tchi-tong-kien-kang-mou, on a conservé le texte du Kang-mou de Tchou-hi, et pour mieux éclaireir ce texte les historiens de la dynastie Ming ont pris, soit des auteurs de leur dynastie, soit de ceux de la dynastie Yuen, ou autres, des remarques et des notes d'un bon goût, sur les pays dont l'histoire parle, sur la signification de certains caractères chinois, sur des traits d'histoire, sur divers points de chronologie, de musique, d'astronomie, de morale, etc. On a eu soin de marquer le nom et le pays des auteurs dont ces remarques sont prises. La partie Tchingpien est écrite avec soin, et avec une exactitude digne d'attention; les dates sont certaines.

La troisième partie Su-pien est très - sûre pour les dates, mais il s'en faut de beaucoup qu'elle ait été écrite

avec le même soin que la partie Tching-pien: elle aurait besoin de remarques et notes, du goût de celles qui sont dans la deuxième partie. Ce n'est pas qu'il n'y en ait quelques-unes, mais elles ne suffisent pas. Chang-lou, un des premiers lettrés du temps de Van-li (1), eut soin de la composition du Su-pien, et plusieurs autres lettrés l'aidèrent.

#### NOTES.

- 1° Dans le Tse-tchi-tong-kien-kang-mou, l'année kia-ou est la dernière de la dynastic Tsin, 207 avant J.-C.
- 2º Le commencement de la dynastie Tsin, et la fin de la dynastie Tcheou est l'an gin-tse, 249 avant J.-C. La dynastie Tcheou dura 874 ans. La première année de cette dynastie fut ki-mao, 1122 avant J.-C.
- 5° La dynastie Chang dura 644 ans : sa première année fut y-ouey, 1766 avant J.-C. La dynastie Hia dura 459 ans : sa première année fut ping-tre, 2205 ans avant J.-C. L'an kouey-ouey (2), Chun mourut, âgé de 110 ans; il avait régné 50 ans, Yao régna 100 ans : la première année de son règne fut l'année kia-tchin, 2357 avant J.-C.

#### TONG-KIEN.

La chronologie du *Tse-tchi-tong-kien-kang-mou*, depuis la première année de *Yao* jusqu'à la première année de la dynastie passée, *Ming*, est la même dans l'histoire chinoise dite *Tong-kien*, mise en ordre par les historiens de cette dernière dynastie.

Dans la première partie du *Tong-kien* on a mis la meilleure partie de l'ouvrage que *Lieou-jou* avait ajouté à l'histoire de *Sse-ma-kouang*. Dans le *Tong-kien* on a ôté les règnes entre *Fou-hi* et *Chin-nong*, à la réserve de celui de *Nu-oua*; on a mis les règnes avant *Fou-hi*, savoir, ceux de

<sup>(1)</sup> Première année de ce règne, 1573 (2) 2207 avant J.-C. de J.-C.

Soni-gin, de Yeou-tchao et des trois Hoang. Cette partie commence par Pan-kou et finit à la vingt-troisième année de Ouey-lie-vang; elle n'est pas si instructive que le Tsien-pien du Tong-kien-kang-mou.

La deuxième partie contient le même espace de temps que le Tching-pien du Tong-kien-kang-mou, et c'est, dans le fonds, l'essentiel des annales de Sse-ma-kouang : dans le Tong-kien l'histoire de cet intervalle de temps est aussi instructive que dans le Tong-kien-kang-mou.

La troisième partie du Tong-kien contient aussi le même espace de temps que le Su-pien dans le Tong-kien-kang-mou, mais elle est bien plus instructive et détaillée que dans le Tong-kien-kang-mou. On voit dans cette partie non seulement l'histoire de la dynastie Song,, mais encore celles des dynasties tartares Leao, Kin, Yuen; et sur ces trois dernières, le Tong-kien rapporte quantité de traits d'histoire omis, ou mal détaillés dans le Tong-kien-kang-mou. Le Tong-kien a encore dans cette troisième partie des notes pour faire connaître les pays, et des réflexions judicieuses. Il en est de même dans les deux autres parties.

Je ne parle pas de plusieurs abrégés d'histoire faits du temps de la dynastie passée, et qui portent le nom de Kang-kien. Ils ont tous la chronologie du Tong-kien-kang-mou, depuis le temps de Yao jusqu'à la dynastie passée. Il y en a qui suivent Sse-ma-kouang pour les temps avant Yao, d'autres suivent le Ouay-ki de Lieou-jou, en tout ou en partie. Je ne dis rien de quelques autres histoires chinoises dont je ne sais que le nom, mais par ce que j'en ai ouï dire, on y voit la chronologie que suit le L'ong-kien-kang-mou jusqu'à Yao, et pour les temps

au dessus de Yao, c'est comme le Tong-kien: on y suit Sse-ma-kouang, ou Lieou-jou, ou la chronologie de ce qu'on a vu d'ajouté à l'abrégé Kia-tse-ouay-ki.

S U.

Dans les premières années de Kang-hi, Su natif de Kia-hing dans la province de Tche-kiang, sit son livre Tien-yuen-ti-li. Dans ce qu'il y dit sur la géométrie et l'astronomie, il fait voir qu'il n'avait pas les vrais principes de ces deux sciences, mais il montre dans ce livre du goût, de la critique et de l'érudition. Il examine la chronologie du Tchou-chou telle qu'on l'a aujourd'hui, et soutient avec vivacité que c'est la vraie et ancienne chronologie de la Chine. Il ne parle pas des corrections qu'on peut faire et qui sont peut-être nécessaires, pour avoir le texte original de cette chronologie.

Sa, après avoir sidèlement rapporté ce qui se passa à la découverte de celivre, dit qu'après l'incendie des livres du temps de Tsin-chi-hoang, on n'a pu rien savoir de certain et de bien suivi sur la chronologie des temps avant la régence Kong-ho, dont il suppose l'époque sûre et même demontrée. Pour les temps antérieurs, on n'a, dit-il, rien de suivi, et le Tchou-chou est le seul monument ancien d'une chronologie des temps avant cette régence. Su ajoute, 1° que Lieou-hin et Pan-kou n'ont pu rien savoir de certain avant ce temps-là, qui ne suivent cette régence, tous les chronologistes depuis Lieou-hin et Pan-kou, ont suivi sans examen et sans preuves la chronologie de ces deux auteurs, et qu'il faut compter pour rien quelques aditions qu'on y a faites. Il dit que Lieou-hin et

Pan-kou ont pris beaucoup de quelques livres faux et supposés tel que le Chi-pen, et il déclame contre Houngfou-mi qui n'a fait qu'ajouter des fables à la chronologie de Lieou-hin et de Pan-kou. Il fait valoir habilement l'incertitude où l'on était au temps de Sse-ma-tsien, sur les temps entre Hoang-ti et l'empereur Vou-ti des Han. Il prétend faire voir par là qu'au temps de Sse-ma-tsien on ne savait rien de certain et de suivi avant la régence Kongho, sur la durée des dynasties Hia, Chang et Tcheou. Su ne prétend pas rendre incertaines les années marquées dans le Chou-king pour les règnes de Yao et de Chun, et ceux de quelques empereurs de la dynastie Chang; il prétend seulement faire voir que depuis Sse-ma-tsien on n'a su rien de nouveau, enqu'il n'y a que le Tchou-chou qui soit un monument ancien et authentique d'une ancienne chronologie, certaine et non interrompue.

Su qui paraît avoir lu exactement les livres des meilleurs auteurs sur l'histoire et la chronologie, ne cite qu'un ou deux auteurs favorables à sa chronologie, et il avoue que les historiens ont suivi la chronologie de Lieou-hin et de Pan-kou. Pour donner quelque crédit à son système, il a recours au sentiment des docteurs européens dont la chronologie, dit - il, favorise celle du Tchou-chou. Après avoir fait à la manière chinoise beaucoup de répétitions, il représente dans des tables chronologiques la chronologie du Tchou-chou, et il se sert du cycle de dix-neuf ans. Chaque colonne de ces tables contient un cycle de dix-neuf ans.

La première année du premier cycle est l'an kia-tse du cycle de soixante. La treizième année du premier cycle de dix-neuf, est l'année ping-tse, première du règne de Yao (2145)

(av. J.-C. 2145). Ensuite, en suivant les cycles de dix-neuf ans, il rapporte aux années des cycles les événemens et les époques, et il les marque des caractères du cycle de soi-xante ans. Il suit ainsi les années de tous les règnes depuis la première année de Yao jusqu'à la première année du règne de Kang-hi qui, dans le système de Su, est la dix-neuvième du deux-cent-unième cycle de dix-neuf ans, et la trente-neuvième année du cycle de soixante; c'est l'année gin-yn (1662 de J.-C.)

Su a eu soin de rapporter les années des règnes avant Yao, marquées dans le Tchou-chou (1).

#### NOTES.

1º Puisque l'année de J.-C. 1662 est la 19º du 201º cycle de dixneuf ans, l'année kiu-tse première du premièr cycle de dix-neuf est l'an 2157 avant J.-C. Ainsi l'année ping-tse première du règue de l'ao est la 13º du premier cycle de dix-neuf, et l'année 2145 avant J.-C.

2° Su parle du père Adam Schall, et en général des Européens, mais il ne dit pas le nom de ceux qui favorisaient son système. Il n'était pas chrétien, et necite aucun des livres faits par les missionnaires sur la religion. De son temps il y avait bon nombre de chrétiens, et même lettrés, dans le Tche-kiang. Plusieurs missionnaires, dans leurs livres de religion, ont parlé des calculs selon la vulgate, et selon les septante. Cette différence, connue par bien des Chinois, fit quelque mauvais effet dans leur esprit du temps de Kang-hi.

## YU-TING - LI-TAY-KI-CHE-NIEN-PIAO.

Le 26 du mois de mai 1715, (54° année de Kang-hi, 24° jour de la 4° lune), l'empereur donna ordre d'imprimer une histoire chinoise sous le nom Yu-ting-li-tay-ki-che-nien-piao. (2)

Dans un des voyages de Kang-hi dans les provinces méridionales de l'empire, on offrit à ce prince un ma-

(1) Vo; ez la chronologie Tchou-chou. (2) On peut dire Sse au lieu de che,

nuscrit d'un lettré, qui contenait l'histoire chinoise depuis l'empereur Yao jusqu'à la dynastie Soui (1).

L'empereur, charmé de la clarté et de la méthode de l'ouvrage, le sit examiner par les plus habiles docteurs de l'empire, et ordonna de continuer cette histoire jusqu'à la sin de la dynastie Yuen (2).

L'ouvrage fut examiné avec soin', et on l'acheva; l'empereur le vit, y donna son approbation, et mit à la tête une préface de sa façon. Cette histoire fut imprimée dans le palais impérial, à Peking; elle est en cent pen ou volumes chinois. L'impression est très-belle, et l'ouvrage méritait qu'un empereur savant comme Kang-hi le fit paraître, comme ayant été examiné et approuvé par luimême.

Le volume qui est avant les cent volumes de l'histoire, est curieux et utile. A près la belle préface de Kang-hi, on voit soixante-douze pages, dont chacune contient soixante carrés. Ce sont soixante-douze cycles de soixante ans. Le premier cycle commence à la soixante-unième année de Hoang-ti, et le soixante-douzième cycle finit à la vingt-deuxième année de Kang-hi (1683 de J.-C.). Ainsi la soixante-unième année de Hoang-ti, première du premier cycle, est l'année 2637 avant J.-C.(3). La première année de Yao est l'année kia-tchin, 2357 avant J.-C. La chronologie de ce livre est la même que celle du Tong-kien-kang-mou, depnis la première année de Yao jusqu'à la dernière de la dynastie Yuen.

Le volume qui est avant les cent volumes de l'histoire;

<sup>(1)</sup> L'année 581 de J.-C. sut la première de cette dynastic.

<sup>(2)</sup> Année de J.-C. 1368.

<sup>(3) 72</sup> cycles de 60 ans font 4320 ans.

est de la façon des docteurs de l'empire, du temps de Kang-hi.

Dans les soixante-douze pages qui ont soixante-douze cycles de soixante ans, on voit d'abord les années du cycle auxquelles répondent les premières années de chaque règne; on voit aussi combien d'années chaque empereur a régné, et ayant une époque connue avant ou a près J.-C., on voit aisément le rapport de chaque année à zette époque, et la vue des soixante carrés de chaque page est pour cela d'un grand secours.

Dans ce même volume on voit une instruction sur l'ordre gardé dans l'ouvrage, le catalogue des lettrés qui ont travaillé à l'ouvrage, le nombre d'années contenu dans chaque volume, et l'année du cycle et du règne par où le volume commence et sinit.

Chaque page des cent volumes est divisée en espaces, renfermés entre quatre lignes. Dans le premier espace, on ne voit que les caractères du cycle de soixante années: ces caractères répondent aux années des règnes. Dans un autre espace, on voit ce qui regarde les événemens de chaque année du règne. Dans un autre, on voit ce qui regarde les princes de la famille impériale qui avaient des apanages dans les provinces de l'empire. Quand il y a eu des princes tributaires, soit qu'ils fussent de la famille impériale, ou qu'ils n'en fussent pas, on voit des espaces qui sont pour cux. Dans d'autres espaces ensin on voit ce qui regarde les pays étrangers. Ainsi dans chaque page, on voit d'un coup d'œil ce qui répond à l'année du règne de l'empereur, désignée par les caractères du cycle, non seulement dans ce qui est dit de l'empereur et des évé-

nemens de sonrègne, mais encore dans ce qui est rapporté des princes de sa famille qui ont des apanages, des princes tributaires, et des pays étrangers. Par exemple, dans l'histoire de Ping-vang empereur de Tcheou, on voit sans peine, dans l'histoire d'une année déterminée de son règne, l'histoire des princes de Lou, de Tsi, de Tsin, Ouey, Yen et autres états, pour cette année déterminée de Ping-vang. Les autres histoires chinoises n'ont pas cet avantage, et dans ce qu'on y lit dans un même texte sur tant de sujets dissérens, il y a quelque fois de la confusion.

Ce qui est dit des pays étrangers dans l'histoire avant les Tsin qui ent précédé J.-C., se réduit à peu de chose; mais depuis le temps de la dynastie des Han jusqu'à la fin de la dynastie de Yuen, c'est un article assez intéressant. L'histoire dont je parle a fait un choix de ce qu'il y a de mieux à dire sur ce point, et on y voit à quels pays connus répondent les pays dont parle l'histoire, ou au moins le rapport des pays dont on parle à ceux qu'on connait d'ailleurs: cet article est très-utile pour ceux qui souhaitent savoir jusqu'où est allée la connaissance que les Chinois ont cue des pays étrangers.

Ce qui est dans les annales de chaque règne est bien choisi, et n'est nitrop dissus, ni trop abrégé. La méthode et la clarté paraissent partout, et on voit ce qu'il y a de meilleur dans les auteurs chinois qui ont écrit sur l'histoire: on y cite exactement les auteurs. On ya mis des tablettes généalogiques des familles impériales. On avait reproché à Ssc-ma-tsien des fautes sur la généalogie de Chun, on les voit ici corrigées.

Je me suis étendu sur cet ouvrage, 1° à cause de son '

utilité; 2° parce que je crois qu'il n'est pas encore connu en Europe.

• Par les grandes vides qu'on voit dans les epaces pour les règnes des empereurs des dynasties Hia et Chang, on reconnait qu'on sait bien peu de choses de l'histoire de la dynastie Chang, et encore moins de celle de Hia.

Le prince tartare, père de l'empereur Chun-tchi, et aïeul de l'empereur Kang-hi, entreprit de faire traduire en Tartare Man-tcheou l'histoire chinoise nommée Tongkien (1). Il y en avait quatre tomes traduits, quand ce prince mourut en Tartarie. Il était savant en chinois; il profita des troubles de l'empire pour faire plusieurs courses dans la Chine où il était estimé et aimé. Son fils, Chun-tchi étant monté sur le trône après la mort suneste du dernier empereur de la dynastie Ming, continua de faire traduire en Tartare le Tong-kien. Cet ouvrage ne fut achevé qu'à la troisième année de Kang-hi; on le sit imprimer, et cette traduction est sort estimée par les Tartares Man-tchcou. Dans la suite l'empereur Kang-hi sit traduire en Tartare Man-tcheou, l'histoire chinoise Tsetchi-tong-kien-kang-mou(2). On n'a pas mis dans cette version beaucoup de notes et remarques que Kang-hi jugea inutiles pour les Tartares. Il revit lui-même l'ouvrage, et cette traduction est en grande réputation. C'est cette version tartare que le feu père de Mailla a traduite en français. Dans la version de la première partie, ce père a ajouté quantité de textes du livre Chou-king que le Tartare ne fait qu'indiquer. Dans la troisième partie, il a ajouté au texte tartare beaucoup de traits d'histoire qu'il

<sup>(1)</sup> C'est le Tong-kien dont j'ai parlé. (2) J'ai donné la notice de ce beau livre,

a pris des histoires particulières des dynasties tartares Leao, Kin, Yuen; la version de Kang-hi n'a pas ces traits d'histoire, et le père de Mailla les a cru nécessaires pour qu'on fût bien au fait sur l'histoire contenue dans la troisième partie du Tong-kien-kang-mou. Ce père a mis à la tête de sa traduction une préface fort instructive, et il a encore enrichi son ouvrage de quelques éclaircissemens et remarques. La version française du père de Mailla est depuis quelques années au collége de la Trinité à Lyon. Le père Parennin, si connu en Europe, a traduit en français ce que l'histoire traduite en Tartare par l'ordre de Kang-hi contient depuis Fou-hi jusqu'à Yao. La traduction du père Parennin fut envoyée à Paris aux pères de Tournemine et E. Souciet, et j'ai su de ces révérends pères même qu'ils l'avaient reçue.

FIN DE LA SECONDE PARTIE.

# TRAITÉ

## DE LA CHRONOLOGIE CHINOISE.

## TROISIEME PARTIE.

# AVERTISSEMENT,

SUR CETTE TROISIEME PARTIE.

Pour tâcher de fixer quelques époques de l'ancienne histoire chinoise, j'ai examiné ce qu'on dit des anciens monumens chinois.

Ce qui est dit dans le chapitre Yao-tien du livre Chouking, est ce qui reste de plus ancien écrit sur les étoiles; mais, comme on verra, on ne peut s'en servir pour déterminer une époque précise du temps de Yao. Par les catalogues chinois des étoiles, il est probable que deux petites étoiles, près de l'ante-pénultième de la queue du dragon allant vers la pénultième, ont été autrefois les étoiles polaires, au moins une des deux. Mais ces étoiles ont pu etre polaires bien long-temps, et on ne dit pas en quel temps on leur a donné les noms qu'elles ont (1). C'est bien sûrement plus de trois cents ans avant J.-C. Mais je ne sais si au-dessus de ce temps-là, elles

<sup>(1)</sup> La plus près de l'ante-pénultième L'autre s'appelle Tay y : Tay, mags'appelle Tien y : Tien, cœlum. Y, unum, num. Y, unum.

avaient ce nom. Ce qu'on dit des signes célestes, soit sixes à un point du ciel, soit rapportés aux étoiles, ne détermine aucune année précise; cela démontre une grande antiquité, mais antiquité qui ne remonte pas audessus du temps de Yao, du moins d'une manière sûre.

Dans le palais de l'empereur on a un vaste recueil d'anciennes monnaies. On n'a jamais publié ce qui est dans ce recueil. Il est vraisemblable que dès le temps de Yao, il y a cu des monnaies. Il est certain qu'il y en a cu du temps de l'empereur Yu. C'est du temps de l'empereur Vou-vang ou de son fils Teling-vang qu'on commença à fondre des deniers de cuivre ronds avec un trou au milieu. Le Koue-yu rapporte le placet d'un grand, 524 ans avant J.-C., pour qu'on ne donnât pas cours à une monnaie, dont la valeur pour le-commerce était fort au-dessus de l'intrinsèque. Les historiens remontent jusqu'au temps de Hoang-ti: ils disent que de son temps, il y avait des monnaies. De toutes les monnaics dont on parle, les plus anciennes qui existent ne vont pas au-dessus de l'an 246 avant J.-C. S'il y en a de plus anciennes qui existent, elles sont dans le palais de l'empereur ou cachées quelque part. On ne voit pas ce qui est chez l'empereur en monnaies anciennes, et on n'en a rien publié jusqu'ici. Sur cet article, la Chine n'a rien qui puisse être comparé avec les riches recueils de médailles qui se voient en Europe.

On a envoyé en France le livre des anciennes figures d'armes, anciens habits, chars, instrumens de musique et mathématiques, vases, urnes, édifices, etc. Ces figures sont récentes mais faites sur les anciennes qui n'existent plus et dont l'antiquité n'était pas plus grande que celle de Yao.

La figure de la sphère est celle d'une sphère qu'on a eue à la Chine 516 ans ou 520 ans après J.-C. Par ce qu'on dit de la sphère du temps de Tcheou-kong, de la dynastie Chang, de celle de Hia, de celle du temps de Chun et de Yao, il paraît que c'était une calotte qui représentait la moitié du ciel avec les planètes et les étoiles visibles au pays où était la cour de l'empereur. L'empereur a dans ses cabinets en réalité quelques anciens cachets ou sceaux d'une espèce de pierre précieuse où il y a d'anciens caractères, des cassolettes et autres vascs de cuivre, où sont les noms de quelques empereurs de la dynastic Chang, des clepsydres, urnes, clochettes du temps de la dynastie Tcheou; (je ne parle pas des monumens en grand nombre qui subsistent depuis la dynastie de Han et de quelques-uns du temps après Confucius).

Le bassin de l'empereur Tching-tang, dont parlent les livres classiques, les neuf vases de cuivre ou urnes de l'empèreur Yu, dont le Tso-tchouen fait mention, sont perdus. On a aussi perdu l'original des poids et mesures avec le livre des documens laissés par Yu, dont le Chouking parle dans un chapitre fait du temps de l'empereur Tai-kang, ou de son frère Tchong-kang, empereurs de la dynastie Hia. On conserve en figures les trois pieds en usage au temps de la dynastie Hia, de celle de Chang et de celle de Tcheou. On a en réalité d'anciennes mesures de cuivre, mais on les croit plus anciennes que Yuo; il n'y a point de caractères anciens et rien de bien sûr là-dessus.

Dans la synagogue des Juiss de Kai-fong-fou, capitale de la province du Ho-nan, on voit quelques tables de pierre ou de marbre, où on lit en chinois ce qui regarde les Juiss. Ces monumens sont de la dynastie passée et de celle-

ci, mais ils en supposent de plus anciens du temps des Tcheou avant J.-C. soit en livres, soit en pierres, ou en fer, ou en bronze. On doit bien regretter ces anciens monumens de la dynastie Tcheou, puisqu'on y comparaît les temps d'Abraham et de Moïse avec ceux de Heou-tsi, chef de la famille de Tcheou et contemporain des empereurs Chun et Yao; dans cette troisième partie, je parle des monumens des Juiss de Kai-fong-fou.

Les Chinois, qui sont siamateurs de l'antiquité, ont eu le malheur de perdre presque tous leurs anciens monumens en cuivre, bronze, fer, marbre, pierre. Les guerres, les pillages, les saccagemens des villes et des tombeaux, ont détruit une infinité d'anciens monumens. L'intérêt a fait fondre d'anciens monumens en cuivre et autres métaux pour avoir de l'argent. Le même intérêt a fait vendre bien d'anciens monumens en pierre et en marbre dont on a effacé les caractères pour leur en substituer d'autres. Les anciens instrumens de mathématiques, même ceux des dynasties depuis les Han jusqu'à la dynastie Yuen, se sont perdus ou ont été fondus, et il n'en reste que peu de la dynastie passée, faits sur le modèle de ceux de la dynastie Yuen.

Dans le Chou-king, l'empereur Chun parle des peintures des anciens habits. Dans le temps des dynasties depuis Chun, il y a cu des peintures, et aujourd'hui lesplus, anciennes peintures ne sont pas au-dessus de 1000 ans et 1200 ans. Dans le palais de l'empereur, on conserve avec soin une peinture où Chun-ti, dernier empereur de la dynastie Yuen, est représenté sur un beau cheval dont on détaille toutes les dimensions. On marque que le cheval fut offert à Chun-ti par un étranger du royaume de

23

France. C'était sans douteou un marchand ou un curieux voyageur.

Les huit Koua ou figures du livre Y-king sont sans contredit ce qu'il y a de plus ancien à la Chine. Les Chinois, d'après Confucius, les attribuent unanimement à Fou-hi. Le Tso-tchouen assure que Fou-hi a été empereur à la Chine. Confucius dit en général qu'il régna, et ne met aucun roi au-dessus de son temps. Malgré l'autorité du Tso-tchouen, on peut dire que Fou-hi n'a pas été roi à la Chine, mais qu'il a été le ches de la colonie partie d'occident pour la Chine, au temps de la dispersion; qu'il av ait es Koua et même les soixante-quatre Koua. Ces Koua sont certainement les élémens de l'écriture chinoise. Les caractères chinois sont au moins du temps de Hoang-ti, mais ni les Koua, ni ce qu'on dit des premiers caractères chinois ne donnent des époques pour les temps de Fou-hi, Chin-nong, Hoang-ti, es explications des Koua, faites par Ven-vang et son sils Tcheoukong, existent. Les chapitres Yao-tien et Chun-tien du Chou-king sont des histoires du temps de Yao et de Chun. C'est en livres ce qui reste de plus ancien. Puisqu'avant Yao il y avait des caractères, il y avait apparemment des livres.

Lieou-hiang, un des plus savans auteurs du temps des Han occidentaux, a parlé des sépultures des anciens empereurs. Il ne dit rien de celles des empereurs avant Hoang-ti. Il commence par celle de Hoang-ti. Il dit que c'est lui qui, le premier, fit faire des cercueils, et qu'avant lui, on mettait les corps morts dans des fagots épais d'herbes et on les laissait dans les lieux écartés. Il cite pour cela le livre Y-king. Cela s'explique très-bien deus

le système qui fait Hoang-ti le premier empereur chinois résidant à la Chine. La colonie chinoise venant à la Chine, devait enterrer les morts dans le premier lieu commode qu'elle trouvait. Etant arrivés à la Chine, les chefs déterminèrent des lieux et des cérémonies pour les enterremens. Dans les lieux où sont les anciens tombeaux, on ne voit pas d'anciens caractères qui fixent les temps. Le Chou-king, en rapportant la mort de Tching-vang, empereur de Tchion, parle de plusieurs raretés antiques exposées au jour des cérémonies pour la mort du prince. La figure Ho-tou (1) et une ancienne sphère ou globe cé'este y étaient. Tout cela s'est perdu. Les cabinets des curiosités du palais de l'empereur ont plusieurs fois été pillés et brûlés.

J'ai parlé du monument trouvé dans le Chen-sy au temps de la dynastie Song. Dans ce monument, on voit la cession que l'empereur Ping-vang fit à Siang-kong, prince de Tsin, du pays ouest Si-gan-fou, capitale du Chen-sy. On voit encore quelques tables de pierres ou marbre où il a des caractères du temps de l'empereur Tsin-chi-hoang. Presque toute la grande muraille qui sépare la Chine de la Tartarie est un monument de plus de trois cents ans avant J.-C. La montagne que Yu sit percer pour y faire passer le Hoang-ho est un beau monument. On voit encore cette grande rivière passer par ce grand précipice entre les deux montagnes Long-men (2). Une partie de cette montagne est dans le Chan-sy, l'autre dans le Chen-sy. Dans le Pe-tche-ly et la partie occidentale du Chan-tong on voit

<sup>(2)</sup> Dans plusieurs livres d'Europe on peut voir cette figure Ho-tou et les Koua 5 deg. 45 ouest de Peking.

des vestiges du bras du Hoang-ho qui y passait au temps de Yu, et dans d'autres provinces, on voit d'autres vestiges des ouvrages que sit Yu pour rémédier aux dégâts du déluge ou de l'inondation dont le Chou-king parle au règne de Yao. Mais ces anciens vestiges sont sans caractères de ces temps anciens.

Dans le collége impérial de Peking, on voit un mortier de ser que les antiquaires Chinois croient de la première - antiquité. Il est sans caractères. Dans le même collége, on voit des blocs de pierre où est la forme des caractères du temps de l'empereur Sacn-vang (1), empereur de Tcheou: ce monument est da temps de ce prince. Il est surprenant qu'à la réserve de la grande muraille, on ne voie pas à la Chine quelques anciens édifices comme temples, palais, ponts, etc., qu'on puisse assurer être bien anciens (je parle d'une antiquité au-dessus du temps de Confucius). Dans toutes les provinces on voit des masures de murailles de terre ou briques avec des monnux de pierres, mais ce n'est qu'une tradition qui assure que ces masures sont au-dessus du temps de la dynastie Tcheou. Il y en a du temps de Ilia et au - dessus selon la tradition, mais il n'y a pas d'époques marquées en caractères, et ce qu'on voit d'écrit en quelques endroits, a été écrit plusieurs siècles après. Par les livres, on sait certainement par exemple, que la ville où est aujourd'hui Ho-nan-fou du Ho-nan est la ville que Tcheoukong fit bâtir; que dans les districts de Pou-tcheou, Pingyang-fou du Chen-sy, il y avait des villes du temps de Yu, Chun, Yao; que dans les districts de Si-gan-feu, Fong-tsiang-sou de Chen-si, il y avait des villes du temps (1) Première aunée de sou regne, l'année Say avant J .- C.

de l'empereur Vou-vang et des ancêtres de sa famille, du temps de la dynastie Chang; que dans le Ho-nan et le Chan-sy, les empereurs de la dynatie Chang ont eu des villes, etc.; mais on ne voit pas de monumens de ces anciennes villes; ce qu'on en sait est par tradition et par les livres. Si la Chine avait des antiquaires du goût de ceux d'Europe, on trouverait peut-être bien des monumens anciens dans les lieux où on sait que les anciens empercurs ont eu leur cour. Il en est de ces anciens monumens, comme de beaucoup d'anciens livres, on sait qu'ils ont été, et qu'ils sont perdus. Un des descendans de l'empereur Tehouen-hin fut Pong-tsou ou Lao-pong. On dit qu'il vécut 400 ans, d'autres disent 700 et 800 ans. Quoiqu'il en soit de sa longue vie, le Kone-yn dit qu'il fut un des grands durant le temps de la dýnastie Chang. Confucius en parle; il dit qu'il débite une doctrine qui n'est pas de lui, mais des anciens; il assure qu'en cela il imite Lao-pong qui rapportait sidèlement ce qu'il savait de l'antiquité. Ces paroles de Confucius sont bien regretter la perte de que disait sur l'antiquité un auteur aussi ancien que Laopong, et estimé de Confucius.

Les missionnaires de la Chine, surtout depuis le temps que j'y suis, n'ont point les commodités requises pour faire des recherches qui seraient nécessaires pour trouver d'anciens monumens. Il faut espérer de meilleurs temps pour ceux qui viendront dans la suite. Pour le présent je n'ai autre chose à faire qu'à rendre compte du peu que j'ai pu faire pour examiner les époques chinoises, en combinant ce que disent les livres chinois.

## CARACTÈRES CHINOIS DU PREMIER JANVIER

DE CHAQUE ANNÉE D'UNE PÉRIODE de 80 ans avant J.-C.

| BISSEXT. | 721 | Sin-ouey r     | Bissext.                                | 18 <b>5</b> | Sin-tcheou41    |
|----------|-----|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|
|          | 720 | Ting-tcheou 2  |                                         |             | Ting-ouey42     |
|          |     | Gin-ou 3       | *                                       | 679         | Gin-tse 43      |
|          |     | Ting-hay 4     |                                         | 678         | Ting-sse44      |
| Bissext. | 717 | Gin-tchin 5    | Bissext.                                |             | Gin-su45        |
|          | 716 | Vou-su 6       |                                         |             | Vou-tchin 46    |
|          |     | Koucy-mao 7    |                                         |             | Koney-yeou47    |
|          |     | Vou-chin 8     |                                         | 674         | Vou-yu48        |
| Bissext. |     | Koucy-tcheou 9 | Bissext.                                |             | Koucy-oney 49   |
|          |     | Ki-ouey 10     |                                         | 672         | Ki-tcheou50     |
|          | 711 | Kia-tseт1      |                                         |             | Kia-ou5x        |
|          |     | Ki-sse 12      |                                         |             | Ki-hay52        |
| Bissext. | -   | Kia-su3        | Bissext.                                |             | Kia-tchin53     |
|          |     | Keng-tchin14   |                                         |             | Keng-su         |
|          |     | Y-yeou         |                                         |             | Y-mao53         |
|          |     | Keng-yn16      |                                         | 666         | Keng-chin 56    |
| Bissext. |     | Y-ouey17       | Bissext.                                | 665         | Y-tcheou57      |
|          | 704 | Sin-tcheou18   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             | Sin-ouey        |
|          |     | Ping-ou19      |                                         |             | Ping-tse39      |
|          |     | Sin-hay20      |                                         |             | Sin-sse60       |
| Bissext. | 701 | Ping-tchiu21   | Bissext.                                |             | Ping-su6r       |
|          | •   | Gin-su22       |                                         |             | Gin-tchin, 62   |
|          |     | Ting-mao23     |                                         |             | Ting-yeou 63    |
|          | 698 | Gin-chin24     |                                         |             | Gin-yn          |
| Bissext. |     | Ting-tcheou25  | Bissext.                                |             | Ting-ouey 63    |
| W   E    |     | Koucy-oucy26   |                                         |             | Kouey-tcheou 66 |
|          |     | Vou-tse27      |                                         |             |                 |
|          |     | Kouey-sse 28   |                                         | 634         | Koney-hay68     |
| Bissext. |     | Vou-su29       | Bissext.                                | 653         | Vou-tchin69     |
|          |     | Kia-tchin30    |                                         |             | Kia-su70        |
|          |     | Ki-yeou 3r     |                                         |             | Ki-mao71        |
|          | 600 | Kia-yn 32      |                                         | 650         | Kia-chin 2      |
| Bissext. | 680 | Ki-oucy33      | Bissext.                                | 6.40        | Ki-tcheou 73    |
|          |     | Y-telicon34    | 23701 07211                             |             | Y-oney4         |
|          |     | Keng-on        |                                         | 647         | Keng-tse5       |
|          |     | Y-hay 36       |                                         |             | Y-sse           |
| Bissext. | 683 | Keng-tehin 37  | Eissext.                                |             | Keng-su         |
| 2.000.14 |     | Ping-su38      | 371005.311                              | 64.1        | Ping-tchin3     |
|          |     | Sin-m. 039     |                                         |             | Sin-y cou79     |
|          |     | Ping-chin40    |                                         |             | Ping-yn85       |
|          | 002 | , m5-cmm40     |                                         | 044         | 1 1115-y 11     |

Dans les années communes, les caractères chinois du 1<sup>er</sup> janvier reviennent le 2 mars, 1<sup>er</sup> mai, 30 juin, 29 août, 28 octobre, 27 décembre. Dans les années bissextiles, les caractères du 1<sup>er</sup> janvier reviennent un jour plutôt: 1<sup>er</sup> mars, 30 avril, 29 juin, 28 août, 27 octobre, 26 décembre.

COMMENCEMENT DES PÉRIODES COMMENCEMENT DES PÉRIODES de 80 ans ayant J.-C. de 80 ans après J.-C.

| 1    | 72 f | 1441   | 2161 | 80    |      |       |
|------|------|--------|------|-------|------|-------|
| 8 r  | 108  | 152 r  | 2241 | 160   | 720  | 1280  |
| 16t  | 188  | 1601   | 2321 | 240   | 800  | 1360  |
| 241  | 961  | 1681   | 2401 | • 320 | 880  | 1 440 |
| 321  | 1041 | 1761   | 2481 | 400   | 960  | 1520  |
| 401  | 1121 | 1841   | 2561 | 480   | 1040 | 1600  |
| 48 t | 1201 | 1921   | 2641 | 560   | 1120 | 1680  |
| 56 r | 1281 | 2001   | 2721 | 640   | 1200 | 1760  |
| 641  | 1361 | · 2081 |      | ·     |      | •     |

Dans toutes ces années juliennes avant et après J.-C., le premier janvier a les caractères Sin-ouey.

### USAGE DES PRÉCÉDENTES TABLES.

Les Chinois ont un cycle de soixante jours, dont les caractères sont les mêmes que ceux du cycle de soixante années. Pour réduire les jours chinois aux nôtres, voici une méthode:

L'anée juliènne est de 365 jours 6 heures; ainsi divisant ces jours par 60, il reste pour une année 5 jours et 6 heures, et pour 4 ans il reste 21 jours; donc après 80 ans il ne reste rien, c'est-à-dire, que de 80 en 80 ans les caractères du jour chinois qui répond par exemple au 1<sup>er</sup> janvier julien 1749 de J.-C., reviennent au 1<sup>er</sup> jour

de janvier et par conséquent aux autres jours juliens de l'année. Le 1<sup>er</sup> janvier julien de l'année 1749 a été avec les caractères chinois kia-su du cycle de 60. Ayant les caractères du 1<sup>er</sup> janvier, on a les caractères des autres jours de l'année: en remontant par les périodes de 80 ans, on aura de même les caractères chinois de tel jour qu'on voudra dans une année donnée.

vier julien de l'an 1267 de J.-C.: cette année est dans la période qui commença l'an de J.-C. 1200. Dans cette période de 80 ans, l'an 1267 est la 68° année de la période; on cherche dans la table la 68° année de la période, on y voit les caractères kouey-hay, pour le 1<sup>cr</sup> janvier: ainsi le 1<sup>cr</sup> janvier 1267 eut les caractères kouey-hay, le 25 mai de la même année eut donc les caractères ting-hay. Le père Grandamy parle au long d'une éclipse de soleil qui eut lieu le 25 mai de l'an 1267. Or, dans l'astronomie chinoise, on voit une éclipse de soleil au jour ting-hay, 1<sup>cr</sup> de la 5° lune, c'est-à-dire, de celle dans les jours de laquelle fut le solstice d'été. L'éclipse chinoise est celle du père Grandamy, et l'on doit en conclure la justesse de la méthode.

M. Cassini, dans les règles de l'astronomie indienne, parle d'une éclipse de soleil au 21 mars, l'an 638 de J.-C.; l'an 638 est la 79° année de la période de 80 ans qui commença l'an 560. Cette 79° année a dans le catalogue les caractères sin-yeou; ce sont ceux du 1er janvier de l'an 638: les caractères keng-tchin furent donc ceux du 21 mars. L'astronomie chinoise marque une éclipse de soleil l'an 638 de J.-C., au premier jour de la 2° lune intercalaire, et elle dit que ce jour avait les caractères keng-tchin.

Puisque keng-tchin furent les caractères du 1er jour de la 2e lune intercalaire, le jour d'auparavant fut le dernier jour de la 2e lune, et celui où ils marquèrent l'équinoxe du printemps. L'éclipse du jour keng-tchin est l'éclipse de M. Cassini au 21 mars, et selon les tables on trouve effectivement ces caractères keng-tchin pour le 21 mars de l'an 638.

Selon la même méthode on trouve que le 28 août de l'an 360 de J. C eut les caractères chinois sin-tcheou. Or, on trouve dans l'astronomie chinoise qu'au jour sin-tcheou, 1<sup>er</sup> de la 8<sup>e</sup> lune (c'est celle dans le cours de laquelle se trouve l'équinoxe d'autonne) de l'année de J.-C. 360, il y eut une éclipse de soleil. Le 28 août est certainement le jour chinois sin-tcheou de l'éclipse, puisqu'il n'y eut cette année-là aucun autre jour sin-tcheou (1) qui fut jour d'une nouvelle lune et jour d'éclipse de soleil. Le père Riccioli rapporte une éclipse de soleil, calculée par beaucoup d'auteurs, au 28 août de l'an de J.-C. 360. Je pourrais rapporter un grand nombre d'autres exemples pour justifier la méthode, mais ce que je dis me parait suffire.

Deux lunes de suite peuvent être de trente jours dans l'année chinoise lunisolaire, et il arrivera quelquefois que les mêmes caractères du premier jour de la lune reviennent deux mois après au premier jour de la lune. Mais dans le cours d'une année, deux jours de lune ne peuvent avoir les mêmes caractères du cycle, et être jours d'éclipse; et si ce n'est pas deux mois après que les mêmes caractères reviennent au jour de la nouvelle lune, nul des autres jours

<sup>(1)</sup> Le manuscrit porte ici et dans la point hésité à y substituer sin-tcheou ligne précédente keng-tching ce ne peut que réclame la suite des idées.

Le qu'une faute du copiste, on n'a Note de l'Editeur.

premiers de la lune n'aura ces caractères dans l'année. Il est arrivé anciennement que faute d'attention pour marquer le jour du solstice d'hiver et pour intercaler, on a mal marqué l'ordre des lunes en marquant l'éclipse, mais on s'est pas trompé pour le jour, et l'erreur pour la disposition des lunes n'a jamais été que d'une lune ; ainsi si le jour chinois donné avec ses caractères chinois correspond en effet à une éclipse, c'est sûrement l'éclipse indiquée. Dans l'année il ne peut pas y avoir deux éclipses qui aient les mêmes caractères chinois pour le jour. Pour qu'une éclipse de soleil puisse revenir avec les mêmes caractères pour le jour ; il faut au moins cinq ans, et ce retour n'est pas à la même lune, ou bien souvent l'éclipse n'est pas visible. Si d'ailleurs l'éclipse a les caractères chinois du cycle pour l'année, il faudra attendre bien longtemps pour avoir une éclipse de soleil ou autres qui ait les mêmes caractères cycliques du jour et de l'année. Dans les éclipses de soleil et de lune depuis la dynastie des Han, les éclipses ont les caractères du jour et de l'année, et l'indication de la lune ou du mois lunaire, comme premier, second, troisième; tous ces caractères réunis font une chronologie indubitable depuis la dynastie des Han jusqu'à notre temps; et on peut encore ajouter quantité d'occultations d'étoiles et planètes par la lune, observées et marquées, avec les caractères cycliques du jour et de l'année.

Dans les éclipses de soleil que je rapporte avant J.-C., on n'a pas sûrement la marque cyclique pour l'année, parce qu'on n'est pas certain que cette marque mise par les historiens soit des auteurs contemporains; mais on sait par une suite bien détaillée et même proprée, la suite des années des règnes d'après les éclipses qu'à des années con-

nues certainement, et dans ces éclipses, la vérification du jour par les caractères cycliques démontre la distance des années de ces éclipses aux époques connues.

Si l'on vérisse les caractères cycliques du jour marqué par exemple, premier de la lune, troisième; quinzièm seizième, et si l'on marque quelle est cette lune, ou la première, ou la deuxième, ou la troisième, on peut vérifier. encore par là les années où sont marqués de tels jours. Ce n'est qu'après cinq années que les mêmes caractères cycliques peuvent revenir à un jour déterminé d'une lune, comme le premier, le deuxième, etc., et ce retour n'est pas dans la même lune. C'est par cette voie qu'on a tâché de fixer les époques des premières années des règnes de Tching-vang et de Kang-vang, empereurs de la dynastie Tcheou. Le livre classique Chou-king a plusieurs jours marqués avec les caractères du cycle de soixante. Le livre classique Tchun-tsieou a encore plus de jours ainsi marqués que le Chou-king, et l'on peut s'en servir, non seulement pour la chronologie, mais encore pour l'astronomie et la connaissance du calendrier et. autres points.

Les astronomes des Han admettaient l'année julienne de 365 jours un quart, ils avaient une époque au minuit d'un jour connu avec les caractères cycliques; à ce moment de minuit était le solstice d'hiver, et c'était le commencement de leur année astronomique qu'ils partageaient en vingt-quatre parties égales, appelées Tsie-ki. Le premier Tsie-ki était le solstice d'hiver. On voit que pour savoir les caractères chinois des jours donnés dans une année que conque avant l'année de l'époque, ces astronomes se servaient de la période de quatre-vingts ans

juliens. Hoay-nan-tse, qui écrivait plus de cent ans avant J.-C., parle aussi de cette période de quatre-vingte ans et de son usage pour trouver les caractères cycliques pour les jours des temps passés, dans tous les Tsie-ki proposés.

Le catalogue de la période de quatre-vingts ans sait oir que les notes cycliques du jour de l'année après la bissextile, reviennent au même jour de l'an julien après vingt-trois ans, et cette vingt-quatrième année est bissextile. Les notes cycliques du jour de l'année bissextile reviennent après cinquante-sept ans, mais la cinquante-huitième année est l'année après la bissextile.

# TROISIÈME PARTIE.

EXAMEN DES ÉPOQUES DE L'HISTOIRE CHINOISE,

POUR FIXER LA CHRONOLOGIE DE CETTE HISTOIRE.

Dans la première et la seconde partie de la chronologie chinoise, j'ai dit et supposé que l'année 206 avant J.-C. est la première année de la dynastie des Han, dont le premier empereur fut Han-kao-tsou, nommé auparavant Lieou-pang; voici comme on peut démontrer cette époque.

La dynastie régnante est celle des Tartares Man-tcheou, venus des pays de la Tartarie orientale, au nord de la Corée. L'année de J.-C. 1644 (1) est la dernière et 17° année du dernier empereur de la dynastie passée, appelée Tayming. Cette année 1644 est aussi comptée par les Chinois pour la première année de la dynastie régnante qui a le titre de Tay-tsing, et de l'empire de Tchang-hoang-ti dont le règne fut nommé Chun-tchi. L'époque de 1644 pour la dernière année de la dynastie Tay-ming et la première de la dynastie Tay-tsing, est démontrée par les relations et lettres des missionnaires qui étaient cette année là à la Chine, par plusieurs observations astronomiques, et par la suite des années des règnes jusqu'à l'année 1749, qui a les notes cycliques ki-sse.

<sup>(1)</sup> Kia-chin, dans le cycle de 60.

Règne de Chun-tchi, ou Tchang-hoang-ti, dix-huit ans. Après Chun-tchi, regne de Kang-hi, ou Gin-hoang-ti, fils de Chun-tchi, soixante-une années.

Après Kang-hi, règne de Yong-tching, ou Hien-hoangti, fils de Kang-hi, treize années.

Après Yong-tching, règne de Kien-long; l'année 1749 est la quatorzième année du règne de Kien-long.

L'empereur régnant est sils de l'empereur Hien-hoang-ti, et son règne a jusqu'ici le nom de Kien-long : ce n'est qu'après sa mort qu'on lui donnera un titre.

L'histoire chinoise, publiée par ordre de l'empereur connu en Europe sous le nom de Kang-hi, met entre la première année de l'empire de Lieou-pang, fondateur de la dynastie Han, et la première année du règne Chun-tchi, un intervalle de trente cycles de soixante ans et quaranteneuf ans complets. C'est une somme de 1849 ans complets. La première année de cet pace est, dans le catalogue de l'empereur Kang-hi, avec les caractères cycliques y-ouey, et la dernière année de l'espace a les caractères koueyouey. Ce sont ceux de l'an de J.-C. 1643, et par le calcul on voit que l'année 206 avant J.-C. est l'année y-ouey. Cette détermination de l'année y-ouey pour la première année de la dynastie Han, comme étant l'année 206 avant J.-C., n'est pas un système de chronologie dans l'histoire faite par les ordres de l'empereur Gin-hoang-ti. La somme de 1849 ans n'est que l'addition de la durée des règnes des dynasties dont les années sont marquées une par une par les historiens contemporains, témoins oculaires de ce qu'ils marquent. On a l'histoire de tous les règnes depuis la première année Chun-tchi-jusqu'à la première année du règne de Lieou-pang, premier empereur des

Han. Cette histoire a été faite sur les histoires particulières de chaque dynastie qui a eu ses historiens. Ces histoires existent, et chacun peut les consulter; il n'y a eu nulle interruption dans le tribunal des historiens de chaque dynastie. On voit dans cette histoire l'année du cycle de soixante marquée à chaque règne, depuis la dernière année de la dynastie Ming, jusqu'à la première de l'empire de Kouang-vou-ti, premier empereur des Han orientaux; et en comptant ces cycles de soixante, on trouve que l'année y-yeou, première de Kouang-vou-ti, répond à l'an 25 de J.-C. Pan-kou, l'historien dont j'ai parlé, et qui a fait l'histoire des Han occidentaux, met l'espace de 230 ans depuis la première année de Lieou-pang jusqu'à la première année de Kouang-vou-ti, et il dit que la première année de l'empire de Lieou-pang a le caractère ouey du cycle de douze: c'est l'an 206 avant J.-C, en supposant l'an 25 de J.-C. pour la première année de Kouang-vou-li. Les monumens de l'histoire dont je parle ne souffrent aucun doute pour la chronologie: les années, les mois y cont exactement marqués; les jours même le sont fort souvent. Pan-kou, historien de l'empire, vivait du temps des Han orientaux; lui et sa sœur arrangèrent l'histoire des Han occidentaux sur les mémoires originaux des historiens des empereurs des Hanoccidentaux, et le tout sut approuvé par le tribunal de l'histoire, après un mûr examen.

L'époque de l'an 206 avant J.-C. se démontre par des observations astronomiques.

Selon l'histoire de la dynastie des Han orientaux au jour koucy-hay, dernier de la troisième lune, c'est-à-dire premier de la quatrième lune de l'an septième de Kouang-

vou-ti, il y eut une éclipse de soleil observée à Lo-yang (Ho-nan-fou, ville du premier ordre, du Ho-nan). Dans la suite des cycles, cette année de Kouang-vou-ti est avec les caractères sin-mao.

Les caractères sin-mao pour le cycle des années, les caractères kouey-hay pour le cycle de soixante jours, le premier jour de la quatrième lune chinoise ou le dernier de la troisième lune, sont tous caractères qui ne conviennent qu'à l'éclipse de soleil visible à Lo-yang, le 10 mai de l'an 31 de J.-C. La forme d'année de ce temps - là était comme aujourd'hui: la première lune était celle où le soleil entre dans le signe Pisces; la deuxième lune, celle dans les jours de laquelle le soleil entre dans ce que les Européens appellent Aries; la troisième lune, celle dans les jours de laquelle le soleil entre dans Taurus, et la quatrième lune, celle dans les jours de laquelle le soleil entre dans Gemini. Il est clair que le 10 mai fut le premier de la lune dans les jours de laquelle le soleil entra dans Gemini. (1) Par le cycle des jours, on voit que le 10 mai se nomme kouey-hay, et cette année de J.-C. 31 a les caractères sin-mao. Dans nulle autre année, plusieurs siècles avant et après J.-C., on ne trouvera une éclipse de soleil qui ait ces caractères réunis: ainsi l'an sin-mao, septième de Kouang-vou-ti, est l'an 31 de J.-C. Donc l'année 25 de J.-C. sera la première année de Kouang-vou-ti. Cette année a les caractères y-yeou. Les historiens des Han ayant tiré de leurs registres 230 ails entre la première année de Kouang-vou-ti et la première de Han-kao-tsou, cette première année sera l'an 206 avant J.-C., puisqu'elle

<sup>(1)</sup> Le calcul sait connaître une éclipse de soleil visible à Lo-yang.

a le caractère ouey du cycle de douze. Les historiens des dynasties suivantes ont mis les caractères y-ouey du cycle de soixante.

L'époque de l'an 206 avant J.-C. se démontre encore par une éclipse de soleil, marquée par l'histoire des Han occidentaux et par l'astronomie de ce temps là, à la neuvième année du règne de Kao-ti (c'est Lieou-pang, ou Han-kao-tsou) au jour y-ouey, dernier de la sixième lune (premier de la septième lune), le soleil étant dans le treizième degré de la constellation Tchang. Puisque, selon l'histoire des Han occidentaux, la première année de Kao-ti a le caractère oucy dans le cycle de douze, la neuvième année doit avoir le caractère mao dans le même cycle.

Dans un grand nombre d'années, avant et après l'an 198 avant J.-C., il n'y a nulle éclipse de soleil dont les caractères marqués dans l'histoire et l'astronomie, puissent convenir à une année dissérente de 198. Le 7 août 198 avant J.-C., il y eut une éclipse considérable à Si-gan-sou, capitale de la province du Chen-sy, et alors capitale de l'empire. Ce jour s'appelait y-ouey, c'était le premier de la septième lune, et l'année a le caractère mao.

Par la période de quatre-vingts ans, on voit que le 1er janvier 198 avant J.-C. eut les caractères du cycle ting-sse; donc le 7 août eut les caractères y-ouey. Au temps de la conjonction de la lune aveç le soleil, le soleil et la lune étaient dans le signe Lco, 10 d. 23 m. 16 s.; ainsi dans les jours de cette lune, le soleil entra dans le signe Virgo: c'était donc la septième lune chinoise. Dans ce temps-là, les vingt-huit constellations étaient marquées avec l'étenducéquatorienne que nous avons indiquée dans la pre-

mière partie, et le solstice d'hiver passait pour être au 25 décembre julien. Chaque jour, le mouvement du solcil était regardé comme d'un degré dans les constellations, et on commençait par le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver était alors cru dans le vingt-sixième degré de la constellation Teou; ainsi on jugcait du lieu du soleil par le nombre des jours écoulés depuis le solstice d'hiver antérieur. Du 25 décembre 199 avant J.-C. au 7 août 198, il y a 224 jours. Selon la table des constellations, raportée dans la première partie, du dernier degré de Teou au treizième de Tchang, il y a aussi 223, 224 degrés. Cela est conforme au nombre des jours, au commencement du calcul pour les jours et les degrés de la constellation, et on voit que le soleil était au lieu où on le devait trouver selon le ·calcul d'alors : car il ne faut pas juger du calcul d'alors par celui qu'on ferait aujourd'hui, sans connoissance de la méthode d'alors. La quantité des degrés des constellations était selon l'équateur, le nombre des degrés égalait le nombre des jours de l'an julien, et le mouvement diurne du soleil était d'un degré dans ces constellations. On doit donc regarder comme une époque démontrée l'année 198 avant J.-C., pour la neuvième année de l'empire de Kao-ti, fondateur de la dynastie Han. Cette année 198 doit nécessairement avoir dans le cycle les caractères koucy-mao; l'année 206 avant J.-C. doit avoir nécessairement dans le cycle les caractères y-ouey; et l'année 198 étant la neuvième année de l'empire de Kao-ti, l'année 206 avant J.-C. doit être la première de cet empire.

#### NOTES.

<sup>1</sup>º La dynastie des Han est divisée en Han occidentaux et en Han orientaux. Les occidentaux avaient leur cour à Si-gan-fou,

capitale du Chen-sy, occidentale par rapport à Ho-nan-sou de la province du Ho-nan, où sut la cour des Han orientaux, dont Kouang-vou-ti sut le premier empereur. Lieou-pang était le chés de la famille des Han, soit occidentaux, soit orientaux.

2º Plusieurs Européens ont calculé et vérifié l'éclipse de l'an 3t de J.-C.

3º Ce que je rapporte de la méthode par rapport aux constellations, au solstice, à l'étendue des constellations, au calcul du lieu du soleil, est certain pour ce temps-là. Si l'on veut vérifier des époques chinoises, il faut bien prendre garde à la méthode chinoise pour le temps de ces époques, quand il y a des principes de calcul chinois, par exemple, pour le solstice, le lieu du soleil dans les constellations, leur étendue ou selon l'équateur, ou selon l'écliptique, le lieu du soleil dans les constellations, et le degré des constellations qui répond au soltice d'hiver.

4º Après la dynastie des Han, on voit l'histoire des trois royaumes, ensuite celle des, Tçin soit occidentaux, soit orientaux. Aux Tçin succédèrent cinq petites dynasties après lesquelles régna la dynastie des Tang. Après les Tang, il y cut cinq petites dynasties qui furent suivies de la dynastie des Song, divisés en boréaux et méridionaux. La dynastie des Song fut détruite par les Tartares occidentaux ou Mogols: leur dynastie cut le titre de Yuen. Un Chinois appelé Tchou détruisit la dynastie de Yuen, et fonda en 1368 la dynastie appelée Tay-ming. A la dynastie Tay-ming a succédé la dynastie régnante aujourd'hui, appelée Tay-tsing.

5° Pous les règnes de ces dynasties depuis le règne d'aujourd'hui jusqu'à celui du fondateur des Han, peuvent se démontrer par leur durée, par des observations astronomiques rapportées dans l'histoire ou l'astronomie de chaque dynastie, avec l'année, le mois, le jour, et les caractères cycliques de l'an et du jour.

### DYNASTIE DE TSIN, avant J.-C.

La première année de l'empire de Lieou-pang est la 206e avent J.-C; dans le cycle, cette année a les caractères y-ouey. L'année avant la première année de Lieou-pang, ce prince détruisit la dynastie de Tsin, et cette année était comptée la troisième de l'empereur Eul-chi. Eul-chi suc-

céda à son père Tsin-chi-hoang. Celui-ci, soit sous le titre de Tsin-chi-hoang, soit sous celui de Tching, régna 37 ans: aînsi la première année de l'empire de ce prince est éloignée de 40 ans de la première année de la dynastie des Han; · c'est donc l'an 246 avant J.-C. On peut ainsi marquer la première année de Tsin-chi-hoang, par les caractères y-mao du cycle de soixante. La troisième année avant la première année du règne de Tsin-chi-hoang, la dynastie de Tcheou fut entièrement détruite : c'est l'an 249 avant J.-C. Selon les uns, cette année est aussi comptée pour la première année de Tchouang-siang-vang, prédécesseur de Tsin-chi-hoang; selon d'autres, la première année de ce prince n'est comptée que l'année d'après: ainsi ceux qui marquent trois ans pour la durée de l'empire de Tchouangsiang-vang, premier empereur de Tsin, comptent pour une année de ce règne la dernière année de la dynastie Tcheou.

La chronologie qu'on suit pour la dynastie Tsin paraît certaine. La durée des trois règnes de cette dynastie est prise de l'histoire des Tsin, qui fut écrite par les historiens contemporains, et qui ne fut pas brûlée; et quand on n'aurait pas cette histoire, ce qu'en disent Sse-ma-tsien et les historiens des Han, suffirait de reste. Les historiens de l'empereur Licou-paug avaient les mémoires de ceux de Tsin, et il y avait au temps de Licou-paug quantité de lettrés et de mandarins qui ayrient été témoins oculaires des événemens du commencement de la dynastie Tsin, de ceux de Tsin-chi-hoang, et de ceux de Eul-chi; ils ne pouvaient ignorer le nombre des années de ces trois règnes.

La fin de la dynastie Tcheou peut donc avec sûreté être fixée à l'an 219 avant J.-C., dans le cycle, gin-tse.

Lu-pon-ouey dont j'ai parlé, et auteur contemporain, met dans son Tchun-tsieou le caractère chin du cycle de douze, pour la huitième année de l'empire de la dynastie Tsin. La sixième année de Tsin-chi-hoang, régnant sous le titre de Tching, a le caractère chin, puisque la première année a le caractère mao, c'est-à-dire, que Lu-pou-ouey, ne comptait que deux-années pour le règne de Tchouang-siang-vang, et sixait sa première année à l'année qui répond à l'an 218 ayant J.-C.

L'année après la destruction entière de la dynastie. Telecou, on voit une éclipse de soleil marquée à la quatrième lune. L'histoire Tong-kien-kang-mou a pour cette année les caractères koncy-tcheou: ce sont les caractères de l'an 218 avant J.-C. Cette année-là, vers la fin d'avril, il y eut une éclipse de soleil; la conjonction sut dans Aries, 28 d. 51 m. 17 s. Ainsi à enjuger par notre méthode, c'était la troisième lune, mais comme on n'a point de monument d'astronomie du temps des trois empereurs de Tsin, et comme le texte ne rapporte pas le lieu du soleil dans les constellations, et que d'ailleurs on ne sait pas à quel degré d'une constellation on fixait le solstice d'hiver, ou le commencement de notre signe Caper, on ne saurait décider si on marque mal la lane, en suivant la méthode du temps : car si le solstice d'hiver ou le premier degré de notre Caper était alors mal fixé, on pourrait dire; relon la méthode du temps, que le soleil et la lune étaient dans les premiers degrés du signe suivant. Il n'y a pas de jour marqué, et je ne crois pas que cette éclipse doive être employée pour fixer la fin de la dynastie Telicou. Ce qu'on sait du commencement de la dynastic Hanct de la durée des règnes des empereurs de Tan me paraît suffire pour assurer l'époque de la fin de la dynastie Tcheou, avec l'époque du commencement et de la fin de la dynastie Tsin. J'ai pourtant cru devoir rapporter ce qu'on dit de l'éclipse de soleil dont je viens de parler.

## DYNASTIE DE TCHEOU, avant J.-C.

Epoque de la trente-neuvième année de l'empereur King-vang.

Quatorzième année de Gay-kong, prince de Lou, cinquième lune, premier jour keng-chin, éclipse de soleil.

Gay-kong est le douzième prince de Lou dont parle le Tchun-tsieou de Confucius. Dans la table des années des empereurs de la dynastie de Tcheou et de quelques princes tributaires, qui se trouve dans l'histoire de Sse-matsien, la quatorzième année de Gay-kong répond à la trente – neuvième de l'empire de King-vang, et dans cette table cette trente-neuvième année a dans le cycle les caractères keng-chin. Dans la même table, la distance entre la première année du fondateur des Han (206 avant J.-C.) et la trente-neuvième année de King-vang, fait voir que l'année keng-chin designe l'année 48 avant J.-C. bissextile.

L'année bissextile 481 avant J.-C., le premier janvier julien a les caractères sin-ouey dans le cycle de soixante jours; donc le 30 avril de la même année a les caractères sin-ouey: ainsi le 19 avril épic avoir les caractères keng-chin

On a vu que la ville capitale de Lou était dans le district de Yen-tcheou-fou, ville du premier ordre de la province de Chan-tong; or, vers le midi du 19 avril 481 avant J.-C., la conjonction du solcil et de la lune se trouva dans Aries,

22 m. 27 s.; donc dans le pays de Yen-tcheou-fou; il y eut éclipse de soleil, et c'est celle dont il s'agit. Dans la forme d'année du pays de Lou, la première lune était celle dans les jours de laquelle était le solstice d'hiver, c'est-à-dire, dans les jours de laquelle le soleil entrait dans notre signe Caper; ainsi dans la lune qui commença le 19 avril, le soleil entra dans notre signe Taurus: c'était donc la cinquième lune. Mais, sans avoir égard à la lune, la seule vérification des caractères du jour et de l'année démontre l'époque. Dans les années avant et après l'an 481, on ne trouvera pas une éclipse à un jour keng-chin; ainsi la trente-neuvième année de King-vang est l'année keng-chin, 481 avant J.-C.

Epoque de l'année de la mort de l'empereur King-vang.

Dans le Tso-tchouen, la dix-neuvième année de Gay-kong est l'année de la mort de l'empereur King-vang; c'est l'an 476 avant J.-C, puisque la quatorzième année de Gay-kong est l'an 481 avant J.-C. L'autorité de Sse-matsien qui met la mort de King-vang à l'année kia-tse, quarante-troisième de ce prince (477 avant J.-C.), n'est pas si grande que celle du Tso-tchouen, qui est celle d'un célèbre auteur contemporain. La chronologie du Tchou-chou marque aussi la mort de King vang à la quarante-quatrième année de sc. règne. Cette chronologie marque la quarante-troisième année de sc. règne. Cette chronologie marque la quarante-troisième année de sc. règne. Tette chronologie marque la quarante-troisième année de sc. règne. Cette chronologie marque la quarante-troisième année de sc. règne. Cette chronologie marque la quarante-troisième année de sc. règne. Cette chronologie marque la quarante-troisième année de sc. répondent à l'année 477 avant J.-C.

Epoque de l'année de la mort de Consucius.

Le Tchun-tsieou, écrit par Confucius, finit au com-

mencement de la quatorzième année de Gay-kong. Les historiens publics continuèrent l'ouvrage jusqu'à la quatrième lune de la seizième année de Gay-kong. C'est à cette quatrième lune qu'ils ont marqué la mort de Confucius. La seizième année de Gay-kong est, comme on voit, l'année 479 avant J.-C.; c'est donc l'an 479 avant J.-C. que Confucius mourut. Cette époque se trouve démontrée par l'époque de la quatorzième année de Gay-kong.

Dans l'histoire de la famille impériale de Tsin, on voit que la douzième année de Tao-kong, prince de Tsin, concourt avec l'année de la mort de Confucius. Or, dans cette histoire de Tsin, en comptant les années des règnes de chaque prince de Tsin, depuis Tao-kong jusqu'à Eul-chi, •dernier empereur de Tsin, on trouve que la douzième année de Tao-kong est l'an 479 avant J.-C., dans la supposition de l'année 207 avant J.-C. pour la troisième et dernière de l'empire de Eul-chi. Cette supposition est sûre, puisqu'il est démontré que la première année de la dynastie Han est l'an 206 avant J.-C. Or, la première année de la dynastie Han, est celle qui suivit l'année où Eul-chi perdit l'empire. Les années marquées dans l'histoire de Tsin pour les règnes depuis celui de Taokong jusqu'à celui de Eul-chi, sont des historiens contemporains de chaque litince de Tsin, et ces historiens sont des membres du tribuna pour l'histoire, établi par les princes de Tsin pour écrire l'histoire de leur famille. Aiusi les époques de la trente-neuvième année de l'empire de Kingwang, de l'année de sa mort, et de l'année de la mort de Confucius, · se trouvent démontrées astronomiquement, et cette démonstration étant conforme à ce qui résulte du calcul fait

210 TRAITÉ DE LA CHRONOLOGIE CHINOISE. sur l'histoire, on doit regarder cette histoire comme bien exacte pour la chronologie.

Epoque du commencement du Tchun-tsicou et de la mort de l'empereur Ping-vang.

 $Y_{n-kong}$ , deuxième lune, jour ki-sse, éclipse de soleil. Yn-kong est le prince par lequel commence le Tchuntsicou de Confucius. Le pays de Lou dans le Chan-tong était la principauté des princes de Lou, dont Confucius a fait les annales; Yn-kong est le premier des douze princes dont il parle. Gay-kong, dont on a démontré l'époque, est le douzième. Le Tchun-tsieou marque une par une, les années du règne de chacun de ces douze princes, et en additionnant les sommes particulières des années des règnes, on trouve que la première année du prince Yn-kong est éloignée de la quatorzième de Gay-kong, de 242 ans. (Ony comprend la première année de Ynkong et la quatorzième de Gay-kong.) Selon ce calcul, la première année de Yn-kong est l'année 722 avant J.-C., dans la supposition que la quatorzième année de Gaykong est l'année 481 avant J.-C. Cette suite d'années des règnes, du *Tchun-tsieou*, est marquée par *Confucius*, qui a vu plusieurs des princes de Lou dont il parle, et les années de ceux qu'il n'a pas vus sont prises des historiens chargés par ces princes d'écrire l'istoire. L'année 722 avant J.-C. étant la passière année de Yn-kong, la troisième année de ce prince est l'an 720 avant J.-C. Le Tchun-tsieou marque la mort de Ping-vang à la troisième lune de la troisième année du prince Yn-kong.

En examinant les éclipses des années voisines de l'an 720, avant et après, on ne trouve que l'éclipse du 22

février 720, avant J.-C., qui ait les caractères ki-sse pour le jour, et qui ait été visible dans le Chan-toig. Vers les 10 heures et quelques minutes du matin, le soleil et la lune furent dans Aquarius, 26 d. et quelques minutes; la latitude boréale de la lune, près de 30 m.: il y cut donc éclipse visible, et c'est celle dont parle le texte du Tchun-tsieou. L'an 720 n'eut aucun autre jour ki-sse où il y ait eu une lune écliptique, et même il n'y eut, de quelques années, aucune éclipse au jour ki-sse. La première lune étant alors celle où était le solstice d'hiver, l'éclipse dont il s'agit ici, aurait dû être marquée à la troisième lune. Le texte marque deuxième lune, jour li-sse, sans dire premier ou dernier jour. Dans le texte de Confucius et du Tsotchouen, il y a eu du dérangement dans la désignation des luncs; on corrigea ces erreurs ensuite, du moins pour quelques années. Mais puisqu'il n'y a pas eu vers ce temps-là d'autre éclipse visible qui ait eu les caractères ki-sse, la seule vérification du jour et de la visibilité de l'éclipse, démontre que l'annee troisième de Yn-kong, est l'année 720 avant J.-C. Selon le calcul des jours, le premier janvier de l'an 720 avant J. - C. a les caractères ting-tcheou, le 22 février doit donc avoir les caractères ki-sse.

L'année 720 avant J.-C. a dans le cycle de soixante les caractères sin-yedu. Le catalogue de l'histoire de Sse-ma-tsien marque l'ét lipse de soleil à la troisième année de Yn-kong, à la deuxième lune. Dans ce catalogue, cette troisième année répond à la cinquante-unième année de l'empereur Ping-vang, marquée dans le même catalogue par les caractères sin-yeou. La chronologie du Tchouchou désigne la cinquante-unième année de Ping-vang,

par les caractères sin-yeou, et cette chronologie dit qu'à cette même année l'empereur mourut. Sse-ma-tsien dit la même chose. Le Tchou-chou ajoute qu'à la deuxième lune, au jour y-sse (1), il y eut éclipse de soleil. Dans la chronologie de Sse-ma-tsien et du Tchou-chou, la cinquante-unième année de Ping-vang est celle qui répond à l'année 720 avant J.-C. C est de Sse-ma-tsien et du Tchou-chou que les historiens chinois ont pris et fixé l'époque de la troisieme année du prince Yn-kong, et de la cinquante-unième de Ping-vang.

Yn-Rong régna onze ans. Dans l'histoire de Tsin, la quatrième année du prince Ning-kong répond à la onzième année de Yn-kong. Or la quatrième année de Ning - kang se trouve l'année 712 avant J.-C., en comptant les années des regnes de Tsin, et on voit par la démonstration de l'époque de la troisième année de Yn-kong, que sa onzième année est l'an 712 avant J.-C. Dans l'histoire de Tsin, Ning-kong régna douze ans, et il succéda au prince Ven-kong. Ven-kong régna cinquante ans. La quarante-quatrième année de son règne, est dans l'histoire de Tsin, l'année qui répond à l'année 722 avant J.-C., et dans le catalogue de Sse-ma-tsien, la quarante-quatrième année de Ven-kong répond à la première année de Ynkong, prince de Lou, ou à l'année 722 avant J.-C. Le prince Ven-kong, à la treizième innée de son règne (2) (755 avant J.-C.), établise tribucial pour écrire l'histoire de sa famille Tsin.

Confirmation de la précédente Epoque.

La détermination de l'époque de l'année 720 avant J.-C. pour la troisième année de Yn-kong, prince de Lou,

(1) U y a faute dans le Tchou-chou, (2) Histoire de Tsin. il faut lire hi-sse.

est consirmée par une éclipse de soleil que le Tchun-tsicou rapporte avoir été observée totale, au jour gin-tchin, premier de la neuvième lune, à la troisième année de Houan-kong, prince de Lou.

Houan-kong succéda au prince Yn-kong, dont le règne fut de onze ans. Selon le calcul rapporté des années des règnes, du Tchun-tsicou, la onzième année de Yn-kong est l'année 712 avant J.-C., ainsi la troisième année de Houan-kong est l'année 709 avant J.-C. Selon la chronologie de Sse-ma-tsien et du Tchou-chou, l'année de la mort de Ping-vang est l'an 720 avant J.-C. Ping-vang eut pour successeur l'empereur Houan-vang, dont la onzième année a dans ces deux chronologies les caractères gin-chin, qui désignent dans ces chronologies l'année 709 avant J.-C. bissextile. Le premier janvier de cette année là a les caractères kia-su; donc le 17 juillet a les caractères gin-tchin. Apres midi, la conjonction du soleilet de la lune fut dans le signe Cancer, 16 d. 2 ou 3 m., le nœud dans le Caper, 22 d. 10 m. 19 s. Il y cut donc éclipse visible et totale. On marqua encore mal la lune, on aurait dû dire huitième lune et non neuvième lune, mais la vérification du jour suffit. Dans les éclipses de plusieurs années, avant et après, on n'en trouvera aucune visible et totale à un jour dont les caractères soient gin-tchin.

Epoque de la naissance de Confucius.

En faisant un calcul pareil aux précédens, pour les années du Telun-tsicou et leur distance à la quatorzième année de Gay-kong, on trouve que la vingt-quatrième année de Siang-kong, prince de Lou, est l'an 549 avant J.-C. Cette époque est démontrée par une éclipse de soleil totale, rapportée par le Telun-tsicou, au jour kia-lse,

premier de la septième lune de la vingt-quatrième année de Siang-kong. Par le calcul des jours, le 19 juin eut les caractères kia-tse. Il yeut une éclipse visible et totale. Dans le temps de la conjonction, le soleil et la lune furent dans Gemini, 20 d. 19 m. le nœud dans Gemini, 18 d. 31 m. 48 s.: ce fut donc la septième lune dans le calendrier du pays de Lou. Plusieurs années avant et après l'année 549, on ne saurait trouver une éclipse visible et totale au jour qui a les caractères kia-tse. La naissance de Confucius est rapportée à l'an 22 de Siang-kong; il naquit donc l'année 551 avant J.-C. L'année 549 a dans le cycle les caractères gintes : Sse-ma-tsien et le Tchou-chou donnent ces caractères à la vingt-troisième année de l'empereur Ling-vang, et dans ces chronologies cette vingt-troisième année est l'an 549 avant J.-C.

Outre les éclipses de soleil que je viens de rapporter, et qui déterminent les époques de la première et de la dernière année du Tchun-tsieou, avec celles de la mort de l'empereur Ping-vang, de la première année de l'empereur Houan-vang, de la naissance et de la mort de Confucius, de la trente-neuvième année de l'empereur King-vang, et de l'année de la mort de cet empereur, on peut par d'autres éclipses de soleil, rapportées dans le Tchun-tsieou, déterminer les années des règnes des empereurs qui ont regné du temps du Tchun-tsieou. On a donné ailleurs le calcul des éclipses de soleil marquées dans le Tchun-tsieou. Ces sortes de vérifications n'étant que dans la chronologie, on ne doit pas faire de difficultés sur les défauts d'une scrupuleuse exactitude de calcul. Cette entière exactitude serait nécessaire, si on voulait se servir des éclipses pour perfectionner la théorie des tables; mais cela même serait difficile, parce

que la quantité de l'éclipse et les temps des phases ne sont pas marqués. La totalité marquée dans deux éclipses, et quelques autres marquées comme beservées, peuvent être de quelque utilité pour la perfection des tables qui ne représenteraient pas les deux éclipses totales, et qui feraient voir non visibles, celles qui sont marquées comme observées. Le détail de la durée des règnes depuis la première année de la dynastie Han (206 avant J.-C.), jusqu'à la dernière année du Tchun-tsieou (481 avant J.-C.), ne saurait être déterminé par des observations astronomiques; mais ce qu'en rapportent les annalistes n'est pas révoqué en doute. Au moins pour l'essentiel, ce détail est pris de l'histoire de Tsin, du livre Koue-tse, de Sse-matsien, du Tchou-chou. La somme totale des années de cet intervalle est démontrée.

Epoques des règnes des emperenrs Ycou-vang et Suen-vang, et de la première année de l'empereur Ping-vang.

Dans le livre classique Chi-king, partie appelée Siaoya, on lit le texte suivant: Kiao de la dixième lune, premier jour sin-mao, éclipse de soleil.

Ce texte est dans une ode où il s'agit de Yeou-vang, empereur de Tchcou. On ne dit pas l'année de l'empire de Yeou-vang où arriva cette éclipse, et il n'y a rien qui dénote nettement une observation. Quand il n'y aurait qu'un calcul du tribunal des mathémetiques, on pourrait parler comme le texte parle à l'occasion de l'éclipse; mais les interprètes supposent unanimement une observation. L'ode est d'un auteur contemporain de Yeou-vang.

Le caractère kiao exprime le lieu de la route du solcilet de la lune, où sont les conjonctions écliptiques de ces deux

astres.Le Chi-king, tel qu'on l'a, a été recueilli par un fameux lettré nommé Mao; il vivait dans les commencemens de la dynastie Han. Or on sait que, du temps de Mao, on n'était pas en état de calculer une ancienne éclipse de soleil; ainsi on ne peut pas dire que le texte est un calcul fait du temps de Mao.

Le livre Kone-yu dit que l'empereur Yeou-vang régna onze ans ; il était sils de l'empereur Suen-vang, et sut père de l'empereur Ping-vang. On a vu que dans l'histoire de Tsin, la quatrième année du prince Ning-kong répond à la onzième année de Yn-kong, prince de Lou, c'est-àdire à l'année 712 avant J.-C. En remontant, on trouve que dans cette histoire la septième année de Siang-kong, prince de Tsin, se trouve être l'an 771 avant J.-C., dans la supposition que la quatrième année de Ning-kong est l'an 712 avant J.-C. Or, dans la même histoire de Tsin, la septième année de Siang-kong est l'année où Ycouvang, empereur de Tcheou, sut tué par les Tartares dans une bataille. Yeou-vang mourut donc l'année 771 avant J.-C., et puisqu'il régna onze ans, la première année de son règne est l'année 781 avant J.-C., et c'est ce qui résulte du calcul des années marquées dans les règnes des princes de Tsin. Ping-vang fut proclamé empereur après la mort de son père ; la première année de son règne est donc l'an 770 avant J.-C. On a vu que ce prince mourut l'an 720 avant J.-C; on voit donc qu'il régna cinquanc-un ans. Dans les années entre l'année 769 et 782 avant J.-C.'. le 6 septembre 776 est le seul jour qui ait été jour d'une conjonction écliptique, premier de la dixième lune, dans le calendrier de Tcheou, et qui en même-temps ait eu les caractères sin-mao dans le cycle de soixante. L'année

776 avant J.-C. est donc l'année de la conjonction écliptique, dont parle le texte du Chi-king. L'année 776 avant J.-C. a dans le cycle de soixante ans les caractères y-tcheou.

Le 1er janvier julien de l'année 776 a les caractères koueyouey; le 6 septembre a donc les caractères sin-mao. La conjonction de la lune fut à 11 heures et quelques minutes du matin, au pays de Si-gan-fou du Chen-sy, où la cour était alors. Au temps de la conjonction, la latitude boréale de la lune était de 53 m. ou 54 m.; ainsi la lune fut écliptique. Que le texte du Chi-king soit un calcul du tribunal, ou qu'il rapporte une observation, peu importe, c'est toujours un point vérisié pour la chronologie. Le soleil et la lune étaient vers le 5 d. de Virgo. Dans le cours de cette lune dut arriver l'équinoxe; c'était donc la dixième lune du calendrier de Tcheou, ou la huitième du calendrier d'aujourd'hui. Dans les autres années du règne de Yeou-vang, ni même dans quelques autres antérieures et postérieures, on ne trouvera pas un premier jour de la dixième lune qui ait eu les caractères sin-mao, et qui ait été conjonction écliptique. Selon le résultat du calcul des années du règne de Yeou - vang, en conséquence de ce que rapportent le Koue-yu et l'histoire de Tsin, l'année 776 avant J.-C, est la sixième du règne de Yeouvang. Yeou-vang succéda à Suen-vang; la dernière année du règne de l'empereur Suen-vang est donc l'année 782 avant J.-C.

La chronologie du *Tchou-chou* désigne la sixième année du règne de *Yeou-vang* par les caractères *y-tchcou*, et rapporte l'éclipse de soleil au jour *sin-mao*, premier de la dixième lune. Le catalogue de Sse-mā-tsien désigne aussi la sixième année de Ycou-vang par les caractères y-tcheou. Et da les deux chronologies du Tchou-chou et de Sse-ma-tsien cette année y-tcheou est l'an 776 avant J.-C. C'est de ce deux chronologies que les historiens postérieurs ont pris l'an 776, pour l'époque de la sixième année de Yeou-vang.

Epoque de la première année de la régence Kong-ho, et de la première année de l'empire de Sucn-vang.

Par ce qu'on a dit de l'époque des années de l'empercur Yeou-vang, on a vu que l'année 771 avant J.-C. est la septième année de Siang-kong, prince de Tsin. L'histoire de Tsin dit que Siang-kong fut successeur de Tchoang-kong, qui régna 44 ans, et que Tchoang-kong succéda à Tsin-tchong, qui régna 23 ans. En joignant ces sommes, on trouve que la première année de Tsintchong fut l'an 844 avant J.-C. La même histoire de Tsin dit que Tsin-tchong, après avoir régné trois ans, fut chassé de sa principauté par les Tartares occidentaux, qui prositèrent de la révolte des princes et des peuples contre l'empereur Li-vang, dont les vices et le cruel gouvernement avaient irrité les grands et le peuple. L'empereur Suen-vang étant monté sur le trône, rétablit Tsin-tchong. Celui-ci marcha contre les Tartarés; il fut tué dans une bataille, à la sixième année du règne de Suen-vang, selon ce que rapporte le livre Tchou-chou. La première année de. Tsin-tchong étant l'an 844 avant J.-C., la vingt-troisième année est donc l'an 822, et l'an 827 (1) est la première année du règne de Suen-vang. La révolte ayant obligé l'empereur Li-vang de prendre la fuite, il y eut une ré-

<sup>.1)</sup> Dans le cycle de 60, cette aunée est kia-su.

gence jusqu'à sa mort. La révolte fut à la quatrième année du règne de Tsin-tchong, ou à l'année 841. La première année de Suen-vang étant l'an 827, la régence fut, comme l'on voit, de quatorze ans, et la première année de cette régence fut l'an 841 avant J.- C. Cette année a dans le cycle les caractères keng-chin.

L'année 782 est la dernière année de Suen-vang, l'année 827 est sa première année; cet empereur a donc régné 46 ans. Cette durée est confirmée par ce qui est dit dans le Koue-yu et le livre Tchou-chou. Le Koue-yu dit que l'armée de Suen-vang fut battue par les ennemis, à la trente-neuvième année de son règne, et le Tchou-chou qui rapporte cette bataille, dit qu'après l'année de la bataille, l'empereur régna encore sept ans.

La régence dont on a parlé est nommée Kong-ho, ce qui veut dire concorde et union, parce que l'empereur Livang ayant pris la fuite pour se mettre à couvert de la fureur du peuple qui le voulait mettre en pièces ainsi que le prince héritier, les deux ministres Tcheou-kong et Tchao-kong s'unirent pour le gouvernement, et sauvèrent le prince héritier. Ils gouvernèrent avec prudence. L'empereur mourut dans le lieu de sa fuite. Le peuple étant peu à peu revenu de sa fureur, et la nouvelle de la mort de l'empereur étant venue à la cour, les deux ministres, qui avaient caché le prince héritier, le déclarèrent empereur. C'est lui qui a le titre de Suenvang.

Le catalogue de Sse-ma-tsien et la chronologie du Tchou-chou ont désigné la première année de la régence Kong-ho par les caractères keng-chin, et dans ces deux chronologies ces caractères keng-chin sont pour

28 ×

l'année 841 avant J.-C. Ces deux chronologies marquen quatorze années pour la durée de la régence Kong-ho, et 46 ans pour le règne de Suen-vang.

#### NOTES.

1º L'accord de la chronologie du Tchou-chou et du catalogue de Sse-ma-tsien, avec ce qui résulte des années des règnes dans l'histoire de Tsin, depuis la première année de Kong-ho jusqu'à la fin de la chronologie du Tchou-chou, et en particulier l'accord de Sse-ma-tsien avec l'histoire de Tsin depuis la régence Kong-ho jusqu'à la dynastie des Han, est remarquable, et l'époque de Kong-ho, c'est-à-dire de la régence de ce nom, est généralement regardée par les historiens chinois comme une époque sure et démontrée.

2° Sse-ma-tsien donne à l'empereur King-vang 43 ans de règne, et 8 à son successeur, Yuen-vang. Il est suivi par Sse-ma-kouang. Le Tchou-chou donne à King-vang 44 ans de règné, et 7 à Yuen-vang. Le Tong-kien-kang-mou, l'histoire faite par l'ordre de Kang-hi et autres livres, suivent le Tchou-chou en ces deux points.

On a vu que l'an 753 avant J.-C., Ven-kong, prince de Tsin, établit un tribunal pour écrire l'histoire de sa famille. Les historiens de ce tribunal ont marqué les années des règnes des princes sous lesquels ils vivaient, jusqu'à la dernière année du règne de l'empereur Eul-chi. Cette histoire ne fut pas brûlée. Les historiens, qui commencèrent à écrire en 753, purent facilement avoir des mémoires de la famille Tsin, qui les conduisaient sûrement jusqu'à l'année 844, première du règne de Tsin-tchong. Ils ont marqué un règne de trois ans pour Kong-pe, prédécesseur de Tsin-tcheou, et un espace de dix ans pour le règne de Tsin-heou, prédécesseur de Kong-pe. Dans l'histoire de Tsin qui reste, on ne voit pas les années pour les règnes antérieurs jusqu'à l'empereur Hiaq-vang; qui déclara prince tributaire dans le Chen-sy le prince nommé

Tsin-yng. On dit les noms de quelques seigneurs de cette mille sous les empereurs des dynasties Tcheou, Chang et ia. On remonte jusqu'aux empereurs Chun et Tchouen-uu, mais c'est sans désigner les années des empereurs. Les historiens de Tsin pouvaient aisément insérer dans leurs annales le nombre des années des empereurs, depuis l'empereur Li-vang, père de Suen-vang, jusqu'à l'empereur Tchouen-hiu. Ils avaient sans doute connaissance de l'histoire des empereurs écrite par les historiens, et de celle des princes tributaires comme ceux de Tsi, de Lou, de Tchou, qui avaient leurs histoires; mais dans l'histoire de Tsin, on n'a pour la chonologie que les années dont j'ai parlé.

La chronologie du *Tchou-chou* a une suite d'années des règnes jusqu'au règne de l'empereur *Hoang-ti*. Ces années des règnes ont même les caractères du cycle jusqu'à l'empereur *Yao*; mais au - dessus de la régence *Kong-ho*, il y a eu de l'altération dans les textes qui regardent les années désignées par le cycle de soixante, comme on le verra dans la suite.

Sse-ma-tsien a une suite d'années des règnes depuis Li-vang, père de Suen-vang, jusqu'à l'empereur Vou-ti des Han occidentaux; et dan le catalogue de ces années, on voit les caractères du cycle pour chaque jour, depuis la régence Kong-ho jusqu'à la quarante - troisième année de l'empire de King-vang, désignée par les caractères kia-tse. Ensuite l'auteur a marqué la suite des années, et on pourrait mettre sans crainte les caractères du cycle, mais on ne l'a pas fait après la quarante-troisième année du règne de King-vang. Sse-ma-kouang, dans son livre Ki-kou-lou, a cru avec Sse-ma-tsien, qu'on ne pouvait pas désigner par les caractères du cycle les années des

règnes antérieurs à Kong-ho, et à la réserve de quelques règnes en petit nombre, Sse-ma-kouang et Sse-ma-tsien ont rapporté avant Kong-ho le nom des empereurs, sans marquer le nombre d'années des règnes. Sse-makouang, dans le même livre Ki-kou-lou, dit qu'on peut sûrement, depuis la première année de Kong-ho, marquer en descendant les années des règnes, et même mettre les caractères du cycle à chaque année, et c'est ce qu'il a fait depuis la première année de la régence Kong-ho, (841 avant J.-C.) jusqu'à l'année 1068 après J.-C. Les auteurs du Tong-kien-kang-mou, l'histoire faite par ordre de Kang-hi, les historiens de la dynastie Yuen, Kin-lusiang, Tchang-che, Chao-yong, et quantité d'autres, ont désigné les années des règnes avant Kong-ho jusqu'à Yao, quelques-uns même jusqu'à Hoang-ti, par les caractères du cycle de soixante. Dans la première partie, on a vu ces notes du cycle pour les années juqu'à Fou-hi. Tous ces auteurs n'ont pas mis ces caractères du cycle, en conséquence d'un examen critique. Ils ont cru pouvoir mettre ces caractères avant la régence Kong-ho, pour mieux aider à lire avec profit l'histoire. Car, par ce que ces auteurs rapportent, on voit bien des doutes et incertitudes sur la suite des années des règnes, non pas depuis Kong-ho(1), mais au-dessus. Quand même la somme totale des années depuis la régence Kong-ho jusqu'à Yao, par exemple, scrait sûre ou très-probable, on pourrait bien mettre les caractères du cycle aux années de Yao, mais non aux années de tous les autres empereurs, à cause de l'incertitude sur la distribution des années pour quan-

<sup>(1)</sup> On pourrait faire quelques dissiultés pour deux ou trois années. Mais elles ne sont d'encune conséquence.

té de règnes. Après ces remarques, je crois devoir ontinuer à examiner les époques de l'histoire chinoise.

¿poque de la douzième année de l'empereur Kang-vang.

Dans la partie du Chou-king, où il s'agit de la dynasție Tcheou, chapitre pi-ming, le texte dit: à la douzième année, le jour keng-ou fut celui où la clarté parut à la sixième lune. Le troisième jour sut gin-chin.

On convient qu'il s'agit de la douzième année de l'empereur Kang-vang, sils et successeur de l'empereur Tching-vang.

Lieou-hin et Pan-kou assurent que les caractères chinois la clarté parut, désignent le troisième jour de la lune. Selon leur chronologie, la douzième année le Kang-vang est l'année qui répond à l'année 1067 avant J.-C. Ces auteurs ajoutent que cette année-là, le jour keng-ou, fut le troisième jour de la sixième lune du calendrier de Tcheou. Par le calcul des jours on trouve que l'an 1067, le 1<sup>er</sup> jour de janvier julien, fut y-mao dans le cycle de soixante jours; ainsi, le 16 mai fut dans le cycle de soixante, keng-ou: donc selon Pan-kou et Licou-hin, le 14 mai fut le premier jour de la première lune dans le Chen-sy où était la cour.

Le calcul demande que l'an 1067 avant J.-C., le 14 mai ne fût pas le premier jour de la sigième lune dans le ca-lendrier de Tcheou; ce ne fut que plusieurs jours après, que fut le premier jour de la sixième lune, c'est-à-dire, celle dans les jours de laquelle le soleil entre dans le signe Gemini. C'est la quatrième lune dans le calendrier d'aujourd'hui. Par là, il est clair que dans la supposition, qu'il s'agit du troisième jour de la lune, comme Licou-him

et Pan-kou l'assurent, l'an 1067 n'a pu être la douzième année de Kang-vang.

Le bonze Y-hang attaqua cette époque de la chronologie de Pan-kou, et prétendit que le texte désignant le troisième jour de la sixième lune, regarde l'année qui répond à l'an 1056 avant J.-C.; que cette année, les caractères keng - ou furent ceux du troisième jour de la sixième lune; et de-là il conclud que la douzième année de Kang-vang doit avoir dans le cycle les caractères y-yeou, et non les caractères kia-su, comme l'exige la chronologie de Pan-kou et de Lieou-hin.

L'an 1056, le premier janvier julien cut les caractères kouey-tchecu. Le 18 mai eut donc les caractères keng-eu. Or, le 16 mai ut le premier jour de la sixième lune dans le Chen-sy, puisque durant le cours de cette lune, dont le premier jour fut le 16 mai, le soleil entra dans le signe Gemini. C'est donc l'an 1056 que fut la douzième année de Kang-vang, si dans le texte, il s'agit du troisième jour de la lune: car plusieurs années avant et après l'année 1056, on ne trouve pas un troisième jour de la lune qui ait les caractères keng-ou.

Le caractère chinois que je rends par ces mots la clarté parut, est ainsi expliqué dans la version tartare du Chou-king, faite par l'ordre de Kang-hi. Kong-gan-koue, le plus ancien interpréde du Chou-king que l'on connaisse, dit que ce caractère est celui du troisième jour de la lune; et les dictionnaires, en donnant à ce caractère diverses explications, supposent qu'un des sens qu'il a exprime le troisième jour de la lune, et ils citent pour ce sens, le texte du chapitre pi-ming du Chou-king. Kong-gan-koue vivait près de cent ans avant Lieou-hin, et plus

de cent soixante ans avant Pan-kou; ainsi on ne peut pas dire que Pan-kou et Lieou-hin ont donné au caractère dont il s'agit le sens de troisième jour de la lune, afin d'appuyer leur chronologie. Les interprètes du Chou-king, depuis Kong-gan-koue, ont tous adopté l'explication qu'il a donnée de ce caractère qui, par lui-même, selon l'ancien dictionnaire Choue-ouen, a pour un de ses sens, celui d'une clarté qui n'est point encore dans sa force. Mais cela est trop vague.

Ce caractère se lit po, pou, et il y en a qui lisent fey. C'est un caractère composé de deux caractères. L'un est Yue, lune, l'autre Tchou, soitir, comme si l'on voulait dire apparition de la lune.

Epoque de la dernière année de l'empereurs Tehing vang.

L'empereur Kang-vang succèda à son père Tching-vang; ainsi la douzième année de Kang-vang, étant l'année 1056 avant J.-C., la première année de son règne est l'an 1067, et l'année 1068 est l'année de la mort de l'émpereur Tching-vang. L'année 1068, a dans le cycle les caractères kouey-y-cou.

Remarque sur la chronologie du Tchou-chou.

Selon la chronologie du Tcheu-chou, l'année 1007 avant J.-C., est la première année de l'empereur Kang-vang, et l'année 996 est la douzième. L'année 100 ne peut aucunement se concilier avec le texte du chou-king. Ajoutez un cycle de 60 ans à la chronologie du Tchou-chou pour les années de Kang-vang, le texte sera vérifié, et le Tchou-chou ainsi corrigé, aura pour la première et la douzième année de Kang-vang, les caractères que donne la vérification du texte du Chou-king.

Epoque de la septième année de la régence de Tchcou kong et septième année de l'empire de Tching-vang.

Dans la même partie du chou-king, qui regarde la dynastie Tcheou, chapitre chao-kao, on voit un jour y-ouey, sixième après la pleine lune de la deuxième lune, et un jour ptng-ou, troisième de la troisième lune.

On convient que dans ce chapitre, il s'agit de la septième année de la régence de Tcheou-kong et de l'empire de Tching-vang.

Pan-kou et Licou-lin, dont j'ai parlé, prétendent que la septième année de la régence de Telicou-kong, dont il s'agit dans le chapitre chao-kao, est l'année qui répond à notre année 1109 avant J.-C, et ils assurent que le texte qui marque les jours de la seconde et de la troisième lune dans le chapitre chao-kao, convient à l'année 1109. Le bonze Y-hang a encore refuté ce point de la chronologie de Licou-lin et de Pan-kou: il prétend que le texte convient à l'année qui répond à notre année 1098 avant J. C.

Le premier janvier de l'an 1109 cut les caractères kia-su; le 2 février eut par consequent les caractères ping-ou. Par le calcul, on voit que le 2 février 1109, ne put être le troisième jour de la troisième lune dans le calendrier de Tcheon, mais le exte convient à l'année 1098, comme le dit le bonze Y. hang.

Les caractères gin- fin sont ceux du premier janvier julien de l'année 1050 avant J.-C.; le 4 février fut donc ping-ou et le troisième jour de la troisième lune, puisque le 2 février fut le premier jour de la lune dans le cours de laquelle le soleil entre dans Pisces, c'est-à-dire, de la première lune dans le calendrier de Hia, et de la troisième dans celui de Tcheou. Le 18 janvier fut jour de pleine

lune: ce jour fut ki-tcheou; six jours après, fut le jour y-ouey. La pleine lune du 18 janvier fut dans la deuxième lune, puisque le 2 février fut le premier jour de la troisième lune. Plusieurs années avant et après l'année 1098, on n'en trouve pas une où le jour y-ouey soit le sixième après la pleine lune de la deuxième lune, et le jour ping-ou le troisième de la troisième lune.

Remarque sur la chronologie du Tchou-chou.

Selon le Tchou-chou, l'an 1038 cst la septième année de la régence de Tcheou-kong. Or, le texte ne convient nullement à cette année. L'an 1098 a dans le cycle les caractères kouey-mao: ces mêmes caractères sont ceux de l'année 1038. Ainsi il paraît qu'il y a eu dans le Tchou-chou une altération dans le texte, depuis la régence Kong-ho jusqu'à Kang-vang.

L'altération dans le texte du Tchou-chou dont on vient de parler, et qu'on a indiquée à propos de la douzième année de Kang-vang, se marque encore dans ce que dit le Tchou-chou de la mort de Tching-vang. Selon ce livre, Tching-vang régna trente-sept ans; l'année kouey-yeou du cycle, 1008 avant J.-C., fut la dernière et la trente-septième année de Tching-vang; au jour y-tcheou de la quatrième lune, l'empareur mourut. Selon le Chou-king, dans la partie quatrième de la dynastie Tcheou, chapitre kou-ming; l'ampereur Tching-vang mourut au jour y-tcheou de la quatrième lune; mais ce jour y-tcheou est marqué comme le lendemain de la pleine lune.

Or, l'an 1008 avant J.-C. le jour y-tchcou sut le 2 de mars, et le jour de la conjonction sut vers la sin de

février. Ce fut bien dans la quatrième sune que tomba le mars, mais ce fut bien des jours avant l'opposition, ainsi l'année de la mort de Tching-vang n'est pas l'an 1008.

Selon le chapitre Kou-ming, l'empereur Tching-vang se trouvanualle jour de la pleine lune de la quatrième lune, et le lendemain, jour y-tcheou, l'empereur mourut. L'année 1068, le 16 mars fut à la Chine l'opposition; c'était dans la quatrième lune. Le 17 mars fut y-tcheou. Les années 1008 et 1068, ont les mêmes caractère kouey-yeou dans le cycle, et il est très-probable que c'est de l'an 1068, que l'original du Tchou-chou parlait.

Époque de le première aunée de Tching-vang.

Le chapitre chao-kao est suivi dans le Chou-king du chapitre lao-kao. Ce que dit celui-ci regarde aussi la septième année de la régence de Tcheou-kong, et il parle expressément de cette septième année. La septième année de Tching-vang, étant l'an 1093 avant J.-C., l'an 1104 est la première année : dans le cy, cette année a les caractères ting-veou. Le Tchou-chou a aussi les caractères ting-veou pour la première année de Tching-vang, mais dans ce livre non corrigé, c'est l'année 1044 avant J.-C.

Époque de la première s'unée de l'empire de Vou-vang.

Tching-vang est file de recesseur de Vou-vang. La prèmiere année de celui-liétant l'an 1104 avant J.-C., là dernière de l'empire de Vou-vang, son père, est l'an 1105. L'empereur Vou-vang, selon Sse-ma-tsien, régna deux ans. Pan-kou et Lieo-hin le font régner sept ans. Le Tchou-lou marque six ans. Koan-tse dont j'ai parlé dans la premier partie, et qui vivait avant Confucius, dit que

Vou-vang régna sept ans : c'est le sentiment du bonze V-hang, et c'est aujour d'hui le sentiment le plus suivi. La dernière année de Vou-vang étant l'an 1105 avant J.-C., l'an 1111 avant J.-C. est la première année du règne de ce même prince.

Dans la partie du Chou-king qui traite de la dynastie Tcheou, chapitre vou-tching, on voit que le jour gin-tchin fut le lendemain du premier de la première lune. On remarque un jour ting-oucy après l'opposition de la quatrième lune.

1º En comparant le jour gin-tchin, deuxième de la première lune avec le jour ting-ouey, qui fut après la pleine lanc de la quatrième lune, on voit qu'entre la première et la quatrième lune, il dut y avoir une lune intercalaire.

2º On convient, ou pour mieux dire, on suppose qu'il s'agit de l'année ou Vou-vang désit entièrement le dernier empereur de la dynastie Chang; cet empereur était Cheon ou Teheou. On suppose aussi que par cette première lune commença la première année du règne de Vou-vang. Dans la supposition, par exemple, que l'an 1111 avant J.-C. est la première année du règne de Vou-vang, cette année commença avant le solstice d'hiver de l'an 1112, ou le jour name du solstice.

Licou-hin et Pan-kou ont presendu que la première aumée de Vou-vang est celle que l'appond à l'année 1122 avant J.-C.; que l'année 1125, le jour sin-mue (27 novembre) fut le première de la première lune et le jour gin-tehin le second, et ils disent que le jour ki-ouey fut le jour du solstice (jour ki-ouey, 25 décembre); ces deux auteurs trouvent la lune intercalaire entre la première et la quatrième lune. Un voit aisément que tous ces calculs sont

faux, du moins on doit le juger ainsi selon les règles chinoises. Il n'est nullement probable qu'en 1123, on se soit
trompé de trois jours pour la conjonction. On comprend
bien qu'on auroit pu marquer le premier jour de la lune
après la conjonction, mais la conjonction ayant été le 30
novembre, comment peut-on marquer pour le premier
jour de la lune le 27 novembre.

Le bonze Y-hang croit qu'il s'agit de la conjonction du 28 novembre 1112; le jour s'appelait keng-yn. A la rigueur, le jeur gin-tchin ne fut pas le deuxième de la lune, mais la conjonction fut fort tard, le soir du 28 novembre, à la Chine; ainsi il n'y cut pas deux jours entiers jusqu'au jour gin-tchin. Le calcul du bonze est assez juste. Selon son système sur le commencement des signes, le 28 novembre, le soleil était déjà dans notre signe Arcitenens, mais il jugeait que c'était le premier jour de la première lane dans le calendrier de Tcheoue.

Dans l'astronomie des Han orientaux, on voit une disposition des signes, où le second degré de la constellation Nu est le premier degré de notre signe Caper; on dit que cette disposition est de Teheou-kong, frère de Vou-vang, et on ajoute que Teheou-kong sixa le solstice d'hiver au deuxière degré de la constellation Nu (1). L'auteur du livre Tien-yuen-li-li, dont j'ai parlé dans la deuxième parié, suppose que cette sixation du solstice au second degré de Nu, du temps de Teheou-kong, est certaine, en conséquence de ce qui est dit dans le livre Teheou, trouvé avec la chronologie du Tehou-chou.

On ne dit pas l'année, ou de l'empire de Vou-vang, ou de la régence de son fils Tcheou-kong, ou de l'empire

<sup>&#</sup>x27;in Voyer les constellations,

le Tching-vang, dans laquelle Tcheou-kong détermine ou bserva le solstice; d'ailleurs, on ne sait pas sur quelles •bscrvations ou d'après quels principes il détermina le Lice au second degré de Nu. Ainsi cette détermination ne sauroit servir à fixer une époque précise; mais elle rend probable ce que je crois d'ailleurs susceptible d'être démontré, savoir, qu'au temps de Vou-vang et de Tcheoukong, le solstice d'hiver était déterminé au 27 ou au 28 décembre, ou peut-être au 29. Or de plusieurs années avant et après l'année 1112 on n'en trouvera pas une où un jour gin-tchin ait suivi de si près la conjonction qui est la première lune dans le calendrier de Tcheou. D'ailleurs, ce qu'on dit du solstice de Tcheou-kong au 2º degré de Nu, rend très-probable ce que Y-hangsuppose, savoir, qu'au temps de Tcheou-kong et de Vou-vang, le solstice d'hiver était marqué vers le 27 ou le 28 décembre. Quoiqu'il en soit, on voit r-là que Pan-kou et Licou-hin n'ont pas pu prouver et confirmer, par l'autorité du chapitre vou-tching, leur époque de 1122 pour la première année de l'empire de Vou-vang. On voit aussi que ce que dit Y-hang de ce chapitre, ne démontre point, à la vérité, l'époque de l'an titt qu'il adopte pour la première année de Vou-vang; mais que cet e époque est très-probable et est la mieux appuyée, surtou. Vanhée, 1105 ayant été, comme on l'a prouvé, la dernière a luce de Vou-vang.

NOTES.

<sup>\$ 50</sup> La dynastie Telicou finit entièrement l'antiée 249 avant J.-C.; elle commença l'an 1111; elle a donc subsisté 865 aus.

<sup>2</sup>º Selon le Tohun-tsé on de Lu-pou-oury (1), Vou-vang, fils de Ven-vang, était à la douzième année de son règne (2) particu-

<sup>(1)</sup> Voyer la seconde partie. La treizième année, fat valaqueur et d >

<sup>(2)</sup> Le Chou-king dit que I ou vang, à truisit la dynastie Chang.

lierglans le principanté de Tcheou, quand il fut installé empereur. Ainsi I en-vang, prince de Tcheou, mourat douze aus avant l'an 1111 avant J.-C. Dans la seconde partie on a vu, en parlant de Chou-king, que Ven-vang régna 50 ans.

On a vu que l'année 1068 avant J.-C. fat la dernière année du règne de l'empire de Tching-vang. Ce prince, sclon le chapitre kou-ming du Chou-king, mourut dans la quatrième lune, au jour y-tcheou, le lendemain de la pleine lune. Ce jour v-tcheou fut le 17 mars. Par-là il est clair qu'avant le 30 mars, les Chimois avaient marqué leur équinoxe du printemps, et comme de l'équinoxe du printemps au solstice d'hiver précédent, on comptait quatrevingt-onze jours et quelques heures, il est clair que l'année 106), le solstice d'hiver fut marqué avant le 30 décembre; par exemple le 27, le 28 ou le 29 décembre. Le 16 mars 1068, fut le jour de l'opposition. Cela étant, et dans la supposition que le 28 décembre de l'année 1112 fût le jour du solstice, la conjonction ayant eu lieu le 27 ou 28 novembre, fort tard au soir, il scrait très-possible que les Chinois cussent marqué le 28 ou le 29 novembre pour le premier jour de la lune. Dans ce cas, et surtout s'ils marquèrent le 29 novembre pour le premier de la lune, le solstice ayant été marqué ay 27 ou au 28 décembre, le dernier jour de la lune se sex it trouvé de jour même du sols ico, selon leur méthod. Dans cette supposition, le texte.) du chapitre vou-tchi fir conviendrait à l'année 1111, qui commence le 28 ou 2) novembre 1112, et la seconde lune/ aurait été intercalaire. Tout considéré, je crois assez sûre l'époque de erre pour la première année de Vou-vang.

Remarque sur la première lune de la dynastie Tcheou.

Le Iso-telesuen dit nettement que la onzième lune de

la dynastie Hia est la première lune de la dynastie Icheou, c'est-à-dire, que le solstice d'hiver, qui était dans la onzième lune du calendrier de Hia, était dans la première lune du calendrier de Tcheou. Ce que dit le Tso-tchouen est prouvé par beaucoup d'autres argumens, mais en particulier par le chapitre lo-kao du Chouking, dont j'ai parlé. Dans ce chapitre, on parle d'une grande cérémonie, appelée Tching, qui avait sur tout pour objet d'honorer les ancêtres; cette cérémonie est marquée dans ce chapitre, à la douzième lune. Or, selon la règle marquée dans les livres des cérémonies, la cérémonie Tching se faisait dans la dixième lune de Ilia, et c'est ainsi qu'elle est marquée dans le livre Li-ki. Dans le calendrier de Hia, la deuxième lune avait l'équinoxe du printemps; dans celui de Tcheou, l'équinoxe du printemps était à la quatrième lune.

Par ce qu'on a dit, on voit que la somme des années; depuis la première année de la régence Kong-ho (841 avant J.-C.), jusqu'à la première année de l'empire de Tching-vang (1104 avant J.-C.), est certaine. Il n'en est pas de même de la distribution des années de l'espace qui est entre ces deux époques.

Tching-vang régna trente-sept ans. Ce règne ne souffre aucune difficulté, mais le nombre des années des règnes pour les autres empereurs, ne sauroit se bien prouver. Le Tchou-chou et Sse-ma-tsien s'accordent pour la durée du règne de Mou-vang, qui est de cinquante-cinq ans. Pour ce qui regarde la somme des années depuis la régence Kong-ho jusqu'à la fin de la dynastie, elle est certaine, comme on l'a vu. La distribution de ces années pour les règnes n'est pas moins sûre. On ne doit compter pour rien la

différence d'une année entre Sse-ma-tsien et le Tchouchou, pour les règnes de Yuen-vang et de King-vang: il n'y a pas de différence entre ces deux chronologies pour la somme des deux règnes.

## NOTES.

- 1° En employant la correction que je crois nécessaire pour avoir le vrai texte original du *Tchou-chou*, la première année de *Vou-cang*, marquée sin-mao dans le cycle, et qui répond à l'année 1050 avant J.-C., aura le même caractère sin-mao, mais répondra à l'année 1110 avant J.-C.
- 2º Dans les chapitres tay-chi, (1) mou-chi et vou-tching, du Chouking, il s'agit de l'année dans laquelle Vou-vang désit l'empereur Cheou, dernier de la dynastie Chang. Dans l'endroit du chapitre vou-tehing que j'ai cité, il est dit qu'au jour gin-tehiu, le lendemain de la conjonction, le roi partit de Tcheou pour aller livrer bataille à l'empereur de Chang. Tcheou est dans le district de Si-gan-fou d'aujourd'hui, capitale du Chen-sy. En supposant l'année 1111 pour la première de Vou-vang, on a vu que ce jour gin-tchin est le 30 novembre 1112. Au jour vou-ou, selon le texte, l'armée de Vou-vang passale sleuve Hoang-ho, à Meng-tsin; Meng-tsin est dans le district de Ho-nan-fou du Hon-an ; vou-ou fut le 26 décembre. Au jour koueyhay (2), l'armée fut rangée, c'est-à-dire qu'on en fit la revue générale. Au jour kia-tse (1er janvier 1111), il y cut une grande bataille qui rendit Vou-vang maître de l'empire. La bataille se donna dans la plaine de Mou-ye: c'est dans le district de Hoey-fou du Ho-nan. Après le troisième jounde la guatrième lune, Vou-vang partit pour retourner à sa cour (dans district de Si-gan-fou). Au jour tingoucy (3) après la lune, il y cut une grande cérémonie à la salle des ancêtres; les princes et ces grands reconnurent Vou-vang pour er ereur. Le jour ting-ouey sut le 14 avril de l'an 1111.
- (1) Cest dans le chapitre tay-chi qu'il est dit que Vou-vang, à la treizième année, fut, au jour vou-ou, au nord de la rivière Hoang-ho, et y harangua les généraux.
  - première lune intercalaire, ou, si on n'intercala pas la première lune, ce fut dans les premiers jours de la seconde lune.
  - incraux. (3) On ne dit pas quel jour après la (2) Le 51 décembre : c'était dans la lunez

## DYNASTIE DE CHANG, avant J.-C.

Par ce que disent le Chou-king, Meng-tse, le Tso-tchouen, Koue-ynet autres livres (1) antérieurs à l'incendie des livres qui eut lieu du temps de l'empereur Tsin-chi-hoang, il est évident qu'il y a cu une histoire de la dynastie Chang, où se trouvait la suite des empereurs de cette dynastie depuis le premier, Tchin-tang, jusqu'au dernier, Cheou, avec la durée de chaque règne.

Aujourd'hui, on n'a ni observation astronomique, ni monument antérieur à l'incendie des livres, par où l'on puisse avoir la somme totale des années de cette dynastie; en saitencore moins la durée particulière de chaque règne. Il faut excepter trois règnes marqués dans le Chou-king, et deux marqués par Meng-tse.

On ne révoque pas en doute la suite des empereurs, publiée par Sse-ma-tsien et confirmée par le Tchou-chou. Cette suite est un ancien monument; mais quelques historiens, fondés sur le texte de la préface du Chou-king, faite du temps des disciples de Confucius, font Tay-kia successeur immédiat de Tching-tang, et rejettent les deux règnes de Ouay-ping, et Tchang-gin, placés entre Tchingtang et Tay-kia. L'autorité de Meng-tse seul, me paraît bien préférable à celle de la préface. Meng-tse dit qu'après Tching-tang, Ouay-ping régna deux ans, et qu'ensuite Tchong-gin régna quatre ans. Il est certain que Meng-tse dit cela dans son livre, au lieu qu'il n'est pas bien certain que la préface du Chou-king soit du temps des disciples de Confucius. Ce que dit Meng-tse est confirmé par le Tchou-chou, par Sse-ma-tsien et d'autres anciens auteurs.

<sup>(1)</sup> Voyez la seconde partie.

Selon le Tso-tchouen, la dynastie Chang dura six cents ans. Ce compte rond pourrait s'accorder avec un nombre au-dessus de 600, mais non avec un nombre au-dessous.

Dans la deuxième partie, on a vu que Yo-tse, contemporain de Ven-vang et de Vou-vang, comptait 576 ans, pour les règnes depuis Tching-tang jusqu'au commencement du dernier empereur, Cheou: Yo-tse ne dit pas le nombre d'années du règne de Cheou. Il est fort doupeux que le livre qui porte le nom de Yo-tse, soit du célèbre Yo-tse, sage et philosophe du temps de Ven-vang. Quoiqu'il en soit, c'est un ancien livre et du moins du temps de la fin de la dynastie Tcheou, et par là on peut regarder ce qu'il dit de la durée de la dynastie Chang, comme un ancien monument de chronologie.

L'année 1111 avant J.-C. fut la première de l'empire de Vou-vang. Ce prince comptait, l'an 1111, la douzième année de son règne particulier dans la principauté de Tcheou. La première année du règne de Vou-vang dans cette principauté fut donc l'année 1122 avant J.-C.: c'est l'année ki-mao dans le cycle. Le Chou-king, chapitre vou-y (1), dit que Ven-vang, père de Vou-vang, régna cinquante ans dans la principauté de Tcheou, et Meng-tse assure qu'il vécut cent ans; le Chou-king le donne aussi à entendre. Ainsi, l'artiée 1172 avant J.-C. (dans le cycle, c'est ki-tcheou), fut la première année du règne du prince Ven-vang, et l'année 1222 avant J.-C. fut l'année de sa naissance.

Meng-tse dit qu'entre le temps de Tching-tang et celui de Ven-vang, il y a un intervalle de cinq cents ans. Si Meng-tse avait déterminé les deux termes dans les

<sup>1.,</sup> Yoyez la seconde partie, ci-devant p. 85.

années de Tching-tang et de Ven-vang, on saurait la durée précise de la dynastie Chang; mais Meng-tse parlait dans un temps où l'on avait l'histoire, et il ne prétendait pas traiter un point chronologique. Ce passage de Meng-tse ne laisse pas d'avoir son utilité, pour être instruit en gros de la durée de la dynastie Chang, parce que le temps qu'il y a depuis la sin de la dynastie Chang, jusqu'à la mort, la première année du règne, et l'année de la naissance de Ven-vang, nous est connu.

Du temps de la dynastie Han, ou peut-être sur la fin de la dynastie Tcheou, quelques auteurs disaient que la dynastie Chang avait duré 446 ans (1). Pan-kou se contente de dire que c'est une chronologie fautive. On ne rapporte pas sur quel principe on établissait cette durée de 446 ans. Sse-ma-tsien dit en général, que la dynastie Chang dura 600 ans.

Selon le Tchou-chou, la dynaste Chang régna 508 ans. Pan-kou fait cette durée de 629 ans. Je ne dis rien de la durée de cette dynastie, marquée dans les histoires postérieures au temps de Pan-kou, et à celui de la découverte du Tchou-chou. Ce que disent ces auteurs, est denué de toutes preuves, soit pour l'addition de quelques années qu'ils ont faite à la durée dor, t parle Pan-kou, soit pour la somme d'années que d'autres ont mise comme Pan-kou, soit pour ce qu'en ont retranché deux ou trois auteurs qui ont suivi le Tchou-chou. On a vu qu'il y avait en quelque altération dans le texte du Tchou-chou, pour les années entre la régence Kong-ho et la première année de l'empercur Tching-vang: on verra qu'il y en a aussi,

<sup>(1)</sup> D'autres disent 458.

selon les apparences, dans les textes qui concernent les années de la dynastie Chang.

Pour la durée de 629 ans, assignée par Pan-kou, cet auteur ne dit pas sur quels mémoires il l'a déterminée; et s'il n'a d'autre fondement pour cette détermination, que ce qu'il rapporte des solstices d'hiver, on ne peut faire aucun fond sur cette durée de 629 ans. Pan - kou parle d'après Licou-hin.

Dans le Chou-king, chapitre y-hiun, de la partie appelée, Livre de la dynastie Chang, il est marqué que la première année, douzième lune, jour y-tcheou, Y-yn sit venir le roi sucesseur, et qu'on sit la cérémonie pour le roi prédécesseur.

Il s'agit dans ce texte de l'empereur Tay-kia, qui faisait la cérémonie pour l'empereur Tching-tang, son grand père. Ceux qui soutiennent que Tay-kia fut successeur immédiat de Tching-tang, se fondent surtout sur ce texte. C'est le plus ancien texte chinois authentique, où l'on rapporte le caractères du cycle de 60 jours.

Le Tso-tchouen assure que, dans la forme d'année de la dynastic Chang, la première lune était la douzième du calendrier de la dynastic Hia, et la deuxième du calendrier de la dynastic Tcheou, c'est-à-dire, que le solstice d'hiver devait se trouver dans la douzième lune du calendrier de la dynastic Chang. Il n'y a pas de monument historique qui fasse voir l'usage de cette forme d'année.

Pan-kou rapporte ou un calcul, ou une observation d'un solstice d'hiver, au moment de minuit du jour kia-chin, premier de la onzième lune de la sixième année

yuen-so (1) de Vou-ti, empereur des Han occidentaux. Cette sixième année est l'année 123 avant J.-C.; le jour kia-chin est le 25 décembre 124 avant J.-C. Dans ce temps-là, on commençait l'année civile à la dixième lune. La sixième année yuen-so commença donc à la dixième lune de l'an 124. Vou-ti changea ensuite cette coutume, et commença l'année à la première lune : c'est ce qu'il faut bien remarquer. Par exemple, l'année IIII avant J.-C. commença en 1112, à la lune qui avait le solstice d'hiver; mais au temps de la dynastie Tcheou, la première lune était celle où se trouvait le solstice d'hiver. Lieou-hin rapporte aussi le solstice de la sixième année Juen-so. Il ne s'agitpas de savoir ici si ce solstice, sixé au 25 décembre 124, fut bien ou mal observé, ou calculé; il suffit de savoir que Pan-kou se servit de ce solstice et du texte du chapitre y-hiun, pour consirmer ou établir sa chronologie de la dynastie Chang.

Cet auteur supposait, 1º l'année solaire de 365 jours

et un quart, ou de 365 jours six heures;

2° La justesse d'une période de 76 ans, appelée pou, composée de quatre cycles de dix-neuf ans, et qui faisait revenir la conjonction au même moment du jour et au même point du ciel;

3° Qu'une période de 1520 ans Jcomposée de vingt pou, ramenait la lune au même point du ciel, au même moment du jour, et au même jour du cycle de soixante

jours (2);

4º Que dans le texte du chapitre y-hiun, le jour

(1) On prononce aussi Cho.

caractères des jours, comme j'ai dit en parlant du cycle de 60 jours : 1520 est (2) Ceci suppose la connaissance de un nombre divisible par Se. la période de 80 ans pour le retour des

y-tcheou fut le premier de la lune, et en même temps le jour du solstice d'hiver. En examinant la propriété du cycle de soixante jours, pour placer chaque jour dans chaque année, Pan-kou et les astronomes dont il prit ce qu'il dit du cycle de 19 ans, du pou, et des jours du cycle de soixante dans l'espace de 80 ans solaires, conclurent que 95 ans après l'année dont parle le chapitre y-hiun, il y eut un jour kia-chin, qui fut jour de solstice d'hiver à minuit, et en même temps premier de la lune; de-là ils conclurent que cette 95° année était éloignée de 1520 ans, de la sixième des années yuen-so ou yuen-cho, et que par conséquent, la première année de Tay-kia fut une année qui répond à notre année 1738 avant J.-C. Ces astronomes, supposant que Tching-tang régna treize ans, disent que la première année de Tching-tang répond à l'année 1741 avant J.-C. Ils supposaient que l'année 1122 avant J.-C. était la première de Vou-vang (1).

Il y a quelque contradiction dans Pan-kou. Car ce qu'il rapporte du pou, pour l'usage de la chronologie de la dynastie Chang, suppose que Tay-kia fut successeur immédiat de Tching-tang. Or Pan-kou, dans sa chronologie, suppose entre Tching-tang et Tay-kia, les deux règnes de Ouay-ping et de Tchong-gin. Il peut se faire absolument que Pan-kou n'ait fait que rapporter ce que disaient Licou-hin et autres astronomes, sans prétendre établir sa chronologie sur ces principes, et que ce qu'il dic de la durée de la dynastie Chang, fut fondé sur des mémoires qu'il croyait exacts; mais il n'en parle pas.

Le Chou-king ne dit pas que le jour y-tcheou sût jour du solstice d'hiver; il ne dit pas non plus qu'il sut premier

<sup>11,</sup> De ce calcul résultait la somme de 629 ans pour la dynastie Chang.

jour de la line. C'est une pure et gratuite supposition de la part des astronomes, desque Pan-kou a pris ce qu'il dit sur les diverses périodes de 19 ans, de 76 ans, etc. Dans le système de ces astronomes, le solstice prétendu de la première année de Tay-kia serait au 25 décembre de l'an 1738 avant J.-C. La période de 1520 ans, étant composée de dix-neuf périodes de 80 ans, ramène bien au même jour de l'année julienne, les mêmes caractères du jour, du cycle de soixante; mais quoique composée de plusieurs périodes de 19 ans, elle ne saurait ramener à ce même jour la lune ni le solstice; on doit donc rejeter une chronologie qui serait fondée sur de si faux principes. J'ai parlé ailleurs de cela (P. E. Souciet, tome 2 des observations mathématiques, etc. Paris, 1732).

Pour ce qui regarde la durée particulière des règnes; je ne sais d'où Pan-kou a tiré le règne de treize ans pour Tching-tang. Ce nombre est dans le Tchou-chou. Dans la deuxième partie, on a vu ce que rapporte le Chou-king des années de quelques règnes, et les années rapportées par Meng-tse, pour Ouay-ping et Tchong-gin. Quant aux historiens depuis Pan-kou jusqu'aujourd'hui, les années des règnes qu'ils rapportent, sont prises du Tchou-chou, ou sont marquées d'après des autorités, ou des combinaisons dont on n'a pas le détail; on ne peut donc pas les regarder comme certaines.

On a vu que la première année du règne de Ven-vang, dans sa principauté de Tcheou, était l'année 1172 avant J.-C. En admettant l'addition d'un cycle de soixante ans dans le Tchou-chou, cette première année de Ven-vang, serait l'année 1173 avant J.-C., ce livre met 52 ans de règne pour l'empereur Cheou, dernier de la dynastie

Chang. Yo-tse, dont on a parlé, compte 576 ans depuis la première année de hing-tang, jusqu'à la première année de Cheou, dont il ne compte pas les années. A 576, ajoutez 52 ans pour Cheou, on a 628 ans pour la durée de la dynastie Chang. Yo-tse fait Tny-kia successeur immédiat de Tching-tang. Cette durée de la dynastie Chang me paraît pouvoir être admise, en conséquence de ce que dit Yo-tse, et des années de l'empereur Cheou, marquées dans le Tchou-chou. Selon cette détermination, l'année 1739, avant J.-C., est la première année de la dynastie Chang; mais comme on voit, ce n'est pas une détermination certaine.

## DYNASTIE DE HIA, avant J.-C.

Examen de l'époque de l'empereur Tchong-kang.

Le Chou-king dans le livre de Hia, chapitre yntching, dit qu'au premier jour de la dernière lune d'automne, le soleil et la lune dans leur conjonction, ne furent pas d'accord dans Fang.

Tchong-kang, frère de l'empereur Tay-kang et son cecesseur, était petit-fils de l'empereur Yu, qui fonda la dynastic IIIa. C'est de cet empereur Tchong-kang, qu'il s'agit dans le chapitre yn-tching. Il paraît que dans le texte on parle de la première année de l'empire de Tchong-kang,

Ces paroles: ne furent pas d'accord, sont l'expression d'une éclipse de soleil qu'on aperçut, et que les astronomes négligèrent de calculer et d'observer. Le Tsotchouen rapporte clairement l'éclipse de soleil, et il n'y a aucun doute là dessus, non plus que sur le sens du texte, d'où l'on conclud clairement que l'éclipse fut vue.

La sorme d'année sous la dynastie de Hia est connue.

Selon le Tso-tchouen (1) la première lune de la dynastie Tcheou était la onzième dans le calendrier de Hia; ainsi la première lune de ce calendrier était celle dans le cours de laquelle le soleil entrait dans notre signe Pisces. Les trois premières lunes de l'année étaient appelées les trois lunes du printemps; les quatrième, cinquième et sixième lunes étaient les trois lunes de l'été; les septième, huitième, et neuvième lunes étaient les trois lunes de l'automne; les dixième, onzième et douzième lunes étaient les trois lunes de l'hiver. Dans un fragment d'une espèce de calendrier de Hia, qui subsiste, on voit que le solstice d'hiver était dans la onzième lune. Il n'y a aucun doute sur la forme d'année de la dynastie Hia.

Fang, dans le texte, désigne une des constellations chinoises (2). La conjonction est exprimée par le caractère stchin (3). Les douze nouvelles lûnes de l'année sont encore nommées les douze Tchin. C'est aussi, en chinois, le nom du temps, de sept heures jusqu'à neuf heures du matin•(4). Les caractères chinois employés pour exprimer les douze heures dont chacune équivaut à deux de nos heures, ne servent à cet usage que depuis un temps postérieur au Tchun-tsieou. Un missionnaire, qui a parlé de l'éclipse de Tchong-kang, ignorait sans doute la nouveauté du sens du caractère Tchin pour les heures, quand il a dit, que le Chou-king disait que l'éclipse avait été vue vers les sept heures du matin. L'auteur du Tso-teheuen a cu soin d'instruire du sens du caractère tchin pour la conjonction.

<sup>(1)</sup> Le Tso-tchouen en divers endroits nous instruit de la forme d'année de la dynastie Hia.

<sup>(2)</sup> Voyez dans la première partie le catalogue des constellations.

<sup>(5)</sup> Le Tso-tchouen l'assure.

<sup>(4)</sup> Tehin est un des douze tehi du cycle: les douze tehi expriment les douze heures. Tehin est le cinquième tehi. Voy. le cycle.

Pour fixer une époque de Tchong-kang, en conséquence de l'éclipse, il serait très-utile de savoir, si au temps de Tchong-kang, les 28 constellations avaient chacune l'étendue marquée dans la première partie de ce traité. Les astronomes de la dynastie des Han occidentaux qui ont rapporté cette étendue, ne disent rien relativement à cette question, et on n'a pas de monument plus ancien où soit l'étendue de chaque constellation. De même il serait à souhaiter que le Chou-king eût marqué le jour chinois de l'éclipse, ou du moins d'une manière générale, le temps du jour où on l'aperçut. L'éclipse dont il s'agit a trois caractères distinctifs. 1° C'est une éclipse vue au pays où était Tchong-kang; 2° c'est une éclipse au premier. jour de la neuvième lune; 3° c'est une éclipse où le soleil était dans la constellation Fang. On pourrait ajouter un quatrième caractère pour le temps de cet empereur, car si on trouvait une éclipse qui plaçât. Tchong-kang dans un temps où l'on sait certainement qu'il n'a pas existé, quand même cette éclipse aurait les trois caractères dont j'ai parlé, il faudrait la rejeter. On a déjà vu que la première année de la dynastie Tcheou répond à l'an 1111 avant J.-C.; que la dynastie Chang détruite par Vouvang, premier empereur de Tcheou, subsista selon le Tchou-chou 508 ans, et 600 ans selon le Tso-tchouen. Le Tchou-chou donne au moins 431 ans de durée à la dynastie Hia, dont Yu fut le premier empereur. Le même livre Tchou-chou donne à Yu un règne de huit ans; à Ki, fils de Yu, un règne de seize ans; à Tay-kang, fils de Ki, un règne de quatre ans. Selon le Tchou-chou, à cause des années de deuil, il y a 37 ans entre la première année de Yu et la première année de Tchong-kang, successeur

de Tay-kang: il régna sept ans selon le Tchou-chou. On verra plus bas que Chun, prédécesseur de l'empereur Yu, mourut âgé de 110 ans, et qu'il régna cinquante ans. On a vu que quand Vou-vang monta sur le trône impérial, il avait déjà régné douze ans dans sa princpauté de Tcheou, après la mort de son père Ven-vang; que celui-ci régna cinquante ans dans cette principauté, et qu'il vécut cent ans. Meng-tse dit, qu'entre le temps de Venvang, et celui de Chun, il y a un intervalle de 1000 ans et plus. Ces connaissances sont nécessaires pour tâcher d'établir l'époqué de Tchong-kang, par l'éclipse de seleil rapportée par le Chou-king, chapitre yn-tching. La courde l'empereur Yu fut au pays où est aujourd'hui la ville de Gan-y-hien dans le Chan-sy, lat. bor 5 d. 7 m., vingt minutes plus occidentale en temps que Pekin, c'està-dire, plus orientale en temps que Paris, 7 h. 16 m. Les rebelles obligèrent Tay-kang d'aller dans le Ho-nan, et il établit sa cour dans Tchen-sun (1). C'est le pays où est aujourd'hui Tay-kang-hien du Ho-nan, ville à la lat. bor. de 34 d. 4. m., près de huit minutes en temps plus occidentale que Pekin, c'est-à-dire plus orientale que aris de 7 h. 28 m.

Selon les tables de Flamsteed, l'am 2155 avant J.-C.; 12 octobre au matin, vers les 7 h. 17 m., fut la conjonction à Tay-kang-hien, lat. bor. de la lune, 26 m. et quelques secondes. Il y eut donc éclipse visible au lever du soleil (2) au moins de 3 doigts : Il me paraît que cette éclipse est la seule qui réunisse les caractères dont j'ai parlé; mais je ne prétends pas que ce soit une démons-

<sup>(1)</sup> Le Tchou-chou le dit, et le Tongkien-kang-wou eite le Tchou-kou. (2) Si la conjonction de la lune sut un peu plus tard, l'éclipse set plus considérable.

tration. Selon nos tables européennes, le soleil et la lune étaient dans le premier degré de Libra; mais selon la méthode chinoise, le soleil était déjà avancé de 3 d. au moins dans le signe chinois Libra. Selon la méthode chinoise, l'année était partagée en quatre saisons égales ; ainsi l'équinoxe d'automne, par exemple, était éloigné du solstice d'hiver de or jours et quelques heures, puisque l'année était de 565 jours 6 heures. Le solstice d'hiver de l'an 2154 avant J.-C. devait être le 7 ou le 8 janvier à la Chine; donc l'équinoxe d'automne chinois de l'an 2155, devait être le 8 ou 9 octobre; donc la nouvelle lune étant quelques jours après l'équinoxe chinois d'autonne, on dut compter la neuvième lune. La huitième lune doit avoir l'équinoxe d'automne dans le calendrier de la dynastie Hia. On verra dans la suite que près de 180 ans (1) au moins avant Tchong-kang, l'équinoxe d'automne était dans la constellation Fang; ainsi au temps de Tchong-kang, le 12 octobre 2155, le soleil devait être dans cette constellation, ou en être très-près. D'ailleurs, le calcul le fait voir.

## NOTES.

1º C'est le Tchou-chou qui nous instruit du lieu de la cour de Tchong-kang. Soit par le Tchou-chou, soit par d'autres auteurs, ou sait que Tay-kong fut chassé de saccur et alla à Tchen-sun.

2º Encore denos jours on a vu que les meilleures tables ne donnaient pas exactement le temps de la conjonction dans les éclipses de soleil. Les tables s'accordent à donner une latitude de lune, d'où il résulte une éclipse considérable de soleil, l'année 2155, le 12 octobre, mais il y a de la différence dans le temps de la conjonction. Je laisse aux astronomes à décider si la petitesse de l'éclipse au lever du soleil est une raison de la rejeter.

<sup>1</sup> Au temps de l'empereur Yao.

Quand les Chinois se furent aperçus de l'inégalité des intervalles des quatre saisons, ils rangèrent toujours leurs lunes dans l'hypothèse de l'égalité des saisons. Cela est constaté par leur histoire, par ce que disent leurs astronomes, et par ce qui nous reste de leurs calendriers jusqu'à l'entrée des Jésuites dans le tribunal des mathématiques.

Le Tchou-chou désigne le temps de l'éclipse par ses caractères kouey-sse pour l'année cinquième de Tchongkang, et par les caractères keng-su pour le jour qui dans cette chronologie est marqué le premier de la neuvième lune en automne. Si on n'a pas égard à la correction de 60 ans à faire à cette chronologie, comme je l'ai dit, l'éclipse du Tchou-chou sera rapportée au 28 octobre 1948. Or, il est clair qu'il n'y eut pas d'éclipse ce jour là. Les astronomes de la dynastic Souy et d'autres plus anciens, le bonze Y-hang et beaucoup d'autres de la dynastie Tang, Kocheou-king même, au temps de la dynastie Yuen, conservant les caractères cycliques du jour et de l'année marqués dans le Tchou-chou, prétendent que c'est l'éclipse solaire du 13 octobre de l'an 2128 avant J.-C. lls ont trèsbien vu que le jour de l'éclipse marqué par le Tchou-chou ne fut pas même jour de nouvelle lune, et de tout ce qu'ils ont dit, il résulte qu'il y a eu quelque altération dans les textes des années de ce livre, et que selon eux, il faut faire une addition de trois cycles de soixante ans au texte du Tchou-chou. L'addition à faire de soixante ans, paraît certaine pour la dynastie Tcheou. Les 120 ans à ajouter encore regarderaient la dynastie Chang; car il paraît qu'il n'y a pas de correction à faire pour la dynastie Hia. Quand je parle d'une correction, j'entends une correction pour rétablir le vrai texte du Tchou-chou. Pour revenir au calcul des astronomes de Souy et autres, on voit bien que le 13 octobre 2 128 fut jour de conjonction même écliptique, à la neuvième lune, dans la constellation Fang, ou très-près. Mais l'éclipse, quoique visible dans les pays boréaux de la Tartarie, ne le fut nullement dans le Ho-nan, le Chan-sy, etc. Le Chou-king parle d'une éclipse vue à la cour de l'empereur; il suit de-là que l'éclipse du Chou-king n'est pas celle de l'année 2128, et on ne peut pas dire que le Chou-king parle peut-être d'une éclipse calculée.

L'auteur du Tien-yuen-li-li (1), si zélé pour la chronologie du Tchou-chou telle qu'elle est dans le livre qu'on a aujourd'hui, parle de l'éclipse de soleil, et par ce qu'il dit, il fait voir qu'il ne sait rien de la méthode de fixer les époques par les éclipses, ni de celle de calculer juste les éclipses pour les temps passés.

Il y a toute apparence que le texte du Tchou-chou qui marque le jour de l'éclipse, et l'année, fut mis après coup par les premiers astronomes qui calculèrent cette éclipse, ou par d'autres auteurs, sur ce qu'ils savaient du calcul des astronomes. En admettant la correction de 60 ans à ajouter au Tchou-chou, on trouve que l'année 2008 avant J.-C., a, comme l'année 1948, les caractères houey-sse, et avec cette addition, l'année houey-sse est toujours l'année du règne marquée dans le Tchou-chou, c'est-à-dire la cinquième année du règne de Tchong-kang. L'année 2007 avant J.-C. sera donc la sixième année. Or le calcul donne une éclipse considérable de soleil le 25 octobre de l'an 2007 avant J.-C., au matin. Je ne

<sup>(1)</sup> J'en ai parlé dans la seconde partie.

rapporte pas ici le calcul; M. Freret m'a écrif que le calcul est de M. Cassini, on n'aura pas manqué de le publier. Cette éclipse fut certainement beaucoup plus considérable que celle du 12 octobre 2155, dans la supposition surtout que le calcul du temps de la conjonction ne devance pas le temps véritable. Cette éclipse du 25 octobre 2007, a le caractère de visibilité, et elle est dans la neuvième lune, mais elle n'est pas dans la constellation Fang, et elle est contraire, pour l'époque de Tchong-kang, à d'autres époques qui paraissent très-bien établies et prouvées. On a déjà dit, et on le verra dans la suite, que 160 ou 180 ans avant Tchong-kang, les Chinois déterminèrent l'équinoxe d'automne dans la constellation Fang, et il paraît que leur détermination fut assez juste, quoique insuffisante pour fixer une époque précise. Au temps de Tchong-kang, l'équinoxe devait être marqué, ou dans Fang, ou bien près de cette constellation, soit qu'on connût le mouvement propre des fixes, soit qu'on ne le connût pas. Le 25 octobre 2007 avant J.-C., le soleil était trop éloigné de la consellation Fang, et il n'est pas probable que l'erreur ait éte si considérable. Quand les Chinois ont connu passablement le lieu du soleil dans les constellations, au jour du solstice d'hiver, il leur a été facile de connaître ce lieu du ciel pour les autres jours de l'année, du moins par approximation (1). Or, depuis le temps de Yao, on savait que le solstice d'hiver répondait à la constellation Hiu: on savait donc qu'un des degrés de la constellation Hiu était éloigné d'un des degrés de la constellation Fang, diun quart de l'équateur chinois ou de

<sup>(1)</sup> Le tour du ciel, comme parlent jour le soleil, par son mouvement proles Chinois, était de 365 et 4; chaque pre, parcourait un dégré.

quatre-vingt-onze degrés et quelques minutes chinoises. Le 7 janvier de l'an 2006 avant J.-C. fut le solstice d'hiver. Allez du 25 octobre au 7 janvier, en mettant par jour un degré chinois, selon la méthode chinoise, il n'y aura que soixante-treixe ou soixante-quatorze degrés. Au temps de Yao, le soleil au solstice d'hiver était marqué dans la constellation Hiu, l'équinoxe d'automne dans Fang. Quoiqu'on ne sache pas certainement l'étendue particulière de chaque constellation au temps de Yao et de Tchong-. kang, on sait qu'on comptait quatre - vingt - onze degrés et quelques minutes chinoises, de l'un des degrés de Hiu à Tun des degrés de Fang. Or, on ne peut pas supposer une si grande dissérence entre l'étendue de chaque constellation marquée dans la première partie de cet ouvrage, et l'étendue ancienne. On ne peut pas non plus supposer dans les Chinois, une si grande négligence, qui aille jusqu'à mettre le 25 octobre, le soleil dans Fang. A près tout, je ne sais que proposer un doute, et je ne prétends pas que la difficulté que je présente soit une démonstration contre l'époque de l'an 200

Outre cette difficulté il y en a une autre qui me paraît assez forte; la voici:

Meng-tse dit qu'entre le temps de Chun et celui de Venvang, il y a mille ans et plus. Quoique Meng-tse n'ait pas prétendu fixer une époque de chronologie, on doit pourtant conclure de ce passage, qu'entre le temps de Ven-vang et celui de Chun, il y a au moins mille ans selon Meng-tse, écrivain d'une très-grande autorité, et qui parlait en conséquence de ce qu'il lisait dans l'histoire. Selon le Chou-king, l'empereur Chun mourut âgé de cent dix ans, et cut Yu pour successeur. Chun régna cin-

quante ans après la mort de Yao; ainsi, quand il commença à régner après la mort de Yao, il avait soixante ans. Il gouverna l'empire en qualité d'associé à l'empire par Yao, pendant trente-huit ans.

Ven-vang, selon Meng-tse, vécut cent ans; il régna cinquante ans dans sa principauté de Tcheou, et mourut. On a vu que l'année 1222 avant J.-C. fut l'année de la naissance de Ven-vang; que l'année 1172 fut la pre-mière année de son règne, et l'année 1123, l'année de sa mort. Ces époques pour Ven-vang sont bien établies en conséquence de l'année 1111, qui est, comme on l'a vu, la première année de l'empire de Vou-vang. S'il y a quelque erreur ou quelque doute, cela ne peut aller qu'à bien peu d'années.

Quoique Meng-tse ne disc pas clairement quels sont les deux termes de l'intervalle de 1000 ans et plus dont il parle, il paraît pourtant qu'il compare les temps des deux naissances, puisqu'il dit cela en rapportant la distance du lieu où naquit Chun à celui où naquit Ven-vang. S'il ne compare pas les temps des deux naissances, il est trèsprobable qu'il compare les époques des commencemens des deux règnes, ou celles des deux morts. Supposons qu'il compare les époques des deux règnes. La première année du règne de Ven-vang, est l'an 1172 avant J.-C. Si l'année de l'éclipse du Chon-king est l'année 2007, voilà un intervalle de 852 (1) ans entre la première année du règne de Tchong-kang et la première année du règne de Ven-vang.

pour celle dont parle le Charding. so-rait de 64 ans au moins, et non de 67° ans au moins, comme le dit l'auteur de l'ouvrage.

<sup>(</sup>i) Il semble que l'auteur a dù dire 855 ans, et qu'il faut de même substituer p'us bas, 956 ans à 955, d'où il résulte que l'erreur de Meng-tse, si l'ou adopt dit l'éclipse de l'au 2007 avant J.-C.

Selon le Tchou-chou, la première année de Yu est 37 ans avant la première année de Tchong-kang; selon d'autres, cet intervalle va jusqu'à 45 et 48 ans, mais cela est moins probable. Prenons le plus grand intervalle de 48 ans, ajoutons trois ans de deuil après la mort de Chun et les 50 ans de son règne, c'est cent-un ans en tout; et ainsi il y aura 955 ans entre la première année, du règne de Chun et la première année du règne de Ven-vang. Quand Mengtse n'aurait parlé que de 1000 ans juste, ce serait une erreur de 67 ans; mais cet auteur ayant dit 1000 ans et plus, l'erreur est de plus de 67 ans. Dans la comparaison qu'on pourrait saire des autres époques de la vie de Chun et de Ven-vang, on trouvera pareillement un nombre beaucoup plus petit que celui de Meng-tse. Sans faire de calcul, on voit qu'en adoptant l'éclipse de l'an 2155, on trouve vérissé l'intervalle de mille ans et plus. On se servira du même raisonnement pour rejeter la chronologie du livre Tchou-chou, même avec l'addition de 60 ans.

L'autorité du Tso-tchouen est d'un grand poids et bien au-dessus de celle du Tchou-chou. Or l'auteur du Tso-tchouen donne à la dynastie Chang, 600 ans de durée. Quand même ce compte rond ne serait pas juste à la rigueur, il est clair du moins que cet auteur a voulu dire un nombre bien approchant de 600. La dynastie Tcheou a commencé l'an 1111 avant J.-C.; donc la dynastie Chang doit avoir commencé, selon le Tso-tchouen, vers l'an 1711 avant J.-C. Il peut bien se faire que le Tso-tchouen fasse commencer la dynastie Tcheou au temps de Venvang: sans entrer dans l'examen de ce point, je m'en tiens à l'an 1711 pour la première année de la dynastie Chang, qui succéda à celle de Hia; mais c'est en prenant à la

rigueur le nombre de 600 du Tso-tchouen. Si l'éclipse de l'année 2007 est celle du Chou-king, la dynastie de Hia n'aura duré que 3/15 ans ou même moins, ce qui est contraire aux monumens chinois, même au Tchou-chou, qui fait cette durée de 431 ans au moins. L'année de la sin de la dynastie Hia étant, selon ce qu'on rapporte ici d'après le nombre de 600 ans du Tso-tchouen, l'année 1712 avant J.-C., et la première année de Yu, premier empereur de Hia, étant ou 37 ou 48 ans avant la première année de Tchong-kang, la durée de la dynastie Hia ne serait que de 333 ans ou de 342 ans, si l'éclipse de l'année 2007 est celle que le Chou-king marque à la première année de Tchong-kang. On pourrait employer l'autorité de Yo-tse pour justifier la durée de 600 ans au moins de la dynastie Chang. Il dit que depuis la première année de Tching-tang, premier empereur de Chang, jusqu'au commencement du dernier empereur de cette dynastie, il y a 576 ans. Il ne compte pas les années du règne du dernier empercur, Cheou ou Tcheou. Selon le Tchou-chou, Cheou régna 52 ans; selon d'autres, son règne fut de 32 ans: on peut donc assurer que Yo-tse comptoit plus de 600 ans pour la durée de la dynastie Chang. Admettant l'éclipse de 2155 avant J.-C, pour celle du Chou-king, on trouve pour la dynestie Chang plus de 600 ans, et pour celle de Hia un nombre d'années qui n'est pas très-différent de celui du Tchou-chou.

Quoique le fragment du livre qui porte le nom de Yetse ne soit peut-être pas de Yo-tse, contemporain de Venvang et de Vou-vang, ce fragment est de quelque autorité pour la chronologie, étant antérieur à l'incendie des livres. De tout ce qu'on vient de dire il résulte que l'éclipse de soleil de l'année 2155, paraît être la seule qui puisse servir à fixer l'époque de Tchong-kang, étant la seule qui ait les caractères requis dans la vérification de l'éclipse dont parle le Chou-king.

Première année de la dynastie Hia, et durée de cette dynastie.

Selon le Tchou-chou, Tay-kang régna quatre ans, Ki régna seize ans; Yu régna huit ans, c'est une somme de 28 ans, mais en comparant les lettres cycliques de la première année de Yu avec les lettres cycliques de la première année de Tchong-kang, l'intervalle est de 37 ans à cause des années d'interrègne, qui sont apparemment pour le deuil après la mort de ces trois empereurs. Suivant Meng-tse, Yu ne régna que septans, ainsi la somme n'est que de 56 ans. On peut donc fixer la première année de Yu et de la dynastie Hia, à l'année 2191 avant J.-C. On a ci-devant fixé la première année de la dynastie Chang à l'année 1759 avant J.-C. Si de 2191 en ôte 1759, reste 452 ans pour la durée de la dynastie Hia.

Le livre Ichou-chou est le seul monument encien qui ait un nombre déterminé pour les années du règne de chaque empereur de la dynastie Hia; je parle d'un monument antérieur à l'incendie des livres. Sse-ma-tsien et Pan-kou n'ont pas assigné les années des règnes des empereurs de Hia, et on ne dit pas sur quels mémoires les auteurs postérieurs à Pan-kou ont assigné un nombre déterminé d'années à che que empereur de cette dynastie.

NOTE.

Oms le Chan ling, I y a des chapitres sur les empereurs Yu, Ai, Tay-hang, Echong-hang de la dynastic Hia; sur les empe-

reurs Tching-tang, Tay-kia, Pan keng, Kao-tsong, Cheou, de la dynastie Chang; sur les empereurs Vou-vang, Tching-vang, Kang-vang, Mou-vang, Ping-vang, de la dynastie Tcheou. Ces chapitres ont été écrits par les historiens de l'empire qui étaient du temps de ces empereurs: ce sont des fragmens de l'ancienne histoire.

Epoque des années des empereurs Yao et Chun.

Dans les chapitres yao-tien et chun-tien (1) de la première partie du Chou-king, on dit que l'empereur Yao, à la soixante-dixième année de son règne, appela Chun pour l'éprouver dans le ministère ; qu'à la troisième année d'épreuve, l'empereur Yao l'associa à l'empire; qu'à la vingt-huitième année de cette association, l'empereur Yao mourut; et ensin, que cinquante ans après la mort de Yao, Chun mourut, laissant l'empire à Yu. Le Chou-king ajoute que quand Yao appela Chun, Chun était âgé de trente ans; il suit de-là que Chun naquit à la quarantième année du règne de Yao, qu'il avait soixante ans à la mort de Yao, et qu'il mourut âgé de 110 ans. On voit donc que depuis la première année du règne de Yao, jusqu'à la premiere année du règne de Yu, il y a 150 ans. Supposé que la première année de la dynastie Hia et de l'empereur Yu, soit l'année 2191 avant J.-C., la première année de Yao sera l'année 2341 avant J.-C., et l'année 2302 sera l'année de la naissance de l'empereur Chun.

Epoque de Heou-tsi et de Sie.

Ce fut vers l'an 70,71 ou 72 de l'empire de Yao, que Yu fut envoyé pour travailler aux grands ouvrages dont parlent l'histoire et les livres classiques. Ces ouvrages furent entrepris pour remédier aux dégâts d'une grande

<sup>(1)</sup> Ces chapitres sont des historiens de l'empire, du temps de ces deux princes.

inondation ou déluge dont j'ai parlé dans la première partie. Meng-tse dit que Yu demeura huit ans en voyage. Entre autres grands qui accompagnèrent Yu, on voit Sie et Ki ou Tsi. Au retour, l'empereur donna des états à ces trois grands. Yu fut prince dans le pays où est le district de Ping-yang-fou, dans le Chan-sy; Ki ou Tsi eut une principauté à Tay, dans le district de Si-gan-fou d'aujourd'hui, dans le Chen-sy; Sie eut son état dans le district de Kouey-te-fou d'aujourd'hui, dans le Ho-nan.

Le retour de Yu à la cour peut être sixé à la quatrevingt ou quatre-vingt-unième année de l'empereur Yao, c'est-à-dire à l'an 2262 ou 2261 avant J.-C. La dynastie de Hia avait pour auteur Yu; celle de Chang venait de Sic, et celle de Tcheou descendait de Ki ou Heou-tsi. Les Chinois n'ont aucun doute là-dessus, d'après ce qu'en disent les livres classiques.

Dans la première partie du Chou-king, chapitre yaotien, l'empereur Yao détermine les astres Mao, Niao, Ho, Hiu, pour fixer les deux solstices (1) et les deux équinoxes; et de ce qui est rapporté dans ce chapitre, ll résulte clarrement que du temps de Yao le soleil répondait à la constellation Mao, à l'équinoxe du printemps; à la constellation Sing, au solstice d'été; à la constellation Fang, à l'équinoxe d'automne; à la constellation Hiu, au solstice d'hiver. (2) Comme du temps de Yao l'année était de 365 jour et un quart, de même le cours du soleil était de 365 degrés un quart dans une année, et les vingt-huit constellations contenaient 565 d. un quart. Cela étant, du degré

<sup>(1)</sup> Voyez les 28 constellations dans la première partie.

des Observations mathématiques, astronomiques, etc. du P. E. Souciet, Paris 1732.

de Hiu, par exemple, qui désignait le solstice d'hiver, il devait y avoir quatre-vingt-onze degrés et quelques minutes jusqu'au degré de Mao, qui désignait l'équinoxe du printemps. De même, du solstice d'hiver à l'équinoxe du printemps, on comptait quatre-vingt-onze jours et quelques heures; et ainsi des autres saisons, car l'année était divisée en quatre parties égales. Le catalogue des constellations, qu'on a vu dans la première partie, est le plus ancien qu'on ait en entier. On y voit que d'un des degrés de Fang à un des degrés de Hiu, il y a quatre-vingtonze degrés et quelques minutes : il en est de même de la distance de Hiu à Mao, de Mao à Sing, et de Sing à Fang. (1) Par-là on peut voir à-peu-près à quels degrés de ces quatre constellations répondaient les équinoxes et les solstices au temps de Yao. De ces vingt-huit constellations sept sont pour l'automne, sept pour l'hiver, sept pour le printemps, sept pour l'été; et dans chaque division, la quatrième constellation est celle qui désignait au temps de Yao une des quatre saisons. Fang, par exemple, est au milieu des sept constellations qui forment la division de l'automne, parce que l'équinoxe d'automne est juste au milieu de la saison chinoise d'automne (2). Dans des catalogues plus récens on commence par Teou, mais dans les sept constellations la quatrième lest toujours celle que j'ai dit. Ces catalogues des vingthuit constellations chinoises ont conservé la tradition de la détermination que sit Yao, des constellations qui répondaient de son temps aux quatre saisons.

Note des Editeurs.

<sup>(1)</sup> Sing est la même chose que Niao, et Fang, la même chose que IIo, Voy. le Chou-king, chap. yao-tien.

<sup>(2)</sup> Chaque saison chinoise a le quart des degrés de l'équateur ou du zodiaque; les deux équinoxes et les deux solstices sont au milieu de ce quart.

Ce que dit le chapitre yao-tien démontre bien en général une grande antiquité, mais on ne saurait fixer pa là une époque précise. On ne dit pas à quelle année de l'empire de Yao on fit cette détermination pour les quatre saisons, et l'on ne peut pas assurer que dans ces temps éloignés on fût en état de faire bien exactement des observations qui demandent une si grande précision.

Si l'on rejette l'éclipse de solcil de l'an 2155, et qu'on s'en tienne à l'éclipse de soleil de l'an 2007, on se servira de la même méthode, pour fixer la première année de Yao, celle de Chan, etc. Dans ce cas, 1º il faut dire que la dynastie de Hia a duré seulement 343 ans ou même moins, ce qui n'est nullement probable. On ne saurait rejeter l'autorité du Tso-tchouen, et on doit en conséquence admettre au moins 600 ans pour la durée de la dynastie Chang. 2° Il faut dire que dans la vérification de l'éclipse du Chou-king, on n'est pas obligé de s'en tenir à l'opinion de ceux qui, par Fang, entendent la constellation de ce nom, mais qu'on peut entendre par ce caractère la place des astres dans le ciel. Lieou-hiuen, fameux astronome de la dynastie Souy, a ainsi expliqué le caractère Fang. Le sentiment de cet auteur a été assez généralement rejeté, surtout par les astronomes chinois, depuis son temps jusqu'à nos jours. Lieou-hiuen admettait seulement quarante-cinq ans pour un degré du mouvement propre dans les sixes. Il avait calculé l'éclipse du Chou-king pour l'année 2128 au 13 octobre, et il ne donne au caractère fang le sens que j'ai dit, que parce qu'il ne trouvait pas, selon son système du mouvement des fixes, le soleil dans la constellation Fang. 3º Il faut dire, qu'en comparant les premières années de la vie de Chun, avec une

époque antérieure de quelques années à la mort de Ven-vang, on trouve cent ans au moins; mais il paraît que Meng-tse compare ou les années de la naissance des deux princes, ou les années du commencement de leurs règnes, ou les années de leur mort. Voici le passage de Meng-tse, dans la dernière partie du Li-leou: Chun naquit à Tchoufong; il fut ensuite à Fou-hia et mourut à Ming-tiao. Ven-vang naquit à Ki et mourut à Pi-yng. La distance de ces lieux est de mille Li et plus; l'intervalle de leurs temps est de mille ans et plus. Meng-tse parle aussi du gouvernement de ces deux princes, et dit que le pays natal de Ven-vangé était occidental par rapport au pays natal de Chun.

S'il fallait rejeter les deux éclipses de soleil de l'année 2155 et de l'année 2007 avant J.-C., on pourrait fixer la première année de Yao, par la comparaison que fait Meng-tse du temps de Chun avec celui de Ven-vang. La naissance de Ven-vang répond à l'année 1222 avant J.-C. Ajoutez mille ans et plus desquels parle Meng-tse, c'est à 2222 ans au moins avant J.-C., que répond l'année de la naissance de Chun. Selon le Chou-king, Chun naquit à la quarantième année du règne de Yao; la première année du règne de Yao serait donc au moins 2261 ans avant J.-C.: je dis au moins, parce que Meng-tse dit mille ans et plus. On trouverait dix ou onze ans de plus, si l'on comparait l'époque du règne ou de la mort de Chun avec celle du règne ou de la mort de Ven-vang.

Un auteur illustre par son bon goût, sa saine critique et sa vaste érudition, a entrepris de donner une époque de Yao (1). 1° Il suppose qu'au temps de Yu, premier

<sup>(1)</sup> Voy. le tome X des Mémoires de l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres, pag. 577 et suiv., Paris 1756.

empereur de la dynastie Hia, on fixa le commencemen de l'année civile au Li-tchun (1), c'est-à-dire, vers le 1 degré d'Aquarius. 2º Il suppose qu'on avait un cycle soixante années luni-solaires, contenant 742 lunaisons, vingt-deux desquelles étaient intercalaires. 3° 11 suppose qu'on croyait les jours de ces 742 lunaisons égaux en nombre aux jours de soixante années solaires. Il fait voir que cette fausse supposition de l'égalité des jours de 742 lunes avec les jours de soixante années solaires, dut produire une erreur dans le commencement de l'année, d'abord de quelques jours, ensuite d'une lunaison, puis de deux, de trois; il dit que cela arriva l'an 104 avant J.-C., sous l'empereur Vou-ti qui, pour ramener le commencement de l'année au point où il était au commencement du règne de Yu, ou quelques années plus tard, réforma le calendrier: il se trouva trois lunaisons de dissérence ou d'erreur. Par le calcul que l'auteur fait, les trois lunaisons d'erreur dans le reculement de la première lune de l'ancien calendrier, donnent un espace de 1880 ans : ces 1885 ans, ajoutés à l'année 104 avant J.-C., font 1984 ans avant J.-C.: c'est l'époque de la huitième année de Yu. Ajoutant 163 ans de cette huitième année de Yu, à la première année de Yao, on a pour première année de Yao l'année 2147 avant J.-C. Quelque ingénieux que soit ce système, jene crois pas qu'il puisse servir à fixer/ le temps de Yao; mais je crois qu'on pourrait s'en servir pour rendre raison des trois formes d'année civile sous les empereurs de Hiu, ceux de Chang et ceux de Tcheou.

1° On peut avec plus de vraisemblance dire et supposer que l'établissement du calendrier cut lieu au commence,

<sup>(1)</sup> Commencement du printemps chineis.

s au moins pour la première année de Yao. L'incertiude s'étend bien plus loin si on fait attention que le calendrier dans la forme de celui de Yu, fut établi par
l'empereur Tchouen-hiu, selon le sentiment de beaucoup
de Chinois, et ce sentiment n'est pas sans fondement.
Dans ce qu'on a proposé pour fixer la première année
de Yao, il n'y a pas une incertitude pareille à celle du
système dont il s'agit.

2º ll est constant que l'année i i i avant J.-C. fut la première année du règne de Vou-vang; c'est du moins ce qu'il y a de plus probable, et l'erreur ne peut aller qu'à bien peu d'années. Ce prince ordonna que la première lune de l'année civile serait celle où est le solstice d'hiver. Il y eut donc un reculement, de deux lunaisons par rapport au calendrier de l'empereur Yu. Si Vouvang détermina la première lune en conséquence de la fausse opinion de l'égalité du nombre des jours de 742 lunaisons avec les jours de soixante années solaires, selon les principes de l'auteur du système, la huitième année de Yu est éloignée de la première année de Vou-vang, de 1253 ans au moins. La huitième année de Yu est donc vers l'année 2564 avant J.-C, et la première année de Yao sera l'année 2527 avant J.-C., ce qui est bien contraire 🔌 l'époque que l'auteur veut établir. L'empereur Tchingstang, fondateur de la dynastie Chang, régla que la première lune de l'année scrait la douzième du calendrier de Yu. S'il sit ce raisonnement en conséquence de l'opinion de l'égalité du nombre des jours de 742 lunes avec le nombre des jours de soixante années solaires, le temps de Trhing-tang sera éloigné de la huitième année de Yu et de

la première année de Vou-vang, de 626 à 627 ans. La durée des dynasties Hia et Chang est donc bien différente de ce que prétend l'auteur du système.

3º Par le Tchun-tsieou du Tso-tchouen (1), il est constant que l'année 481 avant J.-C., la première lune de l'année civile fut celle où se trouva le solstice d'hiver, comme du temps de Vou vang, l'année 1111 avant J.-C.; et, ainsi supposé que dans ce temps-là on cût la période de 742 lunes, telle que le dit l'auteur du système, on sut en corriger le défaut en employant, par exemple, une lune intercalaire, selon l'idée de feu M. Cassimi, dans les Elémens de l'astronomie indienne. Ce que dit le Tso-tchouen relativement à la lune de l'éclipse de l'année 481 avant J.-C., est consirmé par ce qu'il dit des autres lunes; et il faut dire en passant que, dans le livre Tso-tchouen, on voit les lanes selon la forme du calendrier de Vou-vang. et que quand il y en avait de mal marquées faute d'avoir fait attention à l'intercalation, ou à la détermination du solstice d'hiver, on y voit ces lunes corrigées.

Les deux éclipses de soleil apportées en preuve du système ne prouvent rien, comme il est aisé de le voir. Dans le pays de Tçin, l'an 776 avant J.-C., on comptait la huitième lune, tandis qu'à la cour de l'empereur et dans le pays de Lou on comptait la dixième lune. Dans le pays de Tçin et dans quelques autres de la Chine, malgré le règlement de Vou-vang, on suivait la forme d'année du calendrier de la dynastie de Hia. L'année 198 avant J.-C., en frisant le calcul de l'auteur, on aurait pu conclure que cette année était éloignée du temps de Yu de 1860 années. Puisque durant la dynastie de Tcheou avant

<sup>11,</sup> Eslipse de soleil l'an 481 de J.-C.

- J.-C., plusieurs pays de la Chine avaient la forme du calendrier de la dynastie Hia, il s'ensuit ou que l'on n'avait pas l'opinion dont parle l'auteur sur la révolution de 742 lunaisons, ou, que si on l'avait, on corrigeait le défaut de ce cycle en employant une lune intercalée extraordinairement après un certain nombre d'années.
  - 4° Selon le même système, on avait, au temps de Yu, une révolution de 742 lunaisons formant un cycle de soixante ans luni-solaires, et on savait qu'il devait y avoir vingt-deux lunes intercalaires. Avec de telles connaissances, il est très-probable qu'on connaissait aussi le défaut de cette révolution, supposée égale aux jours de soixante années solaires. D'alleurs, cette période de sept-cent quarante-deux lunes, énoncée selon les termes de l'auteur, semble supposer la connaissance du cycle de dix-neuf ans, qui doit avoir 228 lunes ordinaires et sept intercalaires. Dans soixante ans, il y a trois cycles de dix-neuf ans, et de plus trois ans : cela fait 742 lunaisons. Si on avait le cycle de dix-neuf ans, il est bien difficile qu'on crût les jours de 742 lunes égaux en nombre à ceux de soixante années solaires.
- 5° L'année 104 avant J.-C. on ne sit aucune résorme dans l'ordre des lunes de l'année civile; on comptait comme aujourd'hui, depuis le sondateur de la dynastie Han jusqu'à Vou-ti, empereur de la même dynastie Han, et jusqu'à ces jours, première, deuxième, troisième lune. Cette première lune était celle dans le cours de laquelle le solcil entre dans notre signe Pisces, selon la forme d'année de la dynastie Hia. Voici ce que résorma Vou-ti. Depuis Lieou-pang, premier emperale dynastie Han, les cérémonies du premier

jour de l'an se faisaient au premier jour de la dixième? lune; mais on comptait dixième lune, et l'année du règne était comptée du premier jour de cette dixième lune. L'empereur Vou-ti ordonna que les cérémonies du premier jour de l'an se feraient au premier jour de la première lune, comme il se pratiquait anciennement. Voilà en quoi consiste l'arrangement de Vou-ti pour les luncs. Ce qu'il sit, pouvait se faire 150, 160, 180 ans, devant ou après; on n'avait nulle idée de l'égalité du nombre des jours de 742 lunes avec les jours de soixante ans solaires. Il est constant que plusieurs siècles avant l'an 104 avant J.-C, on avait l'usage de l'intercalation pour conserver la première lune dans la forme d'année établie, soit comme elle l'était sous la dynastie de Tcheou, soit comme elle l'était sous la dynastie de Chang, ou sous celle de Hia. L'établissement de la forme d'année était arbitraire.

A Cai-fong-fou, capitale de la province de Ho-nan, on voit une synagogue de Juifs. Dans cette synagogue, il y a quelques tables de pierre ou de marbre, où il y a des discours en caractères chinois, sur ce qui regarde la religion, les livres et les mœurs de la nation juive. On y lit que des Juifs vinrent à la Chine du temps de la dynastie Tcheou. On ne dit pas quel est l'empereur de Tcheou qui régnait alors. On dit que selon l'histoire des Juifs, le premier homme, Adam, est né dans le Tien-tchoù que d'Adam, la loi passa par tradition à Nu-oua, de Nu-oua à Abraham, d'Abraham à Moyse. On ajoute qu'Abraham est de dix-neuvième descendant d'Adam; qu'Abraham vivait dans la 146° année de la dynastie ou royaume de Tcheou, et que Moyse vivait dans la 613° année de la méme dynastie ou royaume de Tcheou. Ce

pas ici le lieu de rapporter ce qui est contenu dans tables de pierre de Cai-fong-fou; je n'en prends que qui a rapport à la chronologie chinoise.

est pris nécessairement de quelque monument du temps de la dynastie Tcheou; dans tout autre temps postérieur, on n'aurait pas pensé à se servir d'une époque de la dynastie Tcheou, ainsi exprimée.

• 2° Cette époque ne peut être celle de Ven-vang, ni celle de Vou-vang.

5° Il est certain que Heou-tsi était regardé par les princes de Tcheou comme chef de leur famille, et que c'est celui dont on a fixé l'époque avec celle de l'empereur Yao. L'empereur Vou-vang, en parlant de ses ancêtres dans le Chou-king, donne à Heou-tsi le titre de roi et le Koue-yu donne le même titre de roi aux ancêtres de Vou-vang, Artout à Heou-tsi, le chef de ces ancêtres.

4° Il paraît que l'époque de *Tcheou* est ici l'année du règne de *Yao* dans laquelle *Heou-tsi*, chef de la famille *Tcheou*, fut déclaré prince ou seigneur d'un état érigé en principauté ou royaume tributaire.

5° Cette époque n'a pu être marquée si distinctement que d'après une comparaison de la chronologie chinoise avec la chronologie juive; et comme cette comparaison se fit au temps de la dynastie Tcheou avant J.-C., et avant l'incendie des livres, temps où l'on avait l'histoire chinoise, on doit faire une attention particulière à ce point de chronologie.

6° Le texte ne marque ni l'année d'Abraham, ni celle de Moyse; peut-être a-t-on voulu parler de l'année de la vocation d'Abraham et de celle de la sortie d'Egypte. Si de

la somme 613 on ôte 146, reste la somme de 467 ans entre le temps de Moyse et celui d'Abraham. Je laisse aux savare à examiner à quelles années avant J.-C. répondent les dinées marquées ici pour Abraham et pour Moyse. On voit bien que je ne suis pas en état de parler juste sur ces deux points; il faudrait pour cela être bien au fait des divers calculs qu'on peut faire en conséquence des divers textes de la Bible, et surtout bien connaître l'exemplaire de la Bible où, du temps de la dynastic Tcheou, les Juifs de la Chine voyaient un intervalle de 467 ans entre Moyse et Abraham. Si on savait au juste la chronologie que suivaient les Chinois qui, du temps de la dynastie Tcheou, conférèrent avec les Juiss sur la comparaison des époques d'Abraham et de Moyse avec celle de Heou-tsi, on pourrait dire quelque chose de précis; mais là-dessus il n'y a rien de démontré pour le temps de Heou-tsi. On peut établir l'époque de Heou-tsi, en vertu de l'éclipse de l'an 2155 avant J.-C.; d'autres l'établiront en vertu de l'éclipse de l'année 2007 avant J.-C. : il y en aura qui voudront l'établir sur ce qu'on a rapporté de Meng-tse, pour le temps entre Chun et Ven-vang; et enfin, il s'en trouvera qui fixeront cette époque sur ce que le monument des Juifs dit des temps de Moyse et d'Abraham, par rapport au temps de Heou-tsi, et ils diront que c'est par la chronologie de l'Ecriture qu'il faut régler celle des autres livres anciens; mais la difficulté est de savoir bien au juste quelle est la chronologie de l'Ecriture. Des enoques de l'histoire profane bien prouvées peuvent servir à fixer les époques de la Sainte Écriture. L'antiquité chinoise, réduite à de justes bornes, ne peut que gagner beaucoup à l'examen qu'on fera de la question que je proprie.

## NOTES.

- Depuis le temps de la dynastie des Han, des familles juives sont venues d'occidents'établir à la Chine. Tien-tcho est un nom que les Chinois ont donné à la partie des Indes où Fo a pris naissance. C'est vers le royaume du Bengale. Les Chinois ont aussi donné ce nom au pays de Médine en Arabie, et en général à la Syrie.
- 2º Le monument qui rapporte ce que j'ai dit d'Adam, de Noé, d'Abraham et de Moyse, n'est pas ancien, il est de la dynastie passée. Mais comme on voit, ce monument suppose un autre ancien monument, ou une tradition constante des Juiss du temps de Tcheou avant J.-C.
- côté de Sse-tchouen ou Chen-sy, mais je laisse encore aux savans à décider en quel temps de la dynastie Tcheou ils ont pu venir à la Chine. Ces Juiss de la Chine ont été employés dans les premières charges militaires. Il y en a eu qui sont devenus gouverneurs de provinces, ministres d'état, bacheliers et docteurs. Il y en a eu qui ont possédé de grands biens en terres; aujourd'hui ils sont fort déchus et beaucoup se sont faits Mahométans.
- 4° Si on suit la chronologie qui résulte de l'éclipse de l'année 2155, l'année d'Abraham, dont parle le monument, serait vers l'an 2116 avant J.-C., et celle de Moyse scrait l'an 1649 avant J.-C. Si on suit la chronologie qui résulte de l'éclipse de l'année 2007, c'est 148 ans plus près de notre temps. On doit remarquer le nom de Nu-oua chinois pour Noé, à cause de ce qu'on a rapporté de Nu-oua d'après plusieurs histoires chinoises.
- 5º Dans un autre monument des Juiss de Cai-song-sou, au caractère chinois ho-tan (à) sont joints ceux de pan-cou (b) ainsi les Juiss de Cai-song-sou ont vu dans l'histoire sabuleuse de la Chine, des vestiges de la création d'Adam. Par ce qu'on a dit dans la 4º note, on a dû reconnaître que les Juiss ont vu des vestiges du déluge de Noe dans ce que les sables chinoises disent de Nu oua, de Kong-kong, et du déluge de leur temps.
- 6 Ce qu'on dit des temps d'Abraham et de Moyse est pris de quelque monument ou tradition du temps de la dynastic Tcheou.
- (1) Adam. (2) Le premier homme, selon beaucoup de Chinois,

Le nom de Pan-cou appliqué à Adam est pris des Chi sont pas plus anciens que les empereurs des Song, dont le pr commença à régner l'an 960 de J.-C. Le nom de Nu-oua peut à été pris, et des Chinois avant la dynastie Han, et des Chinois apres la dynastie Han.

7. Puisqu'au temps de Tcheou avant J.-C. les Chinois out fait comparaison de leur histoire avec celle des Juifs, il s'ensuit que les Chinois ont eu dès ce temps-là des connaissances sur la création. le déluge, la dispersion des nations : avant la venue des Juiss les Chinois avaient encore des traditions, et l'histoire des premiers temps. Lie-tse, fameux sectateur de Tao, est un des premiers qui aient débité tant de réveries sur les premiers temps; sur la création le déluge de Nu-oua, les géans ou gens qui vivaient 10,000 ans. 16.000 ans; ensin, sur le fruit d'un arbre qui donnait la sagesse à ceux qui en mangeaient. A ces fables, les autres sectateurs de Tao en ont ajouté beaucoup d'autres que j'ai rapportées et où l'on voit des vestiges de l'histoire de la Sainte Ecriture. Il y a apparence que ces vestiges viennent en partie de la connaissance de l'histoire juive. Lie-tse vivait plus de 300 avant J.-C., et c'est peut-être vers la fin du temps du Tchun-tsieou et de la mort de Confucius, que les Juiss entrèrent à la Chine. Dans ce temps appelé Tchén-koue, la secte de Tao avait grand cours à la Chine.

Réponse à une difficulté sur le temps de Yao et de Heou-tsi.

Le Koue-yu dit que de Heou-tsi à Ven-vang il y a quinze générations; dans un autre endroit il dit qu'il y a quinze rois. Sse-ma-tsien dit aussi que de Heou-tsi à Ven-vang, il y a quinze générations.

Le Koue-yu veut dire que de Heou-tsi à Ven-vang, il n'y a eu que quinze princes qui aient fait quelque chose de considérable. Le même Koue-yu dit que du temps de Heou-tsi à celui de Tching-tang, fondateur de la dynastie Chang, il y a quatorze générations, et vingt-neuf empereurs depuis Tching-tang jusqu'au temps de Ven-vang. Pour Sse-ma-tsien, il met mille ans entre Elecutoi et Ven-

Ainsi on doit expliquer son passage comme celui du me-yu. D'autres disent qu'il s'est glissé quelque erreur dans ces nombres, et le prouvent par d'autres endroits qu'il est inutile de rapporter ici.

Examen des temps avant Yao.

Selon les livres qui restent du temps antérieur à l'incendie des livres, on voit qu'avant Yao régnèrent Tchi,
Ty-ko, Tchouen-hiu, Chao-hao, Hoang-ti, Chin-nong, Fouhis On peut ajouter Soui-gin et Yeou-tchao avant Fou-hi.
Selon le livre Chi-pen, Chao-hao régna quatre-vingtquatre ans, et Hoang-ti régna cent ans. Selon le Tchouchou, Tchi régna dix ans, Ty-ko régna soixante-trois ans,
Tchouen-hin, soixante-dix-huit ans, enfin, Hoang-ti cent
ans: C'est une somme de 25 1 ans, avant la première année
de Yao. Dans les autres auteurs antérieurs à l'incendie des
livres, on ne voit pas d'années marquées pour les règnes
avant Yao, et on ne peut faire aucun fonds sur les années
de ces règnes marquées par Hoang-fou-mi et autres historiens postérieurs. Sse-ma-tsien même et Pan-kou n'ont
pas marqué les années pour ces règnes.

Dans des histoires modernes on voit qu'au jour de Li-tchun (1) fut la conjonction du soleil et de la lune; qu'à ce jour les cinq planètes, Saturne, Jupiter, Mars, Venus, Mercure, se trouvèrent réunies dans la constellation Che (2). Dans ces historiens modernes cela se trouve au temps de l'empereur Tchouen-hiu (3). Ni Pan-kou ni Ssè-ma-tsien, ni aucun livre antérieur à l'incendie des livres, ne parle de cette conjonction ou réunion de planètes au jour du Li-tchun. Cette conjonction n'est pas histo-

<sup>(1)</sup> Quinzième deg. du signe Aquarius. (5) On ne marque pas l'année du règne.

rique, c'est une époque feinte et systématique, différemment rapportée par les astronomes: ceux de la dynastie des Han orientaux la désignent par le caractère chou, caractère qui signifie art, méthode. La même chose est assurée par les astronomes postérieurs. Ce n'est qu'une époque feinte, propre à un calendrier ou méthode, qui avait le nom de méthode et calendrier de Tchouen-hiu. On ne saurait vérifier cette conjonction: ceux qui l'ont entrepris n'ont pu remplir les conditions marquées dans le texte. On ne peut se servir de cette conjonction ni pour ni contre la chronologie de Tchouen-hiu. Il est inutile que je rapporté ici les calculs faits par MM. Kirch et Cassimi.

Le Tso-tchouen donne le nom du mandarin qui avait soin du calendrier dans le temps de Chao-hao; et après ce que le Tso-tchouen et le Koue-yu rapportent en détail des règnes de Ty-ko, Tchouen-hiu et Chao-hao, on ne peut guère douter que ces princes n'aient régné à la Chine; mais combien de temps ils ont régné avant Yao, c'est ce qu'on ne saurait déterminer, par ce que disent ces anciens livres. On peut supposer que Chao-hao régnait dans une partie de la Chine, tandis que Hoang-ti réguait dans l'autre. On ne peut guère aussi révoquer en doute un règne de Hoang-ti en Chine. Outre le témoignage du Koue-yu et du Tso-tchouen, le Chou-king, comme on a vu, parle de Tchi-yeou avant le temps de Yao. Lu-pou-oue, le Koue-yu, le Tso-tchouen et autres livres antérieurs à l'incendie des livres, parlent de ce Tchi-yeou et de la guerre qu'il eutavec Hoang-ti. Confucius, dans les appendices du livre Y-king, nommés Hi-tse, parle clairement de Hoang-ti, comme empereur de la Chine. Lu-pou-ouexsuppose que cet empereur établit le tribunal de l'hisservation des astres, des calendriers, des cartes céestes. Le livre Chi-pen et Lu-pou-ouey, en disant que
Hoang-ti sit arranger le cycle de soixante, ne disent pas
et ce cycle était pour 60 jours ou pour 60 années. On a
vu que le Chou-king, au règne de Tay-kia, rapporte les
deux caractères y-tcheou pour un jour de la douzième
lune. Cen'est qu'au temps de la dynastie Han qu'on commence à voir certainement l'usage du cycle de soixante
pour désigner les années, et il est surprenant qu'on n'en
voie aucun vestige dans l'histoire de Tsin, dans Lu-pououey, dans le livre Koue-tse, dans le Koue-yu, le Tsotchouen, le Tchun-tsieou, le Chou-king.

Ce qui reste du livre Tchou-chou a les caractères du cycle de soixante pour désigner les années des règnes en remontant jusqu'à Yao; mais il paraît qu'il en est de ce livre comme du Tchun-tsieou de Confucius, et de l'histoire de Tsin. Ces deux livres étaient sans caractères du cycle pour les années; mais parce que les années des règnes de la famille Tsin étaient certaines pour leur suite, depuis la dernière année du dernier empereur de Tsin avant les Han, jusqu'au temps de Suen-vang, empcreur de Tcheou, Sse-ma-tsien, ou quelque autre de son temps, a mis les caractères du cycle pour les années jusqu'au commencement de Suen-vang. Parce qu'on savait les règnes des empereurs contemporains des princes de Tsin, on savait aussi à quelle année des princes de Tsin répondaient la première et la dernière année du Tchun-tsieou: ainsi on put désigner les années par les caractères du cycle. Les années qui sont entre cette première et cette dernière année ont aussi été désignées par les caractères du

272 TRAITÉ DE LA CHRONOLOGIE CHINOISE.

cycle, leur nombre et leur suite ayant été (

historiens contemporains.

Peu de temps après que le Tchou-chou eut paru, astronomes crurent avoir vérifié par le calcul astronomique, l'éclipse du Chou-king sous Tchong-kang, et avoir démontré la distance de leur temps à celui de l'éclipse; ils crurent donc pouvoir mettre certainement les caractères cycliques pour le jour et l'année de cette éclipse. On en sit de même pour les années de Tching-vang et Kang-vang, empereurs de Tcheou, en vertu des lettres cycliques des jours marqués dans les chapitres kouming et pi-ming du Chou-king. Les premières éditions du Tchou-chou étaient sans doute conformes à ces dates citées par les astronomes de la dynastie Souy, et surtout par le bonze Y-hang, qui refit et confirma les calculs. Le Tchou-chou, qu'on a aujourd'hui, a bien les notes cycliques des années, citées par Y-hang, mais en comptant les années des dynasties, on trouve un cycle de 60 années à ajouter pour les commencemens de la dynastie Tcheou, et deux cycles de 60 années, ou 120 années à ajouter pour la dynastie Chang, ou du moins pour le règne de Tchong-kang, comme il est évident par la date de l'éclipse de soleil, rapportée à la cinquième année du règne de Tchong-kang. En comptant les années du livre, la note cyclique de l'année de l'éclipse désigne l'année 1948 avant J.-C.; mais dans Y-hang et les astronomes de la dynastie Souy, cette note désigne l'année 2128 avant J.-C. Cette même année est nécessairement désignée par les notes du jour et de l'année de l'éclipse, l'année 2128 avant J.-C. pouvant seule avoir ces caractères cycliques. C'est ce qui me fait croire que le livre TchouTchou-chou fut trouvé sans caractères du cycle pour les années, et que le calcul de l'éclipse du Chou-king et des jours marqués dans quelques chapitres de ce livre sit mettre les notes cycliques aux années de Kang-vang et Tching-vang empereurs de Tcheou, et aux années de Tchong-kang, empereur de Hia: on crut ensuite pouvoir les mettre aux autres années. Il y eut de l'altération à l'édition du Tchou-chou, citée par le bonze Y-hang. Celuici citait le Tchou-chou pour consirmer sa chronologie. Quant aux années de l'empereur Suen-vang jusqu'à Nan-vang, empereur de Tcheou, il n'y eut nulle dissiculté.

Cette digression m'a paru nécessaire pour faire voir qu'on ne peut aucunement se servir de l'autorité du Tchou-chou pour prouver que le cycle de soixante ans était en usage avant l'incendie des livres. L'auteur du Tien-yuen-li-li, si zélé pour le Tchou-chou, semble avouer qu'il y a apparence que les caractères du cycle pour les années ont été mis après la découverte du livre; mais il n'admet pas la correction de 180 ans ou trois cycles de soixante ans, que l'édition de Y-hang avait de plus que l'édition d'aujourd'hui. Après cette digression, revenons à l'examen des temps avant Yao.

Il faut faire attention à ce que j'ai rapporté du règne de Yao dans la prémière partie, et à ce qu'on a vu du Chou-king dans la seconde partie; on conclura aisément de-là que les temps historiques de la Chine doivent remonter au-dessus de Yao, mais de combien de temps, c'est ce que je crois impossible de déterminer d'une manière qui puisse satisfaire, et il y aura toujours bien de l'incertitude.

Licou-jou, auteur du livre Ouay-ki, dit que du temps

de Hoang-ti on sit une méthode, nommée Tao-li, pour les calculs astronomiques. Le commencement pour l'année était kia-yn (c'est-à-dire, que l'année kia-yn du cycle sut celle où l'on dressa le calendrier). Le commencement pour les jours était kia-tse (c'est-à-dire, que le jour kia-tse du cycle, était le jour de l'année où il sut dressé) (1). Cette année là, le jour ki-tcheou sut le jour du solstice d'hiver et jour de conjonction du soleil avec la lune. Le Ouay-ki ajoute qu'on sit une sphère ou globe céleste pour représenter le mouvement du ciel, qu'on détermina les vingt-quatrièmes parties de l'année, appelées tsie (tsie-ki), qu'on trouva l'art d'intercaler les lunes, et qu'on inventa la période de dix-neus ans.

Ce que dit le Ouay-ki du calendrier Tao-li est pris de ce qui, du temps des Han, fut dit sur le calendrier de Hoang-ti; c'est-à-dire, que relativement à ce calendrier, comme pour celui qui porte le nom de Tchouen-hiu, on employa une époque feinte, soit peur les jours, soit pour les années, sans spécifier le rapport de cette année à une année connue. Pour ce qui regarde les vingt-quatre tsie-ki, l'intercalation, la sphère, ou globe céleste, on attribue, tout cela à Hoang-ti; mais il est plus probable que Yao et Chun en sont les auteurs. Yao, qui fixa les quatre saisons à certaines constellations, parle dans le Chou-king (chapitre yao-tien) d'une période ou année de 366 jours, c'est-àdire, d'une année de 365 jours et un quart et d'une quatrième année qui a 366 jours. Yao ajoute que l'intercalation du mois lunaire et la détermination des quatre saisons servent à la parfaite disposition de l'année. L'empereur Chun, se-

<sup>(1)</sup> On peut traduire: L'année kia-yn était l'époque des années, le jour kia-tse était l'époque des jours.

lon le Chou-king (chapitre chun-tien), sit un instrument soit pour observer, soit pour représenter le mouvement des sept planètes, et établit l'uniformité pour le calendrier, l'année, les lunes: il par le aussi des douze mois lunaires.

Ce que dit le Ouay-ki du jour ki-tcheou, jour du solstice d'hiver et de nouvelle lune, vient d'un sectateur de Tao; qui, l'année 113 avant J.-C., dit à l'empereur Vou-ti, que le jour ki-tcheou avait été jour du solstice d'hiver et de nouvelle lune, au temps où Hoang-ti trouva une urne. L'année 113 avant J.-C. au jour sin-sse (24 décembre), on crut le solstice d'hiver réuni à la conjonction. On détermina ce jour sin-sse pour le jour du solstice d'hiver et le premier de la onzième lune ; cette même année on trouva une urne ou vase antique de cuivre. Ce charlatan dit que cette année était semblable à celle où Hoang-ti avait trouvé l'urne de cuivre, et compara le solstice et la conjonction du jour sin-sse avec le solstice du temps de Hoang-ti, au jour ki-tcheou premier de la lune. Il ajouta que Hoang-ti' recut une méthode ou nombre céleste pour calculer les temps, et c'est par-là, dit l'imposteur, que Hoang-li connut le cycle de dix-neuf ans solaires et la période de 580 ans, composée de vingt cycles de dix-neufans. C'est dans cette occasion qu'il dit que Hoang-ti était monté au ciel, et qu'il était immortel. Ce sectateur de Zao était de la province de Chan-tong. L'empereur Vou-ti insatué des principes de cette secte, espérait d'être immortel comme Hoang-ti. Cet homme du Chan-tong ne parle pas de l'année du solstice d'hiver du temps de Hoang-ti; c'est Sse-ma-tsien qui fait le détail de ce que je viens de dire. Cet homme de Chan-tong était sans doute du nombre de ceux qui faisaient régner Hoang-ti plus de 3000 et 55 ×

.4000 ans, et peut-être même davantage avant Yao. Je crois inutile de chercher à vérisier une telle époque de Hoang-ii. Le Tchou-chou est le seul monument antérieur à l'incendie des livres par lequel on puisse assigner une suite d'années pour les règnes depuis Yao jusqu'à Hoang-ti.

Confucius (1) dit que Fou-hi régna; qu'après sa mort, Chin-nong régna; qu'après la mort de Chin-nong, Hoang-ti, Yao et Chun régnèrent. Dans le passage de Confucius, on voit ce que Confucius dit en général de ces règnes. Il n'y a pas de plus grande autorité chinoise, pour prouver qu'avant Hoang-ti, il y a eu un roi Chin-nong, un roi Fou-hi. La plupart des historiens et des lettrés se réunissent pour commencer les temps historiques par Fou-hi. Confucius paraît l'avoir ainsi fixé et déterminé. On est en droit de rejeter tous les règnes que quelques historiens ont mis entre Chin-nong et Hoang-li, et entre Chin-nong et Fou-hi. Si on ne rejette pas ces règnes, on peut les considérer comme les règnes de quelques princes contemporains et tributaires de Chinnong et de Fou-hi. Pour les règnes antérieurs à Fou-hi, on peut à plus forte raison les rejeter. On peut encore dire que Vou-hoay, par exemple, Soui-gin, Yeou-tchao, que certains auteurs ont mis avant Fou-hi, ont été les chefs de quelques Chinois et étaient soumis au prémier chef Fou-hi. Pour ce qu'on a rapporté de ces dix périodes de temps depuis le premier homme jusqu'à la fin du temps du Tchuntsieou, de Pan-kou et des trois Hoang, ce n'est qu'un tissu de fables (2) qui contiennent quelques vestiges de l'ancien temps. On est libre d'admettre telle opinion que l'on veut

<sup>(1)</sup> Voyez la seconde partie, à l'article Y-king, pag. 78.

<sup>(</sup>a. Les lettres chinois n'ont aucune peine à l'ayouer.

sur la durée des règnes de Chin-nong et de Fou-hi. Il n'y a aucun monument antérieur à l'incendie des livres qui existe, et qui parle du nombre des années de ces deux règnes. L'autorité du Tchou-chou n'est pas assez grande pour obliger à admettre en entier le nombre d'années que ce livre assigne pour les empereurs Tchi, Ty-ko, Tchouen-hiu, Hoang-ti.

Soit qu'on se détermine à fixer l'époque de Yao, comme je crois pouvoir la fixer en vertu de l'éclipse solaire de l'année 2155 avant J.-C., soit qu'on veuille la fixer à une année plus rapprochée de nous, de 100, 148, 150 ans, on ne peut, ce me semble, se dispenser d'ajouter quelques siècles à l'année du déluge déterminée par Usscrius, Salien, Petau et autres; mais je ne vois rien qui oblige à sui-vre le sentiment de Pezron. Il est constant qu'au temps de Yao la Chine était assez peuplée, et qu'il y avait même des habitans dans des îles de la Mer orientale. On savait composeren vers, et il y avait des colléges au temps de Chun; on savait rapporter aux étoiles les solstices et les équinoxes; on connaissait une année de 365 jours un quart; on savait s'en servir pour disposer l'année de douze mois lunaires, année qu'on savait par intercalation, égaler aux années solaires; on savait observer les astres; il y avait des ouvrages en cuivre, en ser, en vernis, des étosses de soie; on savait faire des barques, même pour aller à des îles de la Mer orientale. Tout cela est constant par la première partie du livre Chou-king, écrite au temps même de Yao et de Chun, et il faut nécessairement admettre des peuples à la Chine avant le temps de Yao.

L'empereur Tchong-kang n'est pas loin du temps de

<sup>(1)</sup> Chapitre du Chou-king.

l'empereur Chun. Or, par le chapitre yn-tching (1) écrit du temps même de ce prince ou de son successeur, on voit que de son temps il y avait des mandarins préposés pour calculer et observer les éclipses de soleil. Cela suppose une méthode qu'on n'aqu'après une longue suite d'observations et de calculs. Mais pour cet article et autres de ce genre, on peut dire que les anciens patriarches avaient laissé des méthodes et des pratiques, surtout pour l'astronomie. Quelque système qu'on adopte, il faut conclure que les fondateurs de l'empire chinois sont bien près de Noé et de ses enfans. Du pays où se fit la dispersion des nations jusqu'à la Chine, il y a bien des pays à traverser, et ce voyage ayant dû offrir tant d'embarras et de difficultés, dut être bien long. Pour concilier la chronologie chinoise avec celle de l'Ecriture, il faudrait savoir au juste quel est le calcul le plus conforme à la vraie chronologie, qui résulte de la comparaison des divers textes de la Bible; c'est ce que je ne suis pas en état de faire. Je laisse à d'autres plus habiles le soin de concilier tout cela, de manière à pouvoir laisser Chin-nong et Fou-hi en possession de l'empire chinois, et à pouvoir donner un nombre d'années convenable pour les règnes de Ty-ko, Tchouen-hiu, Hoang-ti.

Ceux qui, du temps de la dispersion des nations, furent choisis pour venir repeupler ou peupler la Chine, avaient sans doute des caractères (1) pour écrire en langue chinoise, et sirent des lois pour leur colonie. Ne

caractères quand on fut arrivé à la Chine; on peut aussi dire que Fou-hi et Chin-noug moururent en chemin, mais chefs des colonies chinoises.

<sup>(1)</sup> Les Kana de Fou-hi sont les élémens de l'écriture chinoise. On peut dire que Fou-hi eut des caractères, des trodations, même des leurs, et que l'écret donns une autre forme aux

peut-on pas mettre au temps de la dispersion des nations les commencemens de la monarchie chinoise? Ce qui se passa dans le voyage jusqu'à la Chine ne peut-il pas être compté pour une partie de l'histoire chinoise, et les chefs de cette colonie ne peuvent-ils pas être mis au nombre des empereurs chinois?

Si Meng-tse et les disciples de Confucius dans les livres classiques, appelés Sse-chou, n'ont rien dit des temps avant Yao, n'est-ce pas parce que ces auteurs ne voyaient rien de bien détaillé dans ce qui se disait de ces temps? Peut-être l'ancienne histoire commençait-elle par Yao, non parce que Yao avait été le premier empereur chinois, mais parce qu'avant lui les Chinois n'étaient encore que des peuples grossiers, quoique conduits et gouvernés par des princes habiles et tout occupés du soin de policer leurs sujets. Quoique divers chapitres du Chou-king se soient perdus, il est certain qu'il a toujours commencé par Yao. N'est-ce pas, parce que Confucius a vu qu'avant Yao il n'y avait pas assez de faits mémorables pour être mis dans une histoire, et a cru d'ailleurs que ce qu'il avait dit dans les appendices du livre Y-king suffisait? Le livre des cérémonies (Li-ki) et le livre Koue-yu, dans ce qu'ils rapportent des cérémonics pour les anciens rois de la Chine, commencent par l'empereur Hoang-ti, et si l'on avait eu quel-que monument certain et détaillé sur les ancêtres de Hoang-ti à la Chine, les auteurs de ces cérémonies n'auraient pas manqué de marquer les noms de ces princes pour faire rendre à leur mémoire les honneurs convenables. Les cérémonies déterminées aujourd'hui pour Chin-nong et I cu-hi ont été établies dans des temps postérieurs à la dynastie *Tcheou*. Il y a même des cérémonies pour *Nu-oua* (1) quoique son règne soit regardé comme fabuleux à la Chine.

Ce qu'on dit d'un grand nombre de princes avant Fou-hi, dont on voit des monumens à la montagne Taychan, dans le territoire de Tsi-nan-fou, capitale du Chan-tong, est une fable débitée par les sectateurs de Tao, et il est surprenant qu'un missionnaire, cité dans un 'savant mémoire (2), ait écrit qu'à cette montagne on voit encore des restes d'anciens monumens, en caractères, sur soixante-douze tables gravées par ordre de soixantedouze souverains. Ces soixante-douze prétendues tables, où sont ces caractères, sont précisément une partie des rêveries dessectateurs de Tao, quiont dit qu'à la montagne Tay-chan, soixante-douze souverains, la plupart antérieurs à Fou-hi, avaient fait des cérémonies au temps de leur installation, et avaient laissé des monumens de leur religion et de leur piété dans des tables où ils avaient fait graver des caractères. A la montagne Tay-chan, le plus ancien monument en caractères gravés sur des tables, est un reste d'une ancienne table de marbre ou pierre dressée par l'ordre de Tsin-chi-hoang (5) comme un monument du voyage qu'il sit à cette montagne. J'ai parlé de ce voyage de Tsin-chi-hoang.

On voit bien que je suis porté à croire que Hoang-ti a été le premier empereur chinois; que l'empire chinois, depuis son temps jusqu'à celui de Yao, n'a été niaussi puissant ni aussi policé, que le représentent les historiens

arcommenco à établar ers cerémonies; arctemps n'est pas au-dessus des Han.

Nicionaces de Lattérature de l'Acadé-

mie royale des Inscrip. et Belles-Lettres, T. 15°, Paris, 17 75, p. 495, et suiv.

<sup>(5)</sup> Empercur de la dynastie Tsin ayant J. C.

postérieurs, et qu'on ne saurait donner pour certaine la somme des années depuis Yao jusqu'à la première année de Hoang-ti. Je suis aussi porté à croire que Chin-nong et Fou-hi, et peut-être Vou-hoay, Soui-gin, Yeou-tchao ont été princes ou chefs des Chinois, mais dans le voyage des environs de Babylone ou autre pays voisin, à la Chine. Je ne prétends pas donner pour certain ce que je crois qu'on peut dire des temps avant Yao.

De tout ce que j'ai dit sur les époques de la chronologie chinoise, on doit conclure qu'il ne faut pas regarder la suite des cycles de soixante années marqués, par exemple, dans le P. Couplet, comme un monument de l'histoire et des historiens de l'empire. On peut dire cela pour le temps d'aujourd'hui jusqu'à la dynastie Han. De la dynastie Han jusqu'à la régence Kong-ho (841 avant -J.-C.), les historiens postérieurs ont pu mettre les notes cycliques aux années, parce que la suite en est certaine. Pour les temps au-dessus de la régence Kong-ho, les caractères du cycle de soixante n'ont été mis que par des auteurs postérieurs à la dynastie Han, et dans plusieurs historiens, il y a des dissérences pour certaines années marquées avec des caractères cycliques dissérens, parce que les sentimens sur ces années sont partagés. Plusieurs remarques de quelques Européens, relativement à l'ordie des cycles, sont fort inutiles. On peut commencer sion veut par Hoang-ti, par Fou-hi, Yao, Ven-vang : cela est arbitraire. Quand même il serait certain que le cycle de soixante ans est du temps de Hoang-ti, on ne saurait, 1º déterminer à quelle année de Hoang-ti il faut mettre, par exemple, les caractères kia-tse, qui sont la première note du cycle; 2º marquer les caractères du cycle à chaque

année des règnes avant la régence Kong-ho, puisqu'on ne sait pas certainement le rapport de chacune de ces années à quelque époque bien connue. Si quelques historiens ont cru pouvoir mettre à chaque année les caractères du cycle, c'est pour avoir une histoire enivie et méthodique; cela n'empêche pas que dans bien des occasions ces mêmes historiens avouent que leur détermination est incertaine, et proposent avec franchise et leurs propres doutes et ceux des autres. Ces sortes de disputes littéraires entre les Chinois pourraient être citées pour faire voir le ridicule de quelques disputes littéraires entre plusieurs savans d'Europe sur divers points, et en particulier sur la chronologie. Dans les disputes chinoises on ne voit rien que de modéré, de modeste, rien qui ressente le mépris pour les autres.

On a vu qu'entre les Chinois et les Juifs, il s'était fait une comparaison des chronologies des deux nations. On n'a que la comparaison des temps d'Abraham et de Moyse avec ceux de Heou-tsi, chef de la famille impériale de Tcheou. Par le livre d'Abdalla, on voit que les Persans ont eu connaissance d'une histoire chinoise dans le genre du Ouay-ki, mais il n'y a pas d'examen des époques, ni de comparaison de la chronologie persanne avec la chronologie chinoise. On a fait quelques recherches pour voir si les Mahométans de la Chine ont dans leurs livres de ces sortes de comparaisons, mais on n'a rien trouvé.

Dans l'histoire chinoise de la dynastie des Mogols, on voit l'extrait des ouvrages d'un savant, natif de Baleg dans le Chorassan: il parle au long de la chronologie chinoise, mais il ne dit rien de celle de sa nation. Il s'établit à la Chine, et suivit la chronologie de Chao-yong

dont on a parlé (1). Dans ce que Grævius a publié, on ne voit pas que Ulugbeg ni Nassir-eddin aient examiné en critiques les époques chinoises qu'ils ont connues. Beaucoup de missionnaires ont écrit sur la chronologie chinoise, et d'après leurs mémoires, plusieurs savans d'Europe ont écrit sur cette matière. On peut dire que le plus grand nombre de ces missionnaires est de ceux qui ont supposé sans examen la certitude de la chronologie qu'ils ont vue bien détaillée dans les abrégés d'histoire chinoise, et il y en a peu qui aient examiné les fondemens de la chronologie chinoise dans les livres de la nation qui traitent de l'astronomie, ainsi que de la critique et de l'examen de l'ancienne histoire. Pour les Européens, je ne sais s'il y en a qui aient pris autant de peines et de précautions que M. Freret, pour parler juste sur cette matière. On nous a dit que d'autres savans d'Europe travaillent sur ce sujet; je suis trop peu instruit de leur travail pour en dire mon sentiment: nous verrions ici avec plaisir leurs ouvrages, surtout celui de M. Leonard de Malepines, dont on fait un beau portrait dans le journal de Trévoux de 1744. Je ne dis rien de ceux qui, en Europe, sur des mémoires venus de la Chine, sans aucun examen de leur part, ont supposé la vérité ou la fausseté des époques de l'histoire chinoise.

Quelques temps après que le R. P. Mathieu Ricci eut fondé la mission des Jésuites à la Chine, quelques missionnaires crurent que la chronologie chinoise, qui met la première année de Yao à l'année 2557 avant J.-C., était contraire à la Sainte-Ecriture, et quoiqu'on leur fit voir que cette chronologie pouvait s'accorder avec le

<sup>(1)</sup> Voyez la deuxième partie, ci-devant, p. 152.

calcul des Septante, autorisé dans l'église, ces missionnaires avaient toujours quelque scrupule. Les supérieurs de la mission crurent l'affaire importante par rapport à la prédication de l'évangile, et pensèrent qu'il y aurait du danger à faire entendre aux Chinois qu'on croyait, par exemple, que Yao n'avait pas été un empereur de la Chine. On conféra avec d'habiles Chinois sur leur histoire, ct le R.P. Adam Schall fut chargé d'écrire à Rome au R.P. général des Jésuites, et de lui rendre compte des fondemens de la chronologie chinoise. Le R. P. Adam Schall envoya à Rome un mémoire dont je n'ai vu que le résultat. Dans ce mémoire, on dit que sans ossenser les Chinois, on peut mettre la première année du règne de Yao à Pannée 2557 avant J.-C., et que cet empereur peut être regardé comme le premier empereur de la Chine; que ses prédécesseurs jusqu'à Fou-hi peuvent être considérés comme autant de chefs de famille, mais chefs illustres, et dont le mérite peut les faire appeler rois. Pour l'époque de l'an 2557, on prétend dans ce Mémoire qu'elle est hors de doute, 1° à cause de la suite des années du cycle de soixante, non interrompue depuis Yao jusqu'à l'année 1628 de J.-C.; 2° à cause de l'observation de la constellation Hiu dont le septième degré fut trouvé répondre au solstice d'hiver, au temps de Yao; 3º à cause que ce qu'on observa des autres étoiles au temps de Yao est conforme à ce qui résulte de l'observation de la constellation Hiu, et à la suite des cycles de soixante (1).

Le R. P. Général ayant reçu à Rome le Mémoire du

partie, on peut voir qu'elle est la force

R. P. Adam Schall, nomma des réviseurs pour l'examiner. On ne dit pas si l'on consulta le Saint-Père. J'ai vu la lettre écrite de Rome le 20 décembre 1637; en réponse au Mémoire du R. P. Adam Schall. Dans cette lettre on recommande aux supérieurs de la mission, de faire suivre une chronologie uniforme par les misionnaires, en prêchant l'évangile; on ajoute qu'on peut sans scrupule suivre la chronologie chinoise, suivant le Mémoire du P. Adam Schall; qu'une telle chronologie est confirmée par l'autorité du martyrologe romain, et par le suffrage du cardinal Baronius, et est appuyée sur l'autorité des Pères de l'Eglise. On enjoint aux Jésuites de la Chine de ne pas faire entendre aux Chinois, que la chronologie qu'on leur dit pouvoir suivre, est un point décidé par l'Eglise, ou un point évidemment démontré.

Les missionnaires jésuites, outre le mémoire envoyé à Rome, consultèrent encore quelques fameux astronomes d'Europe. Le père Térence écrivit en particulier au fameux Kepler. Il lui fit part de ce que le chapitre yao-tica rapporte au sujet des étoiles. Il est hors de doute que c'est en cette occasion que le P. Térence fit part à Kepler de la méthode qu'il s'était faite à la Chine pour faciliter le calcul des éclipses de soleil. On envoya en même-temps ce que le Chou-king et le Chi-king rapportent de deux éclipses de soleil, et à ces éclipses on en ajouta quelques autres tirées du Teluqu-tsieou et de l'histoire. On n'a pu trouver ici ni la copie des lettres écrites à Kepler, ni la réponse que Kepler fit sans doute à ces lettres.

A Po-king, ce 27 septembre 17/19.

## LETTRE

## DU P. GAUBIL AU P. FOUREAU.

De Péking, le 2 octobre 1749.

MON RÉVÉREND PÈRE,

Votre Révérence demande une méthode pour savoir réduire les jours chinois aux jours européens, en voici une.

Vous savez que l'année julienne a 365 jours six heures. Si vous divisez cette somme par soixante, à la fin de l'année, tous les soixante ôtés, il reste cinq jours six heures; ainsi après quatre ans, les soixante ôtés, il reste vingt-un jours; doncaprès quatre-vingts ans, la division faite, il reste zéro, c'est-à-dire qu'après quatre-vingts ans juliens, les caractères du cycle de soixante jours reviennent aux mêmes jours de l'année julienne. Si on a donc les caractères chinois pour le premier janvier julien d'une période de quatre-vingts ans juliens, on aura les caractères du premier janvier julien pour quelque année que ce soit, soit avant, soit après J.-C.; et si on a les caractères chinois pour le premier janvier, on a les caractères pour tous les autres jours de l'année: on n'a qu'à suivre les caractères du cycle de soixante. Donnons quelques exemples.

L'année 1750 de J.-C., le 12 janvier a dans le calen-

drier chinois les caractères du cycle ki-mao. Ce 12 janvier est le premier janvier julien, ainsi le premier janvier julien 1750, a les caractères ki-mao.

L'année 1750 est la soixante-onzième année de la période de quatre-vingts ans qui commença l'an de J.-C. 1680. Je cherche dans la table des jours d'une période de quatre-vingts ans, et je trouve les caractères ki-mao pour le premier janvier julien de la soixante-onzième année: de-là je conclus que le premier janvier julien, ou le 12 janvier grégorien de l'année 1750 a les caractères ki-mao, et je trouve effectivement ces caractères dans le calendrier chinois.

On veut savoir les caractères chinois du 24 juin, nativité de St.-Jean-Baptiste, de l'année 1749. Le 24 juin est le 13 juin julien. Selon la table, les caractères du premier janvier sont les mêmes que ceux du 50 juin de l'année or dinaire. Or, dans le calendrier chinois, pour l'année 1749, le 13 juin julien, ou le 24 juin grégorien a les caractères ting-sse: donc le 50 juin a les caractères kia-su. Le premier janvier julien doit avoir les mêmes caractères kia-su. L'année de J.-C 1749 est la soixante-dixième année de la période de quatre-vingts ans, et à cette soixante-dixième année on trouve effectivement les caractères kia-su pour le premier janvier julien.

Dans l'astronomie chinoise on trouve une éclipse de lune au jour y-yeou de la onzième lune d'une année qui répond à l'année de J.-C. 1135. Le calcul des jours, sclon la table, donne pour le premier janvier 1135 les caractères keng-yn. Les mêmes caractères sont pour les 2 mars, 1er mai, 30 juin, 29 août, 28 octobre, 27 décembre. Le solstice d'hiver doit être dans la onzième lune du calen-

drier de ce temps là: ainsi le jour y-yeou 22 décembre; peut seul convenir au texte. Le P. Grandamy rapporte une éclipse de lune au 22 décembre de l'année 1155 de J.-C.; c'est clairement l'éclipse dont parle l'astronomie chinoise. On pourrait rapporter beaucoup d'autres exemples pour vérisser la méthode: en voici un avant Jesus-Christ.

Le P. Riccioli rapporte une éclipse de solcil le 19 avril · 481 avant J.-C. Dans la table du commencement des périodes de quatre-vingts ans, on trouve l'année 481 pour le commencement d'une période, c'est-à-dire, que le 1er janvier de l'an 481 avant J.-C. eut les caractères sin-ouey du cycle de soixante jours. Le 30 avril eut aussi les mêmes caractères selon la table: l'année était bissextile; donc le 19 avril eut les caractères keng-chin. L'histoire chinoise Papporte une éclipse de lune l'année 481 avant J.-C., au premier jour keng-chin de la cinquième lune. Cette cinquième lune était dans le calendrier de la dynastie Tcheou, la troisième lune dans le calendrier d'aujourd'hui, c'est-à-dire, celle dans les jours de laquelle le soleil entre dans notre signe Taurus. Or, le 19 avril 481 avant J.-C., vers midi, au pays de Chan-tong où était la cour des princes de Lou, de l'histoire desquels on a pris l'éclipse rapportée dans l'histoire chi. Dise, la conjonction ent lien vers midi: le soleil et la lune étaient dans Aries 22 d. 47 m. 57 s., le nœud dans Libra 22 d. 27 m. Il y eut donc éclipse. Dans cette lune, le soleil entra dans Taurus L'éctipse chanise est la même que celle dont le P. Riccioli parle. Le pur de cette éclipse sut le 19 avril, et l'histoire chinoise marque le jour de l'éclipse par les caractères k. ag-chia. On trouve les mêmes caractères par le calcul, selon

selon les tables que je vous envoie. En suivant la table, vous voyez que l'année 1751 aura les caractères Kia-chin pour le 1<sup>er</sup> janvier julien. L'année 1752 aura les caractères Ki-tcheou. L'année 1753 aura les caractères Y-ouey, etc.

Vous devez faire attention, 1° au moment de minuit qui commence le jour chinois, 2° à la dissérence des méridiens. Par exemple, à Paris, à quatre heures 24 m. du soir du 1er janvier 1750, on doit marquer pour le jour chinois, Keng-tchin, quoique le jour Ki-mao soit le 1er janvier, parce que les quatre heures 24 min. du soir de Paris le 1er janvier, répondent, par exemple, à minuit par ou commence le 2 janvier. On doit faire attention, 3º à la nature du calendrier chinois. Une partie de la douzième lune est à la Chine au mois de janvier : ainsi quoique, par exemple, l'année 14° des années Kien-long soit marquée répondre à l'année de J.-C. 1749, quelques jours même de la onzième lune sont dans l'année 1750, puisque le 7 février 1750 sera le premier de la première lune de l'année 15e Kien-long. Il faut donc faire attention à la onzième et à la douzième lune. Ayez, par exemple, le livret de la connaissance des temps où on marque l'entrée du soleil dans les signes à un jour et une minute déterminés, ajoutez à ce temps sept heures 36 min.; vous aurez le temps pour Péking. Or, la première lune chinoise est celle dans les jours de laquelle le soleil entre dans le signe Pisces, la deuxième celle où le soleil entre dans Aries, etc. Le solstice d'été est dans la cinquième lune, le solstice d'hiver dans la onzième, l'équinoxe du printemps dans la deuxième, l'equinoxe d'automne dans la huitième lune. Quand dans une lune l'équinoxe n'entre dans aucun signe, la lune est intercalaire, et l'année a

. 7

treize lunes. Si la conjonction est avant minuit, le premier jour de la lune est celui qui commence à minuit du jour précédent. Par exemple, le 18 mars 1749, les éphémérides chinoises marquent le moment de la conjonction à onze heures 11 min. du soir, mais le premier jour de la lune est compté du moment de minuit entre le 17 et 18 mars. Les éphémérides chinoises sont ici précisément d'accord avec M. l'abbé de la Caille, au lieu que M. Manfredi marque quatre heures 2 min., c'est-à-dire à Péking onze heures 2 min., parce que Boulogne est plus occidental que Péking de sept heures: ainsi si les éphémérides chinoises étaient différentes, par exemple, de 15 min. pour la conjonction, et que cela se trouvât avant minuit, il y aurait de l'embarras à juger par les éphém. rides d'Europe du premier jour de la lune chinoise.

Par ex mple, supposons qu'à un certain jour la conjonction soit marquée à Paris à quatre heures 10 min; selon la différence des méridiens, c'est à Péking à onze heures 46 min. du soir : ainsi, en suivant les éphémérides de Paris, ce même jour est le premier de la conjonction à Péking. Mais supposons que les éphémérides de Péking retardent la conjonction de 30 min. de temps, la conjonction sera à Péking à 16 min. après minuit du jour suivant; ainsi le jour suivant sera compté pour le premier jour de la lune. Je n'ai pas éxaminé ce qui s'est fait en pareil cas; je crois cepend un que quand cela arrive, les Jésuites de la vice-province portugaise qui sont dans le tribunal, ont soin de suivre le calcul des meilleures éphémérides européennes; mais il pourra se faire qu'il y aura quelque différence entre celles de Paris et celles de Londres ou de Boulogne, etc. Cela étant, il est des cas où

ra dissicile de déterminer en Europe le premier jour pis de telle et telle lune. Pour cela, il saudrait avoir phémérides dont le calcul sût entièrement d'accord le moment des conjonctions avec les éphémérides emnoises; mais pour l'ordinaire on pourra déterminer les lunes chinoises en Europe par les éphémérides, parce que entre les éphémérides chinoises et celles d'Europe, la disférence n'est pas si grande : on pourra aussi s'exposer à faire une lune petite au lieu d'une grande, et vice versâ. Voilà ce que j'ai à vous dire, relativement à ce que vous demandez pour les jours chinois. Je suis avec respect,

De V. R.

Le très-humble et très-obéissant serviteur, A. GAUBIL, J.

's savez qu'unc grande lune a trente jours, et une pair une vingt-neuf jours.

as avez des éphémérides européennes, voyez contre les deux premières lunes chinoises de deux années: si l'espace est de 384 ou 385 jours, l'année aura treize lunes, dont une sera intercalaire, et l'intercalaire sera celle dans le cours de laquelle le soleil n'entrera dans aucun signe.

Si vous faites bien, v s conférerez sur tout ceci avec M. de l'Isle.

FIN.